

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



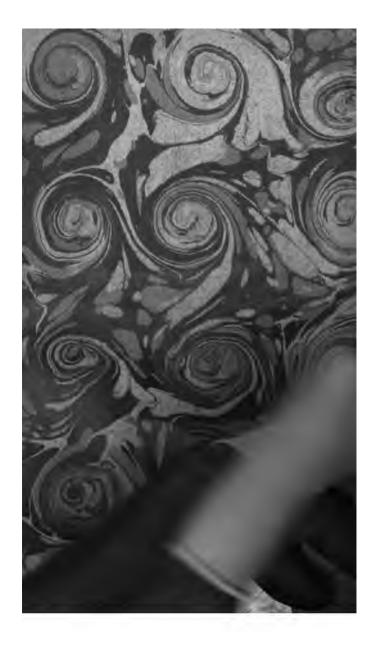





:

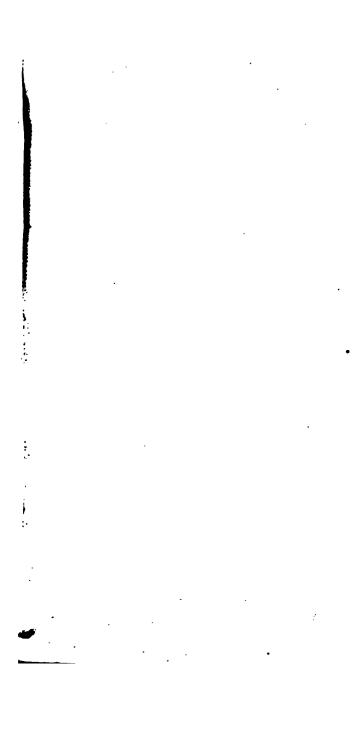

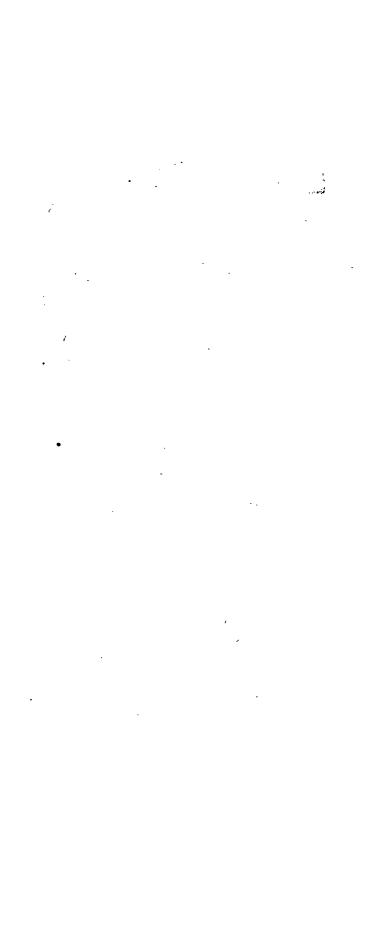

DES

## RÉPUBLIQUES,

AUXQUELLES ON A JOINT

LA SAVOYE, LA HONGRIE, ET LA BOHÊME.

### SECONDE PARTIE,

Comprenant la FLANDRE & la HOLLANDE, la SAVOYE, la HONGRIE & la BOHÉME.





### A PARIS,

Chez VINCENT, Imprimeur-Libraire rue S. Severin.

M DCC LXXI.

Avec Approbation, & Privilege du Roi.

223. K. 29.

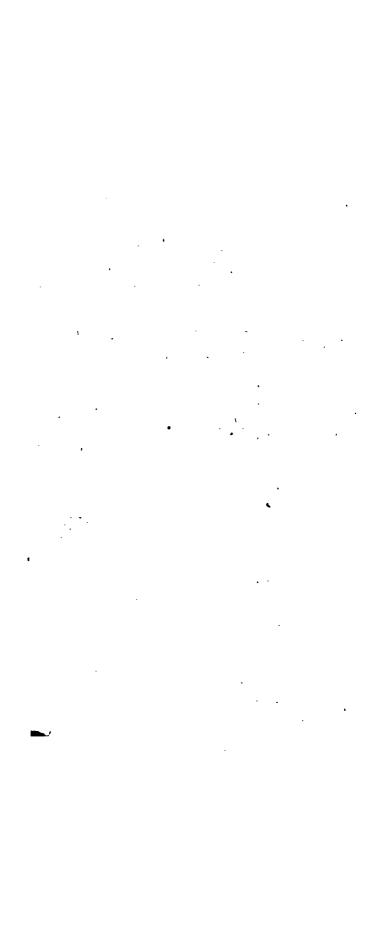



HOLLANDOISES
ET BELGIQUES,

DEPUIS

L'AN 35 DE J. C.
JUSQU'A PRESENT.

#### INTRODUCTION.

E ne m'étendrai point sur l'origine des Bataves. Tous les historiens s'accordent assez à leur donner les Battes

pour aïeux. Les Battes & les Cattes occupoient la Hesse. Ces deux peuples se brouillerent. Les Cattes, ainsi appellés, dit-on, parce qu'ils portoient un chat sur leurs éten-

An, des Rép, Part, IV.

# dards, farent les plus forts; & les Battes, fe

retirant devant eux, se resugierent dans une isse formée par les bras du Rhin, qui, dans le tems de Pline, comprenoit la Bétuwe, l'isse de Bommel, le pays d'Utrecht, partie de la Gueldre, & tout le pays jusqu'à Leyde. On ignore quels étoient les habitans de cette isse, lorsque les Battes s'y retirerent. On croit que c'étoient les Celtes. Quoi qu'il en soit, ils la trouverent déserte, parce que les Cimbres & les Teu-

quitter leur pays, les avoient entraînés, pour les seconder dans leurs conquêtes. Cette multitude de Barbares tourna ses sorces contre les Romains qui se virent à deux doigts de leur perte, mais qui enfin la dissiperent. Les Insulaires, secondés par les Teutons, trouverent leur pays occupé. Ils firent de vains essorte entraînés,

tons, qu'une inondation avoit forcés de

cupé. Ils firent de vains efforts pour en chasser les Battes qui les repousserent. Les Battes donnerent le nom de Batavie à l'îsle. Les Romains, après la prise de Carthage, porterent la guerre dans les Gaules. Jules-César vainquit Arioviste & les Germains, les Belges, les Nerviens, les

Attuaires, les Usipètes, les Fenctères, les Sicambres & tous les peuples des bords du Rhin; mais il reçut en grace tous ceux qui se soumirent, & les Bataves furent du nombre. Ils furent les alliés des Romains: & César leur accorda le pays qu'il avoit conquis sur les Usipètes & les Tenctères, entre le Waal & la Meuse. Ils combattirent à la journée de Pharsale, sous les ordres de César. On leur attribue le gain de la bataille. Césari qu'ils avoient suivi dans toutes ses expéditions, tomba sous le ser de Brutus. Auguste, qui craignoit le même sort, créa une garde pour veiller sur ses jours, & la forma de ses fidèles Bataves. Leur isle fut le rendez-vous. des troupes Romaines lorsque Drusus marcha contre les Germains. Germanicus y raffembla fa flotte. Il aimoit les Bataves fidèles & courageux, Il ne crut pas pouvoir leur en donner une preuve plus marquée, qu'en établissant des écoles auprès de Leyde.



RMINIUS, chef des Germains, avoit La lutté pendant long-tems contre la puissance de Rome. Il les avoit délivrés de son joug : & Tibere craignoit Arminius. Andegaste, jaloux de la gloire d'Arminius, proposa au sénat de l'empoisonner. Le sénat répondit avec générolité, que les Romains sçavoient combattre, & non pas assassiner seure ennemis. Mais Tibere persuada aux parens de ce héros, qu'Arminius les méprisoit; qu'il ne songeoit qu'à s'élever au pouvoir suprême, & vint à bout de les engager à le massacrer. Cet évènement précéda l'arrivée de Caligula chez les Bataves où il donna les preuves les plus signalées de sa solie. C'est chez eux que, pour se venger d'une tempête qu'il avoit essuyée, il fit une déclaration de guerre à l'Océan à monta sur une galere; brava ses slots qui n'étoient plus courrouces, & ordonna aux Bataves, en signe de victoire, de ramasser le plus de coquilles qu'ils pourroient, sui ses bords, & de s'en retourner chargés de ces dépouilles.

**→** [41.] • • •

Si la démence de Caligula s'étoit bornée

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 3
à ces jeux puérils, ce qui restoit de braves Romains n'eût témoigné que de la pitié pour son empereur; mais il se porta à des excès de cruauté, qui les révolterent; & il su assassiné de composée, massacrerent ceux qui avoient eu part à ce parricide. On leur reprocha ce zèle comme un crime. « Il est » vrai, dit un Batave, que César étoit » un monstre; mais ce monstre étoit votre » empereur, & il avoit déposé dans nos » mains le soin de sa conservation. C'étoit » à nous à le garder, & non pas à juger de » sa conduite. »

### **₹** [68--120.] **₹**

Les Bataves, malgré leur sidélité, indignés du caractere atroce & des crimes de Néron, se déclarerent pour Galba. Leurs querelles avec les Légionnaires ralentirent leur zèle pour les Romains. Une de leurs cohortes entra dans la Ligue de Civilis qui-vouloit rendre la liberté à la Germanie. Cette désection entraîna celle de huit autres cohortes qui se joignirent à Civilis. Ils firent sentir aux Romains, pendant le cours de la guerre de Civilis & de Céréalis, combien il leur étoit important de les conserver pour amis. Ce ne sut qu'à la réunion de ces généraux que les Bataves rentrerent dans les armées Romaines; mais ce ne sut que sous Adrien,

RTUSTANE CEDOTES

qu'ils surent rétablis dans la prérogative de composer la garde de l'empereur. Ils durent cette distinction à l'adresse d'un de leurs archers. Les Bataves étoient très-habiles à tirer de l'arc. Un jour qu'on exerçoit les troupes, lorsque le tour de Soranus sut venu, il décoche une slèche; &, avec une seconde, il coupe la premiere qu'il atteint au milieu de sa course. Adrien prit Soranus & les Bataves en si grande amitié, que, lorsque cet habile archer sut mort, il lui éleva un mausoiée, & qu'il bâtit un marché-dans l'isse des Bataves.

### **\***[ 212. ]

Ils durent l'amitié de Caracalla à la fermeté qu'il avoit vue dans les Germains des environs du Mein, sur lesquels il remporta une victoire. Les semmes des vaincus se déféndirent avec une audace qui l'étonna; &, lorsque leurs sorces surent épuisées, elles se donnerent la mort. Dès ce moment, Caracalla, soit qu'il craignit un peuple si déterminé, soit par l'esset que la vertu produit sur les ames les plus scélérates, conçut une estime particuliere pout les Germains & pour les Bataves qu'il regardoit comme ne faisant qu'un même peuple.

359.

Les Francs occupoient les deux rives du

### HOLLANDOISES ET BELGIQUES.

Rhin. Les Saxons ayant chassé les Quades des environs du Danube, ceux-ci demanderent aux Francs de les laisser passer. Ils le refuserent; & les Quades, s'étant ouvert un passage par la force, traverserent l'isle des Bataves, & attaquerent les Saliens. Julien marcha contre eux. Ils s'enfoncerent dans les bois, & n'en sortoient que de nuit; de sorte qu'ils faisoient la guerre comme d'une maniere invisible. Charietto, Franc de nation, chasseur de prosession, qui connoissoit la forêt où les Quades s'étoient renfermés, d'une stature gigantesque, & qui s'étoit rendu redoutable à ces Barbares demanda à Julien un détachement. Julien lui en donna un de Bataves. Charietto, avec ce petit corps, se jette dans le bois; s'embusque, & tombe sur une troupe à laquelle il fait mettre armes bas. Il se saisit de quelques prisonniers, & les égorge, en présence des autres, avec une cruauté froide & barbare. Cette action jetta dans les esprits une telle consternation, que les Quades demanderent la paix à genoux.

### → 363. ] · ·

Après la mort de Julien, les Bataves, qui étoient à Smyrne, en ayant appris la nouvelle, massacrerent, dans leur fureur, Lucilien, beau-pere du nouvel empereur. Mais Jovin étant mort, & Valentinien ayant

été proclamé à sa place, on vouloit l'obliger à se donner un successeur. Valentinien parla aux légions avec une fermeté qui les étonna. « Tant que j'ai été parmi vous, leur » dit il, je recevois les ordres de vos chefs: » c'est aujourd'hui à vous & à eux à vous » conformer aux vues que je puis avoir » pour le gouvernement de l'Empire. Ce-» pendant, comme je ne puis tout régler » par moi-même, je veux partager avec un » second l'autorité suprême. Je suis embar-» rassé du choix. » Un Batave, qui commandoit sa cavalerie, l'interrompit. vous préférez votre famille au bien de » l'Etat, vous n'avez point à balancer : as-» fociez-vous votre frere. Si le bonheur » de votre Empire vous touche de plus

- 366. ]A-

» près, adoptez le plus digne.»

Les Saliens, les Ripuaires, les Sicambres firent une Ligue avec les Bataves contre les Romains dont ils avoient à se plaindre. Cette Ligue sut appellée la Ligue des Francs, & sut l'origine de ces consédérations de Barbares qui accablerent l'Empire. Charietto se mit à leur tête. Il engagea une action qui devint sunesse aux Romains par la désection des Hérules & des Bataves qui étoient dans l'armée de l'empereur. Ce prince ayant appris la déroute

### Hollandoises et Belgiques.

de ses légions, rassembla les débris de son armée, attaqua les Hérules & les Bataves qui surent forcés de céder au nombre. Valentinien crut assez les punir, en ordonnant qu'on les vendit comme de vils esclaves. Plus sensibles à cette honte qu'à la mort, ils se prosternerent à ses pieds, avec des cris & des gémissemens si touchans, qu'il ne put y résister, & leur pardonna. Ils donnerent bientôt aux Romains des preuves de la sincérité de leur repentir.

### **\***[410.] **\***

Les historiens, occupés des dépréda-tions des Barbares, & de leurs établissemens sur les différentes parties démembrées de l'Empire, perdent les Bataves de vue. Les Wiltes, ou Vénèdes, s'établirent dans une des isses du Rhin, qu'avoient occupée les anciens Bataves; bâtirent Witlam fur l'embouchure de la Meuse, & quelques châteaux, dont on voit encore les ruines. Mais tout ce qui regarde les Bataves, jusqu'à leur nom, disparoît dans les historiens. Les uns formerent divers établissemens. Leurs provinces firent partie des possessions des Francs. Les autres subsistoient dans la Bétuwe. Enfin ils ne sont plus connus dans l'Histoire, que sous le nom de Hollandois, quoique la Hollande ne soit qu'une des fept provinces.

### ₹ [622.] **%**

- Clotaire II avoit réuni sur sa tête tous les Etats de Clovis; & ces Etats comprenoient, outre les royaumes de Paris, d'Orléans & de Soissons, la Zélande, la Flandre, le Brabant, partie de la Gueldre, tous les bords du Rhin depuis Basle jusqu'à Cologne, le pays entre la Meuse & la Moselle, & entre le Rhin & la Meuse, la Belgique, les deux Aquitaines, le pays depuis le Mein jusqu'au Danube, &c. La Flandre. couverte de forêts, & coupée par d'immenses marais, étoit un repaire de brigands & de monftres. Les Vandales y avoient bâti la ville de Gand, ou Wangt, & Childéric celle de Mons. Clovis, vainqueur de la Thuringe, donna, disent les historiens, une partie du pays conquis, à Flandert qui lui donna son nom. Un des rois successeurs de Clovis nomma un officier préposé pour délivrer ce pays : on l'appella grand-forestier; & c'est sans doute cette dignité qui a donné lieu à la charge de grand-maître des eaux & forêts. Clotaire donna à la charge de grand-forestier la prérogative & l'autorité de gouverneur, & le maria à Richilde sa fille. Ces forestiers ou gouverneurs furent érigés, dans la suite. en Comtes fouverains. Le premier gouverneur fut Lidéric de Buquois. Le roi l'envoya Hollandoises et Belgiques. It en Flandres, accompagné de missionnaires. Il voulut employer la force & la persuasion contre les scélérats & les monstres qui peuploient ces sorêts; mais il y auroit eu peu de succès à espérer, si les armes de Lidérie n'avoient pas été plus essicaces que l'éloquence & la logique des missionnaires. Les prêtres étoient si peu instruits de leur religion, qu'ils rebaptissient ceux qui, après s'être convertis & retombés dans l'idolatrie, se convertissionent encore au Christianisme. Le serment des Chrétiens se faisoit en imposant la main sur la tête des victimes sacrisées aux faux dieux.

#### ₩ [716.] **%**

La Frise, dont une partie a été submergée, & l'autre incorporée à la Hollande, comprenoit le pays entre l'Elbe & l'Escaut. Elle sut habitée par les Frisons qui lui donnerent leur nom, & qui l'ont toujours conservé. Ils surent gouvernés par des Rois, & ensuite par des Ducs, jusqu'au tems de Charlemagne, qui changea ce titre en celui de Podestat. Pépin leur sit annoncer l'Evangile. Bientôt ils se révolterent, & retomberent dans l'idolatrie. Charles Martel les sorça à demander la paix. Il la leur accorda, à condition que Radbod, leur roi, se seroit baptiser. Radbod y consentit. Tout étoit

2 2

prêt pour la cérémonie. Il avoit un pied dans les fonts, lorsqu'il s'avisa de demander à Wolfran, évêque de Sens, si les rois ses prédécesseurs étoient dans le ciel ? « Comme ils n'ont pas eu, répondit Wol- fran, le bonheur de connoître Jesus- Christ, ils n'ausont aucune part à la gloire « éternelle. » Radbod se reira, en disant qu'il préséroit d'être un peu plus mal dans un sieu où il trouveroit ses amis, que de jouir d'une sélicité qu'il auroit à partager avec des gens inconnus.

### 743--783.]

Les Frisons, quoiqu'éclairés des lumieres de l'Evangile, avoient toujours un secret penchant à l'idolatrie. Charlemagne, pour préliminaire de la paix demandée par Witikind, avoit fait couper la tête à quatre mille cinq cens hommes. Les Frisons prizent prétexte de cette exécution; renoncerent à l'alliance des François; firent mainbasse sur les missionnaires; mirent le seu à leurs églises; s'unirent aux Saxons, & déclarerent la guerre à Charlemagne dont la valeur réprima les rebelles, & punit les Frisons; & sa sagesse gagna Witikind, qui lui demanda le Baptême. Radbod II mourut dans ces circonstances; & c'est de lui que la famille d'Egmond tire son origine.

### HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 13

### **→**[789.]**✓**

Les Frisons n'étoient pas véritablement soumis. Ils massacrerent les officiers de Charles. Ce prince, dans sa fureur, mit à feu & à fang tout le pays, depuis l'Ems jusqu'au Wéler; mais en même tems qu'il le défoloit, il faisoit passer les habitans dans les différentes parties de ses Etats. Il usa, pour les soumettre, de sa politique ordinaire: c'étoit de fixer solidement la Religion Chrétienne dans les pays vaincus. A fonda l'évêché de Paderborn, & plufieurs paroisses. Les exhortations des pasteurs, & la morale de l'Evangile, présentée dans toute la pureté, firent plus sur eux que les armes de l'empereur. Il n'eut pas de sujes plus fidèles dans ses valtes Etats, ni de foldats plus courageux dans ses troupes. Les historiens prétendent que Charles ayant affiégé Rome, ils monterent les premiers à l'assaut. Mais les historiens de ce tems-12. qui ont cru honorer la Religion en la chargeant de merveilleux, ont prétendu que, trois seigneurs ayant voulu emporter le corps de S. Magus de la chapelle de saint Michel à mesure qu'ils s'éloignoient de Rome, le corps devenoit plus pesant. & qu'enfin le poids devint si considérable, que, forcés de renoncer à leur entreprise, ils le reporterent; qu'alors, à mesure qu'ils se rapprochoient, il devenoit si léger qu'à peine s'appercevoient-ils du poids, en rentrant dans la chapelle.

### **~**[809.]**~**

La Frise étoit tranquille & florissante sous le duc Horic, lorsque Godefrid ou Godefroi, zoi de Danemarck , petit-fils de Radbod par sa mere, prétendit avoir des droits sur cette province. Il l'attaqua par terre & par mer; & Horic acheta la paix; en promettant de payer un tribut annuel de cent livres d'argent; mais Godefroi rompit le traité, exigea des contributions insupportables. Il ordonna à chaque particulier de murer leurs portes, & de'n'en ouvrit qu'une dans chaque maison, du côté du nord. Elle ne devoit avoir que trois pieds de hauteur, afin qu'on ne put entrer ou sortir qu'en rempant. Charles se préparoit à délivrer les Frifons, lorsqu'il apprit que Godefroi avoit été assassiné par son sils, dans sa tente, pour venger sa mere qu'il avoit répudiée. C'est à cette époque que les Frisons érigerent leur province en république, avec le consentement de Charlemagne, qui les combla de bienfaits, de priviléges, & leur laissa toute ign op ht 200 liberté.

\*\*[823.]\*\*

Hériold ou Harald que les Danois avoient

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 15 élevé au thrône de Danemarck, en fut chasse par les enfans de Godefroi. Il implora le secours de Louis le Débonnaire, & se convenit au Christianisme, pour se le rendre plus favorable. En attendant qu'il pût le rétablir sur le thrône, Louis donna Wyck-te-Duurstede à Hériold. Il donna des fiess à ses freres & à ses fils qui se firent tous baptiser. Louis les combla de bienfaits; sit armer une flotte; & les François le ramenerent en Danemarck. Les enfans de Godefroi, pour éviter une guerre qui pouvoit avoir pour eux des suites sunestes, promirent de partager le thrône avec Hériold; mais Horic, un des princes ses rivaux, amusa le roi, du desir de se faire baptiser; &, tandis qu'il seignoit de se faire instruire, un de ses freres soulevoit les Danois qui forcerent tous les François à se retirer. Horic, en habile politique, feignit la plus grande colere contre son frere. Celui-ci prétendit que c'étoit Hériold qui avoit indisposé les peuples. Il proposa de concilier les deux nations; mais, tandis qu'on dressoit le traité, le seu prit à quelques maisons. Les deux freres en jetterent la faute sur Hériold, & tomberent sur les François qui croyoient la paix jurée. Le foible Louis dissimula cet affront, & confirma les dons qu'il avoit faits à Hériold.

### **→** [834.] **✓**

Cette foiblesse eut des suites cruelles. Une nuée de Normands, profitant des troubles qui agitoient la maison de Louis, sondit sur les Pays-bas. Les deux rives du Rhin jusqu'à Utrecht furent ravagées. Ils prirent Wyck-te-Duurstede, & livrerent la ville & les habitans au fer & à la flamme. Louis se plaignit aux rois de Danemarck, qui rejetterent cette invasion sur la désobéissance de leurs sujets. Auprès du foible Louis, l'excuse la plus légere tenoit lieu des raisons les plus fortes. Il obtint cependant un avantage sur les Normands, qui reparurent quelque tems après; mais bientôt ils eurent leur revanche. Ils gagnerent une bataille sanglante contre les François; ruinerent les bords de l'Escaut; pillerent Anvers; revinrent à Wyck-te-Duurstede qu'on avoit rebâti, la brûlerent encore; &, après avoir commis les plus horribles cruautés, ils reprirent le chemin du Nord. C'est à cette époque que PHistoire rapporte l'origine des marquis que Louis créa pour le gouvernement de la Zélande, & qu'il substitua aux comtes, pour n'avoir pas secouru l'isse de Walcheren, quoique le comte, qui la défendoit, les eût appellés. Le nom de Bataves n'étoit plus connu. Leurs descendans s'étoient reHOLLANDOISES ET BELGIQUES, 17 tirés à Bétuwe. Leur ancien pays prit le nom de Hollande & de Zélande, que lui donnerent les Danois.

#### ₹ [840.] ×

Après la mort de Louis, Lothaire à qui son pere avoit laissé l'Italie, une partie des Pays-bas, & le titre d'Empereur, voulut encore dépouiller ses freres. Il appella les Normands, qui remonterent la Seine, & ravagerent la ville de Rouen. Pour exciter encore l'animosité des Germains qui confervoient toujours un secret penchant pour l'idolatrie, il permit toute sorte de cultes. Dès ce moment, les cérémonies du Christianisme surent confondues avec celles du Paganisme. Cette tolérance ouvrit les yeux de ses freres qui se réunirent contre lui. Lothaire sut battu; & sa désaite donna lieu à un nouveau partage.

### ₹ [858.] AL

Baudouin I, surnommé Bras-de-ser, grand sorcestier de Flandre, célèbre par sa sorce & par son courage, dont l'aieul Ingelrame avoit enrichi cette province par ses désrichemens, osa aspirer à la main de Judith, sille de Charles le Chauve. Cette princesse jugea que les vertus de Baudouin le rendoient digne de s'allier à son Souver An. des Rép. Part. IV. B

ā

rain. Elle approuva ses seux, & permit qu'il

la demandât à son pere. Charles, offensé de sa témérité, la maria à Etelwolph, roi d'Angleterre, qui mourut peu de tems après. Judith fut encore mariée au fils d'Etelwolph. soit que le premier mariage n'eût pas été consommé, soit que la politique eût prévalu sur l'obstacle de l'inceste. Ce nouvel époux mourut encore; & Judith se trouva libre, & n'ayant que vingt-un ans. Baudouin la vit: & ses premiers seux se rallumerent. D'accordavec la princesse, il l'enleva. Charles se livra à toute sa fureur. Il assemble un concile & des troupes; fait excommunier Baudouin, & marche contre lui. Baudouin ne s'effraya point de la supériorité du nombre. Il sçut si bien faire usage de son habileté & de sa valeur, qu'il remporta une victoire complette sur les François. Sans perdre de tems, il part pour Rome; représente au pape que la princesse n'avoit fait que suivre un époux; qu'étant veuve de deux maris, elle étoit la maîtresse de donner sa main à qui bon lui sembleroit, & que son mariage, ayant été célébré publiquement, étoit très-légitime. Le pape se zendit aux raisons du vainqueur; leva l'excommunication; confirma le mariage, &c.

s'amploya auprès de Charles qui, craignant que Bandouin n'appellat les Normands,

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 19 consentit aux vœux de Charles; &, pour rapprocher Baudouin du thrône, il érigea la Flandre en comté.

### **→** [867.] **→**

Les Normands & les Danois avoient dévasté les États de Charles & ceux de Lothaire. Rien ne leur résistoit. Ils avoient porté la désolation au sein de la France. Utrecht avoit été saccagé; la Zélande ruinée. Ayant forcé les négocians de se réfugier à Wyck-te-Duurstede, comme dans un asyle qui appartenoit à un prince Danois, ils entrerent dans la ville; la ruinerent de fond en comble, & passerent au fil de l'épée ceux qu'ils ne purent emmener en esclavage. Ils se retirerent dans une isle du Rhin, auprès de Nuits. Lothaire & les Saxons les bloquerent; mais leur général trouva le moyen de séduire Lothaire qui leur permit de se retirer avec leur butin. On a prétendu qu'ils l'avoient partagé avec lui. Un de ceux qui s'étoient le plus distingués contre les Normands, étoit Robert de Heusden, secondé de Baudouin son fils. Celui-ci soupira pour une des filles d'Edmond, roi d'Angleterre. La princesse sut sensible à son amour. Il l'enleva & la conduifit secrettement en Hollande. Leur intrigue n'avoit point transpiré: Edmond sit long-tems des recherches inutiles. On la

découvrit enfin dans un village, entourée de plusieurs enfans, filant, & partageant avec eux les regrets de la mort de leur pere. Le roi oublia tous les torts de sa fille, & demanda à l'empereur d'ériger, en saveur de ses petits-fils, Heusden en comté, & y ajoûta plusieurs terres voisines qu'il acquit à ses frais.

### **874.**]

Les Normands, ayant le célèbre Rollon à leur tête, descendirent en Angleterre avec trois cens vaisseaux. Deux batailles qu'il gagna, lui ouvrirent le chemin de Londres. Il mit à feu & à sang quelques provinces; & ce ne fut qu'à force de présens que le grand Alfred obtint qu'ils quitteroient l'Angleterre, & qu'ils se feroient un établissement sur les côtes occidentales de la France. Il partit : une tempête le jetta en Zélande. On crut qu'il vouloit s'y fixer: on s'opposa à sa descente; & ce torrent. que la moindre résistance rendoit surieux, désola cette province. Les Flamands & les Frisons, ayant Radbod leur duc à leur tête. vinrent au secours. Rollon les attendit; rangea ses troupes en bataille; fit serrer les rangs, pour qu'elles parussent moins nombreuses; fit mettre au premier rang un genou à terre. Les Frisons crurent qu'ils imploroient leur miséricorde, & les charge-

HOLLANDOISES ET BELGIOUES. 24 rent en désordre. Mais, lorsque les Normands les virent à portée, ils se leverent, se déployerent & firent une déroute géné, rale de leurs ennemis. Rollon remporta une seconde victoire contre le duc de Hasbain, qu'il fit prisonnier. Il passa de-là en France, où, ayant obtenu Gisèle, fille de Charles le Simple, il s'établit dans cette partie de la France, à laquelle les Normands, (mot qui fignifie dans la langue allemande hommes du Nord,) donnerent leur nom. C'est vers ce tems qu'il faut fixer l'époque de l'incorporation des Pays-has à l'Allemagne par l'alliance de Louis le Bégue avec le roi de Germanie.

#### **₹**[881.]

Les Danois & les Normands ravagerent Nimègue, Tournai, Saint-Omer, Courtrai; Cambrai, Térouanne, Saint-Riquier, Amiens, Corbie; prirent Arras, dont ils pafferent les habitans au fil de l'épée; Mastricht, Liége, Tongres, Bonn, Cologne, Zulpich, Aix-la-Chapelle & Juliers; massacrerent les paysans des Ardennes, & brûlerent Trèves. Rien ne leur résistoit. Les princes, qui avoient des Etats exposés à leurs fureurs, ne pouvoient suffire à les désendre. Les Pays-bas vouloient se donner à la France, & Louis n'osa les accepter. L'empereur vit le moment de les exterminer;

mais il conclut avec eux une paix honteuse. Il rendit la Frise à Godefroi, pour la dot de Gisèle, sille de Lothaire II.

### **→** [884.] **→**

Ce-même Godefroi étoit un prince altier & dur. Les Frisons accoutumés à la liberté soussirent le joug avec impatience. Ils se révolterent. Godefroi n'en sur que plus cruel. Il les traita en esclaves; leur désendit le port d'armes, & les obligea de ne jamais paroître en public, sans avoir une corde au col, asin qu'ils eussent toujours devant les yeux le supplice qui les attendoit au moindre mécontentement.

### ₩[ 885.] W

Godefroi ne se contenta point de l'apanage que lui avoit sait l'empereur. Il demanda que, comme il manquoit de vin dans ses Etats, il voulût bien y joindre Andernach & Coblentz. L'empereur consulta le duc Henri de Brabant, qui sit sentir à l'empereur que Godefroi demandoit, sous un prétexte assez frivole, une chose de la plus dangereuse conséquence; qu'au moyen de ces deux places il pouvoit saire venir tous les secours, dont il auroit besoin, des pays du Nord, & qu'il auroit une entrée libre en Allemagne. L'empereur étoit dans l'embarras, parce qu'un resus l'exposoit à

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 22 une guerre qu'il n'étoit pas en état de soqtenir. Henri lui offrit de le délivrer de Godefroi, s'il vouloit y consentir. L'empereur lui laissa toute liberté. Aussi-tôt Henri ordonne à une troupe de Westphaliens, sur lesquels il pouvoit compter, de se déguiser en marchands, & de se rendre sur les frontieres de la Bétuve. Il prend un cortege nombreux, & se rend, en qualité d'ambassadeur, auprès de Godesroi. Il appelle secrettement le comte. Everard que Godefroi avoit fort maltraité; &, s'étant ouvert à lui, Everard lui promet de le seconder. A la seconde entrevue que le duc Henri eut avec le tyran, celui-ci s'emporta en invectives contre l'empereur. Everard l'arrête sièrement, & lui dit de parler de son maître avec plus de respect, & qu'avant d'accuser quelqu'un, il falloit être exempt de reproche. Godefroi traita Everard d'insolent. Le comte, à ces mots, met le sabre à la main, & du premier coup le renverse: & ceux qui étoient avec l'ambassadeur lui donnerent la mort. A ce fignal, les Westphaliens se rassemblent & font main-basse fur les Danois & les Normands. Godefroi, qui s'attendoit au refus de l'empereur, avoit appellé les Danois. Ils étoient en Westphalie, lorsqu'ils apprirent ce qui venoit de se passer dans la Frise. Ils porterent la désolation dans cette province; mais ils furent

presque tous massacrés par les peuples du Teisterbant, qui remonterent le Rhin. Le duc Henri périt, en venant au seçours de Paris affiégé par Sigefroi. L'empereur voulut venger sa mort. Il rassemble ses troupes, & vient au secours des Parisiens. A peine eut-il vu les travaux des affiégeans.

qu'il demanda à capituler, & consentit à un traité deshonorant. Ses foldats, indignés de sa lacheté, l'abandonnerent au mépris de ses sujets', & s'en retournerent, la honte fur le front & la tage dans le cœur. Les Frisons conspirerent contre Sigestoi. Il apprit leurs murmures & leurs attroupemens. Il quitta le siège de Paris; revint dans la Frise où il trouva la mort. Les Frisons netnoverent de Danois les bords de la Meuse, & se promirent de conserver une liberté qu'ils s'étoient procurée. Ils profiterent de la foiblesse de l'empereur, pour rétablir le



gouvernement républicain.

THÉODORIC, premier comte de Hollande; & THEODORIC II. Les incursions des Danois & des Normands sur les pays arroses par la Meuse & le Rhin forcerent les comtes qui en gouvernoient les différentes parties, & qui, par la foiblesse descendans ade Charlemagne, s'étoient érigés en petits

Hollandoises et Belgiques. 24 Souverains dans les possessions qui leur avoient été cédées, à se réunir. L'intérêt commun les engagea de donner à un seul toute l'autorité. Ce chef, peu-à-peu, s'érigea 🗪 Comte souverain, & absorba tout le pouvoir. C'est l'opinion commune. Mais quel fut le premier, & de qui tenoit-il l'investiture? C'est une question qui a fort embatrassé les historiens. Quoi qu'il en soit, 🛸 s'accordent presque tous à regarder Théodoric I, comme le premier comte souverain de Hollande. On ignore jusqu'au nom de son pere. On croit qu'il descend de Gerlof que Godefroi envoya en ambaffade à Charles le Gros. D'autres le font defcendre d'un Théodoric qui conquit la Frise sous Charlemagne. Tout ce qu'on en scait, c'est qu'il se distingua dans une bataille que Henri l'Oiseleur livra aux Huns, & dans les tournois que donna cet empereur; exercice dont il fut, dit-on, l'inventeur. Après quarante ans de règne, il céda la son veraineté à son fils Théodoric II, contre lequel les Frisons jaloux de leur libené & révolterent, mais qu'il foumit. Sous for règne, les Normands furent chasses d'Utrecht, par l'évêque Balderic, fils du comte de Clèves, & précepteur d'Othon I, qui lui donna des troupes. Othon III lui donna

en toute propriété tout ce qu'il possédoit

en fief.

### **%**[989.]**%**

Arnoud fut le troisieme comte de Hollande, & le troisieme fils de Théodoric II. Ses deux aînés étoient ecclésiastiques. La fagesse austere d'Arnoud, & son éloignement pour le mariage, faisoient craindre à son pere qu'il ne prît le même parti. Théodoric ne le contraignit point; mais, un jour, feignant d'entrer dans ses dispositions, il exalta beaucoup le célibat. « Oui, mon » fils, lui dit-il, la pureté est une vertu » inestimable. C'est elle qui nous soutient » dans ce mépris du monde, qu'inspire la » contemplation d'un Etre qui seul mérite » d'être aimé, & qui peut seul remplir nos » desirs; devant qui tous les rois de la » terre ne sont rien. C'est lui qui a institué » ces rois pour le bonheur des peuples; » &, s'ils ne concourent pas de tout leur » pouvoir à ce but, ils se rendent coupa-» bles d'infidélité envers lui. » Arnoud ne pouvoit pas disconvenir de ce principes » Croyez-vous, mon fils, ajoûta t-il, qu'un » prince, qui seroit appellé, à la souverai-» neté, ne feroit pas un grand crime, & » ne rendroit pas ses peuples malheureux, » s'il les exposoit à des guerres funestes par » sa faute? » Arnoud avoit trop d'humanité pour ne pas répondre affirmativement. » Que je crains, mon fils, continua le hon

# Hollandoises et Belgiques. 27 » pere, que vous ne soyez ce prince cou-

» pable! Vous êtes appellé au thrône par » le droit de la naissance. Si vous refusiez » d'y monter, mes Etats seroient ou livrés » à l'anarchie & au désordre, ou déchirés » par une foule de concurrens qui, en susci-» tant autant de partis dans l'Etat, occasion-» neroient des guerres civiles, qui ne se ter-» mineroient que par la perte de la plus » grande partie de mes sujets. Si vous pre-» nez les rênes du gouvernement, & que » vous perfistiez dans l'éloignement que » vous témoignez pour le mariage, vous » ne faites que retarder les maux que vous » leur causeriez par votre refus de régner. » Voyez, mon fils, fi, quelque belle que » soit cette vertu dont vous faites tant de » cas, elle est à comparer à un mariage qui » assure le bonheur du peuple. Je ne vous » parle pas de ce que vous devez à un pere » qui a fait tout ce qui dépendoit de lui » pour faire la félicité d'un Etat que vous » allez livrer aux horreurs des discordes ci-» viles. Je compte pour rien ce que vous » devez à mon amour, à mon âge, & à » mes volontés. Mon fils, votre premier » devoir est de rendre vos fujets heureux; » & toute vertu, qui n'a pas ce but, ne doit » point être celle d'un Souverain. » Arnoud fut touché de ces raisons; & il épousa Luitgarde dont il eut trois enfans. Il régna après son pere. Mais les West-Frisons, refusant de le reconnoître, & les Frisons, toujours jaloux de leur liberté, lui déclarerent la guerre. Il fut tué dans une bataille contre ces peuples.

# **%**[1006.]**%**

Théodorie III, l'ainé des trois fils d'Arnoud, lui succéda, n'ayant encore que douze ans. Luitgarde, sa mere, ségna, sous son nom, pendant sa minorité. Elle soumit les Frisons qui fignerent avec lui un traité de paix. Il leur pardonna la mort d'Arnoud, à condition qu'ils payeroient au comte de Hollande la dixme de leurs revenus; qu'ils lui rendroient hommage, & qu'ils le ferviroient à leurs dépens dans toutes les guerres. D'ailleurs il ne changea rien à leurs constitutions. Sous son règne, les Normands rentrerent, pour la derniere fois, dans la Hollande. Il eut de grands démêlés avec l'évêque d'Utrecht, usurpateur d'un pays vaste, qui appartenoit aux ancêtres du comte. Le prélat fomenta l'animolité des Frisons. Les évêques de Liège, de Trèves, de Cologne & de Cambrai, & quelques abbés, se joignirent à l'évêque d'Utrecht, parce que Théodoric avoit fait élever, pour conferver le droit de chasse qu'il avoit dans la forêt de Merwede, & celui de pêche dont il jouissoit

Hollandoises et Belgiques. 29 fur la Mense & for le Waal, un fort qui fut le commencement de la ville de Dordrecht. Les Frisons surent battus. Theodoric fut cité au tribunal de l'empereur par les évêques, & fut condamné. Le comte en appella à son épée; livra la bataille, & remporta une victoire qui jetta la confternation dans les deux Lorraines, Liége, le Cambrefis, dont les troupes furent passées au fil de l'épée. L'évêque d'Utrecht, & Godefroi, duc de Lorraine, furent prisonniers; mais il donna de si bonnes raisons à l'un, qu'il abandonna ses prétentions: il eut tant d'égards pour l'autre, qu'il prit sa désense auprès de l'empereur. Théodoric, ayant établi une paix durable, se proposa de passer les mers pour aller visiter les saints lieux, selon l'usage du tems.

## **\*\***[1048.]

Théodoric IV. Les Flamands avoient gagné une bataille considérable contre les Hollandois qu'ils chasserent de la Zélande. Le mouvel évêque d'Utrecht & l'empereur attaquerent Théodoric IV. Prositant du ressentiment de Godesroi, duc de Lorraine, qui avoit été injustement mal-traité par l'empereur, Théodoric l'engage à déclarer la guerre à Henri. Ils ravagent Nimègue, Liége, & leurs environs. L'empereur, qui vint au secours, sut battu. Théodoric eux » couvre ensuite ces fossés avec des claies. \* & du gazon; c'est alors que, profitant n du désordre des ennemis, nous pourrons » combattre à nombre égal. » Son avis fut Les retranchemens furent faits. La premiere ligne d'infanterie fut enterrée. La cavalerie, qui la suivoit, eut le même sort; &, lorsque Florent vit que le désordre ne pouvoit plus augmenter, il fondit sur l'armée ennemie. Elle prit la fuite; & ceux qui échappoient au fer du vainqueur, tomboient dans des piéges plus meurtriers. La victoire de Florent fut complette. Les évêques se retirerent. Quatre ans après, ils tenterent une nouvelle entreprise, avec aussi peu de succès. Les Hollandois surent vaine queurs; mais Florent y périt.

# -N [ 1064.] A-

Théodoric V. Florent avoit trois enfans de Gertrude, fille du duc de Saxe; Théo-doric qui n'avoit que quatre ans, lorsque Florent fut tué; Berthe que sa beauté sit monter sur le thrône de France, & Mathilde. Une jeune veuve, & des enfans !-Quelle circonstance pour un prélat ambineux! Guillaume, évêque d'Utrecht, no la négligea point. Lié d'intérêt & d'amitié avec Henri, évêque d'Ausbourg, qui gouvernoit l'esprit & le cœur de l'impératrice, mere de Henri IV, il obtint un diplôme

# Hollandoises et Belgiques. 33

par lequel la plus grande partie des états & des biens de Florent étoient adjugés à l'église d'Utrecht. Il se disposoit à s'en mettre en possession; mais Gertrude trouva dans ses attraits, dans son courage, & dans sa politique, des ressources auxquelles le prélat ne s'attendoit point. Robert, frere puîné

de Baudouin, comte de Flandres, prince hardi & entreprenant, revenoit d'au-delà des mers, où son pere, qui craignoit qu'il ne dépouillât Baudouin de ses Etats, l'avoit envoyé pour chercher fortune. Il jetta les yeux sur la Hollande. Son pere lui sournit des troupes; & il marcha contre Gertrude.

Elle vint au-devant de lui; le prévint; l'attaqua, & remporta sur lui deux victoires complettes. Robert alloit tenter le sort d'un troisieme combat: on parla d'accommodement. Gertrude étoit belle: Robert étoit jeune, & sans fortune. Leur mariage sut conclu sur le champ de bataille. Robert sut

conclu sur le champ de bataille. Robert sut déclaré tuteur du jeune Comte; & l'évêque d'Utrecht, n'osant saire valoir ses prétentions, alla se faire maltraiter par les Arabes, dans un voyage qu'il sit à la Terre-sainte. Le pere de Robert avoit donné à son sils,

en faveur de son mariage avec Gertrude, le comté d'Alost, & quelques isles à l'ouest de l'Escaut. Son frère les lui disputa. Robert chercha toute sorte de moyens de pacification. Baudouin sut intraitable; marcha contant des Rép. Part, IV.

Part, 17

tre son frere; lui livra bataille, & sut tue dans le combat. Jusques-là sa conduite avoit été dirigée par la justice; mais il voulut exclure ses neveux, encore enfans, de la succession de leur pere; & il ne réussit pas. L'évalue d'Utrecht suscita contre lui le duc de

vêtiue d'Utrecht suscita contre lui le duc de Lorraine, Godefroi le Bossu. Robert vouhat s'opposer à son passage. Il fut battu, & obligé de se retirer à Gand, avec Gertrude & Théodoric, son pupille. Richilde, Veuve de Baudouin, étoit gouvernée par des étrangers. Les Flamands s'indignerent de leur fierté. Ils appellerent Robert. Il échoua; revint à la charge; & Richilde se fauva sur les terres de France. Philippe I entreprit de la rétablir dans ses Etats. Il l'y conduisoit avec une nombreuse armée. Robert alla au devant; prit un poste avantageux, &, profitant du désordre de l'armée Françoile, qui s'avançoit avec une confiance aveugle, la mit en déroute, & fit Richilde prisonniere. Il sut fait prisonnier lui-même par Eustache, comte de Boulogne; mais la noblesse Hollandoise, l'ayant arraché des mains de l'évêque de Saint-Omer, à qui Eustache l'avoit donné à garder, il fit payer

cher aux François ce leger affront: il les mit en suite. L'année d'après, Philippe revint avec une armée plus formidable. L'habile Robert se tint sur la désensive, & attendit que les François eussent repris toute

Hollandoises et Belgiques. 35 leur sécurité. Il en jugea par leur négligence. Il les attaqua, & les battit. Cette victoire fut encore plus complette que la premiere. Il en périt vingt-deux mille. Content de ces triomphes, il se servit da comte Eustache, qu'il avoit fait prisonnier, pour faire la paix avec Philippe. Robert, tranquille sur les affaires de Flandres, rendit la Hollande à son pupille. L'évêque d'Utrecht avoit perdu l'appui du duc de Lorraine. Il avoit été indignement affaffiné à Delft par un valet-de-chambre du jeune Théodoric. Ce scélérat se cacha sous l'ouverture des latrines. Il y attendit le Duc; &, lorsqu'il y vint pour se soulager, il lui enfonça une pique dans le fondement. On a prétendu que Robert étoit l'auteur de ce crime; mais rien dans sa vie n'annonce une ame atroce. S'il eût voulu employer le crime en faveur de son ambition, un assassinat plus facile, qu'il eût pu voiler de l'ombre du mystere, lui eût fait acquérir la Hollande; mais il la remit à son pent-fils. après l'avoir reconquile sur ses ennemis, & termina sa vie par un pélerinage dans la Palestine, d'où il revint peu de tems avant fa mort.

1092--1106.]

Florent II. A la sureur des pélerinages avoit succédé la manie des Groisades. Elle

éclata sous Florent II, qui avoit remplacé Théodoric; mais, en même tems qu'on prêchoit la Croisade en France, en Hol-Lande & en Allemagne, il s'éleva un fanatique en Flandres, nommé Tachelin. Il étoit vetu magnifiquement; portoit ses cheveux tressés & attachés sur la tête. Il alloit prêchant de ville en ville, que les évêques & les prêtres étoient des charlatans; qu'aucun caractere ne les distinguoit des laïques; que la communion étoit inutile au falut : que la dixme étoit une usurpation abusive, & que non-seulement la fidélité conjugale n'étoit point une vertu, mais que la communauté des femmes devoit être ordonnée. On ne s'amusa point à combattre ses principes. Un jeune eccléfiastique, plus fanatique que lui, trouva plus simple de l'assafsiner. Cette hérésie s'étoit glissée dans quelques couvens dont les religieux tâchoient d'accréditer sur-tout le dernier des préceptes de Tachelin; mais S. Norbert détruisit cette hérésie.

qu'une seule guerre à laquelle sa générosité même donna lieu. Il avoit fait désendre la chasse dans une forêt qu'il réservoit pour ses plaisirs. Galama, seigneur Frison, n'eut aucun égard à ses désenses. Florent, l'ayant rencontré un jour, sit tuer ses chiens, & maltraiter ses domestiques. Galama jura

Florent régna trente-un ans, & n'eut

Hollandoises et Belgiques: 37 de s'en venger. Il fit guêter le moment où le Comte chasseroit; &, lorsqu'il fut assuré de le rencontrer, il entre dans la forêt avec ses parens & ses amis, & veut avoir raison de l'affront qu'il a reçu. Florent lui fait sentir avec douceur sa félonie. Galama met l'épée à la main, & blesse son Souverain au bras. Les gens de la suite du prince étoient prêts à massacrer le Frison; mais Florent les arrêta, & voulut que le duc de Brabant jugeât cette affaire. Les West-Frisons prirent cet acte d'humanité pour une foiblesse. & se souleverent. Le Comte se met à la tête d'une armée, leur prouve que le vrai courage est toujours compatible avec la justice, & dévaste la province. Les rebelles tomberent aux pieds du vainqueur; promirent d'être soumis & sidèles, & obtinrent leur grace.

# ₩[ 1126.]:K

Théodoric VI. Sous le règne de ce prince, fils de Florent, Charles le Bon, comte de Flandres, le pere de son peuple, ayant appris qu'abusant de la disette des bleds & de la famine, Stralem, son chancelier, avoit acheté beaucoup de grains, & les receloit asin d'en augmenter le prix, sit ensoncer ses greniers; lui paya son bled sa juste valeur; n'en sit laisser que ce qu'il falloit pour sa famille, & sit distribuer le reste au peu-

ple. Cet acte de justice souleva la famille de Stralem, qui jura la perte du Comte. Berthold, Lambert & Brossart, qui étoient parens du chancelier, se rendirent à Bruges. Ils apprirent que Charles étoit à l'église : c'étoit le jour des Cendres. Brossart saissit le moment où le Comte avançoit la main pour donner l'aumône à un pauvre, & lui abbatit le bras d'un coup de sabre. Il lui en donna un second qui lui fendit la tête. Il respiroit encore. Brossart le jetta du haut de sa tribune au pied de l'autel, où il resta trois jours, sans que personne osât toucher à son cadavre; tant la famille de Stralem

étoit redoutable! Théodoric étoit sous la tutelle de Pétronille, sa mere. Charles le Bon ne laissoit point d'héritiers. Petronille, en vertu du mariage de Gertrude avec Robert, s'intriguoit pour Théodoric, son fils; mais Louis le Gros, roi de France, nomma, comme seigneur suzerain, Guillaume, fils du duc de Normandie. N'ayant pu réussir dans ses projets, elle remit le gouvernement à son fils. Son règne fut troublé par la révolte des Frisons, à la tête desquels parut Florent Le Noir, son frere, qui pénétra dans le sein de la Hollande, & la ravagea. Ce Florent, esprit inquiet & jaloux, étoit dévoré d'ambition. On les réconcilia. Florent devint amoureux d'Edwige, fille unique d'Ar-

Hollanboises et Belgiques: 36 nould, comte de Réchem, qui venoit de mourir. Les Réchémois defiroient ce mariage. D'Arendsberg, oncle & tuteur d'Edwige, s'y opposoit. Il avoit entraîné dans son parti l'évêque d'Utrecht; mais Florent séduisit les Trajectins; s'introduisit dans la ville, malgré l'évêque qu'il força de l'abandonner. Désespérant de vaincre Florent, D'Arendsberg l'assassina dans une forêt voisine d'Utrecht, où ce prince alloit à la chasse. La mort de Florent ne rendit pas Théodoric plus tranquille. L'évêque d'Utrecht, les habitans de Groningue, les Frisons, l'occuperent successivement. Il fut un des princes qui accompagnerent Louis VII en Orient. Il mourut le 5 d'Août 1157, laissant pour successeur Florent, son fils.

## **A**[1166.].

Florent 111. Un péage sur les vaisseaux qui passeroient à Guerviler, accordé à Florent par l'empereur, occasionna la guerre entre les Flamands & les Hollandois qui avoient déjaune marine considérable, contre laquelle les Flamands songerent à se prémunir. Quelques incursions, de la part de ceux-ci, engagerent Florent à déclarer la guerre à Philibert, comte de Flandres. Les Hollandois surent battus, & le Comte demeura prisonnier. Il obtint sa liberté; &, pas

l'entremise de l'archevêque de Cologne & de l'évêque de Liége, tout fut pacifié. Il n'en fut pas plus tranquille. Les West-Frisons se souleverent; mais un évènement funeste fit tomber les armes de toutes les mains. La mer souleva ses slots. La tempête, les poussant contre les digues, les rompit; & toute la partie de la Frise & de la Hollande, à l'est du Zuyderzée, sut submergée jusqu'à Straveren. La mer battoit les murs d'Utrecht. Elle étoit couverte des débris des maisons qu'elle avoit submergées. Elle rouloit avec ses flots une énorme quantité d'hommes & de bestiaux. La confternation fut générale. Ce qui contribua encore à ramener la paix, fut la nomination de Baudouin, frere de Florent, à l'évêché d'Utrecht. Après quelques expéditions contre les Frisons & le comte de Gueldres, il trouva la fin de ses jours en Orient, où il étoit passé avec l'empereur Frédéric, qui y mourut dans le même tems. Théodoric VII, son fils, auquel il avoit laissé la régence, en partant pour la Terrefainte, lui succéda.

# 1195.]

Théodoric VII. Florent III avoit amené avec lui Guillaume, son troisieme fils. De retour en Hollande, après la mort de son pere, il apprit que chacun de ses steres

Hollandoises et Belgiques: 42 avoit un apanage, & qu'il avoit été oublié. Il tomba sur les terres de Robert, son cadet, aidé des West-Frisons. En même tems que Théodoric partoit pour mettre les rebelles à la raison, il apprend que Baudouin, comte de Flandres, est entré dans l'isle de Walcheren, pour faire cesser les exactions des Hollandois sur les vaisseaux qui remontoient la Meuse. Ne pouvant faire face des deux côtés, Théodoric divisa son armée; en donna la moitié à Adélaïde. son épouse, qu'il chargea de s'opposer à Guillaume, & marcha en Zélande, avec le reste des troupes. La princesse choisit un camp avantageux, & fit les retranchemens les plus inaccessibles. Elle y resta environ deux mois, & força l'abbaye d'Egmont à lui fournir des vivres. Pendant ce séjour, elle s'attacha une partie des troupes de Guillaume par des présens & par des caresses. Lorsqu'elle vit le moment favorable, elle marcha à l'ennemi. Les foldats, dont elle s'étoit assurée, prirent la fuite; & les Frisons épouvantés les suivirent. Guillaume, après un combat si désavantageux, se retira dans des marais où sa bellesœur n'osa pas s'engager. Cette héroïne étoit fille du comte de Clèves. Théodoric ne fut pas moins heureux dans l'isle de

Walcheren. Adélaïde, après avoir terminé

les deux freres, en négociateur habile. On fit à Guillaume un apanage égal à celui

de ses autres freres. Il se brouilla, & se réconcilia une seconde fois avec Théodoric. L'évêque d'Utrecht mourut, après des querelles fanglantes avec les habitans de Groningue & du pays de Drenth. Théodoric plaça sur le siège Théodoric de Hol-. lande, son frere, prévôt d'Utrecht. Othon, comte de Gueldres, éleva à la même dignité Arnould de Gueldres, son frere, prévôt de Dewenter, ce qui occasionna une espece de schisme; mais les deux évêques moururent en Italie. Le nouvel évêque donna lieu à de nouvelles dissensions. Le comte de Hollande, celui de Gueldres, & Guillaume, se liguerent contre lui. Le prélat appella à son secours le duc de Brabant. On en vint aux mains. Les Hollandois se battirent avec fureur. Théodoric & Othon furent faits prisonniers, & ne purent acheter leur liberté qu'en souscrivant aux conditions les plus dures. Le comte de Hollande fut obligé de céder Dordrecht au duc de Brabant, & un pays confidérable que le Duc lui rendit pour le tenir à titre de fief. Ce traité donna tant de chagrin à Théodoric, qu'il en mourut. Ada, sa fille, lui survécut & lui succéda.

# Hollandoises et Belgiques. 43

مرابعة [ 1203.] المرابعة المر

Ada, comtesse de Hollande. Cette malheureuse princesse sut la victime de l'ambition d'Adélaïde sa mere, qui la maria à un simple gentilhomme, afin que, lui devant une alliance si peu faite pour lui, il ne lui demandât jamais à partager avec elle la douceur de régner. Adélaide ne rougit point de faire célébrer le mariage de fa fille, avant que son pere ne sût enterré. La noblesse indignée s'assembla; sit venir secrettement Gullaume, frere du Comte. On déclara Ada déchue du thrône, & l'on proclama Guillaume; & si Adélaide, sa fille, & son gendre, n'eussent pas été avertis à tems, ils auroient été enlevés pendant les funérailles de Théodore. Ils s'enfuirent à Harlem, & de-là à Utrecht, où la jeune princesse ne se crut pas encore en sûreté. Elle alla se réfugier à Leyde, où elle se vit bientôt assiégée. Les habitans, forcés de se rendre, remirent Ada à Guillaume de Teilingen, son parent, qui la rendit à Guillaume. Celui-ci l'envoya dans l'isle de Texel, & de-là en Angleterre.

# **→** [1204.] **/**

Guillaume I. Cependant le comte de Loss, époux d'Ada, trouva des partisans, & sit une Ligue avec les évêques de Liége &

44

d'Utrecht, le duc de Limbourg, & Philippe; comte de Namur. Plusieurs seigneurs se joignirent à lui; & il se vit à la tête d'une nombreuse armée. Le comte Guillaume n'osa lui resister; se retira; le laissa s'em-

parer de la Sud-Hollande, & se vit chassé de la Zélande, par Philippe de Namur, qui lui laissa à peine le tems de se dégui-

ser en pêcheur, & de suir dans une barque, parmi un énorme paquet de filets. Mais Loss heureux, devint indolent. Un de

ses généraux fouleva par ses exactions les Zélandois qui rappellerent Guillaume. Loss remporta une victoire fur fon concurrent.

Celui-ci ne se laissa point abbatre. Une terreur panique s'empara de Loss & de ses troupes. Il ne se crut plus en sûreté dans fon camp. Ce guerrier qui, dans l'action

précédente, avoit marqué tant d'intrépidité, s'effraye de tout. Il n'ose ni rester ni se déterminer à la retraite; &, lorsqu'il a pris ce

dernier parti, il fuit avec une précipitation qui entraîne l'armée. Les troupes, aussi effrayées que lui, se débandent, abandonnent le camp, leurs vivres & leurs baga-

ges. Les foldats se cachent dans les marais, & se laissent assommer par des semmes, au milieu des roseaux. Ils ne sont enfin rassurés que sous les murs d'Utrecht. Pour comble de malheur, Guillaume fit sa paix avec l'évêque. Enfin le comte de Loss le retira

dans sa comté. Son épouse n'obtint que long-tems après, la liberté de revenir en Hollande où elle mourut peu de tems après son retour. Guillaume & Loss se craignoient mutuellement. Cependant il ne se passa, jusqu'à la mort de Loss, rien de mémorable entre ces deux compétiteurs. Quant à Guillaume, il mourut comblé de gloire. Il s'étoit signalé à la bataille de Bouvines, où il sut fait prisonnier, à la prise de Damiette, & dans plusieurs autres occasions. Florent son sils lui succéda, n'ayant encore que douze ans.

# **~**[ 1226.]

Florent IV. Les premieres années du règne de Florent furent marquées par la guerre du comte de Gueldre contre Othon, évêque d'Utrecht. A peine fut-elle terminée que l'évêque fut encore plongé dans les embarras que lui susciterent les querelles particulieres du burgrave de Groningue, Egbert, avec la famille des Gelescingen. Ces querelles dégénérerent en une guerre fanglante: l'évêque s'en mêla. Il appella à son secours, contre Rodolphe, châtelain de Coëverden, les comtes de Hollande, de Gueldres, de Clèves & de Bentheim. Ils formerent une armée; & Rodolphe, qui faisoit le siège d'Utrecht, se retira devant leurs troupes. L'évêque commença par l'ex-

ANECDOTES communier, & l'attaqua ensuite, se servant également, contre son ennemi, des armes spirituelles & temporelles. Les unes ne lui réussirent pas mieux que les autres. Son armée s'engagea dans les marais; & les soldats enfoncés dans la bourbe étoient massacrés par les paysans. Rodolphe acheva la déroute. Le frere de l'évêque, prévôt de Dewenter, mourut de plusieurs blessu. res. Le comte de Gueldre, & le feigneur d'Amstel, furent faits prisonniers. L'évêque tomba dans une fondriere. Il fut rencontré par des soldats de Drenth, qui, après lui avoir levé avec leurs sabres la peau de la tonsure, le jetterent dans une mare où il se noya. Après la bataille, on procéda à l'élection d'un nouvel évêque. On représenta que, dans l'état où étoient les affaires, on avoit besoin d'un évêque plus guerrier que prêtre; & le choix tomba sur Willbrand, évêque de Paderborn, qui étoit à la tête des armées de l'empereur en Italie. Egalement hardi sous la mitre & le casque, Willbrand se munit des indulgences du pape, & d'une troupe formée de tout ce qu'il put rassembler en Italie de vagabonds & de gens déterminés. Il arrive; prêche la croisade contre Rodolphe; bénit ses troupes d'une main; excommunie ses

ennemis de l'autre; met la Drenth à feu & à sang, & force Rodolphe à suir de

### HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 47 Coèverden. Celui-ci, après quelques tentatives inutiles, comptant sans doute sur la charité de l'évêque, autant que sur la générosité du guerrier, ne prend avec lui que deux gentilshommes; va trouver Wilbrand pour obtenir sa grace. Mais l'impitoyable prélat sait périr Rodolphe, & un de ses gentilshommes sur une roue: l'autre

## **~**[ 1230.]

se fit tuer en se désendant.

Florent s'acquit beaucoup de réputation dans une guerre à laquelle la malheureuse superstition de ce tems-là donna lieu. La femme d'un seigneur, habitant de Stade, après s'être confessée, donna, suivant l'usage, une piéce d'argent à son confesseur. Ce prêtre avare, trouvant la rétribution trop medique, la mit dans le ciboire; &, lorsque sa pénitente se présenta pour recevoir la Communion, il mit, au lieu d'Hostie, cette pièce dans sa bouche. Cette dame s'en plaignit à son mari qui, à son tour, fit des plaintes au curé & au chapelain, sur cette profanation. On ne lui répondit que par des injures. Il s'emporta. Le peuple s'attroupa; & les deux prêtres furent massacrés. On ne se borna point à cette vengeance: on chassa les ecclésiastiques. Le pape envoya un légat qui prêcha une croisade contre Stade, L'évêque de Brême ne man-

#### 8 ANECDOTES

qua pas de publier que les habitans de

Stade, ses diocésains, étoient infectés de la plus abominable hérésie; &, dès ce moment, les malheureux furent dévoués à la mort, suivant l'usage. Stade fut mise au ban de l'Empire. Florent assembla l'armée des Confédérés; investit Stade; fit des prodiges de valeur, dignes d'une meilleure cause, & força la ville à recevoir le clergé. Florent passoit pour le plus brave & le plus beau des chevaliers. La comtesse de Clermont, jeune épouse d'un vieux mari, l'aima sur sa réputation. Elle persuada à son époux d'indiquer un tournoi à Noyon. Florent, ainsi qu'elle l'avoit espéré, s'y rendit accompagné de plufieurs seigneurs. La comtesse s'enslamma en le voyant; &, pendant les joûtes, elle ne cessa de le lui témoigner par ses applaudissemens & par les regards les plus passionnés. Le vieux comte s'en apperçut. Il dit un mot au comte de Nesle & aux chevaliers François; se met à leur tête, & fond fur les chevaliers Allemands, qui avoient pour chef le comte de Clèves. Florent, qui s'imagine que ce combat est une suite du tournoi, fait face au comte de Clermont, qu'il presse. L'époux irrité le pousse, l'éloigne des autres chevaliers, & le perce d'un coup de lance. Le comte

de Clèves s'en apperçoit; vole au secours de Florent qui expire, & venge sa mort par HOLLANDOISES ET BELGIQUES. A celle de Clermont. La comtesse expira de douleur dans la même journée.

# **→** [1253.] ✓

Guillaume II, fils de Florent IV, dui succéda sous la tutelle d'Otton III, son oncle, évêque d'Utrecht. Ce prince n'avoit alors que six ans; & sa minorité ne fut troublée par aucune guerre. Il fut élu Roi des Romains, au refus de la plûpart des Souverains, qui plaignoient & qui admiroient l'empereur Frédéric II, accablé d'excommunications, & chargé de triomphes. La royauté du comte de Hollande l'exposa à des guerres dans lesquelles il eut des fuccès. Il fut couronné; mais cette dignité ne l'empêcha point de s'appliquer aux affaires de ses véritables Etats. Il avoit marie sa sœur Adelaide à Jean d'Avesnes, &. lui avoit donné pour sa dot les pays qu'il tenoit en fief de la couronne d'Ecosse: le comté de Namur, confiqué sur Baudonin IX; quatre bailliages, & le comté d'Alost, qu'il déclara acquis à la Hollande, faute par Marguerite de n'avoir pas reconnu Guillaume pour roi des Romains. Marguerite affembla une armée formidable. composée de Flamands & de François: mais Florent, frere du Comte, d'un côté, & le Comte lui-même la défirent en Zélande si complettement, qu'il y eut, dit-on, An. des Rep. Part. IV.

einquante mille hommes tués, & autant de prisonniers. Les vainqueurs, ne sçachant que faire de cette multitude, les renvoyerent, après les avoir dépouillés, & mis presqu'à nud.

**\*\***[ 1255.]

Gozewin d'Amstel, évêque d'Utrecht, venoit d'être déposé, sur les plaintes de son clergé & de ses vassaux, à cause de ses disfipations. Henri de Vianden avoit été nommé à sa place. Les parens de Gozewin s'opposerent à l'installation de son succesfeur. La querelle fut décidée, les armes à la main; & le nouvel évêque fut vainqueur. Le comte de Hollande s'attacha à réunir les deux partis. Il en vint à bout. Il avoit accordé aux Trajectins beaucoup de graces & de priviléges, & s'étoit fait inscrire au nombre des bourgeois. Cependant, un jour qu'il dinoit avec l'évêque devant un grand nombre de spectateurs, une pierre lancée d'une main inconnue, mais vigoureuse, part de la foule; & le Comte ne l'évita que par un effet du hazard. Le prince ordonne aux magistrats de lui livrer le coupable. Ils éludent son ordre. Il se disposoit à se venger, lorsqu'une nouvelle révolte des Westfrisons l'arrêta. Il marcha contre eux, dans le fort de l'hiver. Ses troupes devoient passer sur un marais. Elles devoient défiler par un endroit où da glace paroissoit la plus épaisse. Il voulut le

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 51 reconnoître; mais la glace cassa sous le poids de son cheval, & des Frisons le tuerent à coups de stèches. Guillaume n'avoit alors que vingt-sept ans, & donnoit les plus grandes espérances. Rodolphe, comte de Habsbourg, sut son successeur à l'Empire.

# **-** [ 1266. ]

On rapporte à cette époque la fable de la finguliere fécondité de Marguerite de Hollande, comtesse de Henneberg, sœur de Guillaume II. On prétend qu'une pauvre femme ayant fur ses bras deux enfans jumeaux, demanda l'aumône à la Comtesse, qui lui dit que ce double fruit avoit sans doute été produit par deux peres différens. La mere indignée de cet affront, s'écria : «Puisse » le ciel, pour ma justification, mettre dans » votre sein autant d'enfans qu'il y a de » jours dans l'année!» Neuf mois après, la comtesse accoucha de trois cens soixante & cinq enfans de deux sexes. Ils furent portés à l'église dans deux bassins; baptisés par Gui. évêque d'Utrecht, qui nomma Jean, tous les garçons, & Elifabeth, toutes les filles. On allégue, pour preuve de cette fable, un tableau qu'on voit à Loosduinem, qui représente la cérémonie du Baptême, avec une inscription qui rapporte le fait; deux bassins qui servirent au Baptême, où cet accouchement est gravé, & qu'on conserve à Utrecht. Dij

## ANECDOTES

Mais ce conte est dementi par l'Histoire & par la physique.

## **1268.**] **1.268.**]

Florent V, fils de Guillaume II, n'avoit que deux ans, lorsque son pere fut assassiné. La tutelle sut désérée à Florent, fon oncle, qui mourut, deux ans après, d'une blessure qu'il reçut, dans un tournoi, à Anvers. Adélaide d'Avesnes prit la tutelle de son neveu; & on lui associa le duc de Brabant, qui s'en rendit indigne par la dépravation de ses mœurs, & l'abandonna. La tutelle passa au duc de Gueldre, qui, ayant vaincu Adélaide, en fut seul chargé, jusqu'à ce que Florent prît les rênes du gouvernement, n'étant âgé que de quinze ans; de sorte que jusqu'alors il avoit eu quatre différens tuteurs. A peine régnoit-il par lui-même, que les Kennemers, peuple brave, & qui avoit acquis la plus grande réputation dans les armées Hollandoises, se joignirent aux Westfrisons, & déclarerent la guerre aux Nobles. Ils attaquoient & brûloient leurs châteaux. La noblesse se réfugia à Harlem. Giselbert d'Amstel, trop soible pour leur résister, alla au-devant d'eux, lorsqu'ils s'approchoient de l'Amstelland. Il seignit d'approuver leur projet, & s'offrit pour général. Il fut accepté, Giselbert saisit cette oc-

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 43 casion pour se venger de l'évêque & des magistrats d'Utrecht. Il s'approcha de nuit de cette ville. Elle fut investie, lorsque le jour parut; & les Trajectins, qui ne se doutoient de rien, étonnés de voir la campagne couverte de troupes, demandoient du haut des murs, qu'est-ce qu'on vouloit, & à qui l'on en vouloit? On leur répondit que les Kennemers venoient les délivrer de la tyrannie des Nobles & des Magistrats. Aussi-tôt le peuple leur ouvre les portes: on substitue aux magistrats actuels, des magistrats pris parmi le peuple. Les Kennemers se retiroient. Comme ils passoient sous les murs de Harlem, où la noblesse étoit réfugiée, il leur vint dans l'idée d'en faire le siège. Un des seigneurs, nommé Persym, eut recours à la ruse : il choisit quelques soldats déterminés; passe au travers des rebelles, au milieu de la nuit, & va mettre le feu à quelques villages du Kennemersland. La flamme & la fumée attirent leur attention. Ils volent au fecours de leur pays, & abandonnent leur projet. La noblesse sort alors de Harlem; les poursuit; profite de leur désordre, & en tue la plus grande partie.

**₹**[1282.]**₹** 

Florent venoit d'être armé chevalier.

D iij

Les Weftfrisons se révolterent. Son premier fait d'armes sut la déroute de ce peuple inquiet. Ce qu'il estima le plus de cette victoire, ce suit la découverte du lieu où son pere avoit été caché, après son assassinat. Il y sit souiller; y trouva ses os; les transporta à Middelbourg, & lui sit élever un superbe mausolée.

· [ 1287.]

Les Westfrisons étoient toujours prêts à se soulever. Florent entreprit d'élever des forts dans leur propré pays. Deux mondations, qui les sorcerent de se retirer sur les hauteurs, lui en faciliterent les moyens. Théodoric de Bréderode pénétra, au moyen des eaux, dans les lieux bas. Les Frisons n'ayant pas de bateaux, se soumirent; &, dès que les eaux se surent retirées, le Comte sit bâtir quatre châteaux.

# AN 1296. 1

Florent reçut plusieurs mécontentemens de la noblesse, à laquelle la gloire qu'il s'étoit acquise, & ses alliances saisoient craindre qu'il ne diminuât ses priviléges. Les seigneurs de Borselen & de Rénesse souleverent les autres gentilshommes. Ils engagerent Gui, comte de Flandres, à faire valoir ses anciennes prétentions sur

HCLLANDOISES ET PELGIQUES. quelques isles à l'ouest de l'Escaut. Gui fait une descente dans l'îsle de Walcheren. & presse vivement Middelbourg. Florent vient au secours. Gui, craignant les suites d'une bataille, engage le duc de Brabant à un accommodement. Le Duc s'entremet, &, à force d'importunités, obtient que Florent entre en négociation. Florent, sur la parole du Duc, va lui-même, pour terminer le traité, auprès de Gui, qui, sans égard pour sa franchise, l'arrête prisonnier. Florent témoigne au Duc qu'il le soupçonne de perfidie. Celui-ci, pour se justifier, après avoir vainement sollicité le comte de Flandres, obtient qu'il lui soit permis de se constituer prisonnier à la place de Florent qui fort de prison. Mais le Duc sut obligé de racheter son élargissement, par une somme exorbitante. En vain, pour s'attacher la noblesse, créa-t-il l'ordre de S. Jacques. Ce corps, toujours tremblant pour ses priviléges, lui fuscita de nouveaux embarras, jusqu'à ce qu'enfin ce bon prince périt par un assassinat.

On attribue cet attentat à la vengeance d'un époux outragé. Gerard de Velsen, impliqué dans l'invasion de Walcheren par les Flamands, avoit été long-tems retenu en prison. Florent ayant reconnu son innocence, lui rendit la liberté, & voulut, à force de bienfaits, lui faire oublier ses mal-

Div

heurs. Le Comte avoit soupiré pour une jeune Hollandoise, d'une rare beauté. Il voulut la marier à Velsen qui répondit d'un ton arrogant à sa proposition, qu'il n'étoit point sait pour partager la honte d'une semme qu'il avoit des honorée. Le Comte indigné, lui repliqua que, quelque semme qu'il épousat, il étoit assuré de l'emporter sur un mari tel que Velsen.

Peu de tems après, Velsen se maria avec

la fille de Herman de Woërden. Le Comte donna une commission, hors de ses Etats, au nouvel époux qui, ne se méssant de rien, partit. Le Comte, pendant son absence, fit une partie de chasse dans les environs du château de Velsen. Il y entra; &, sous pretexte d'avoir quelque chose de particulier à dire à la femme, touchant la commission, de son mari, il la pria de passer dans un appartement séparé. Mais à peine y futelle, que le Comte la faifit & usa de violence. Cette semme désespérée prit des habits de deuil, & ne voulut plus voir personne. Lorsque son mari revint, elle refusa de le voir, & hu fit dire qu'elle étoit indigne de lui. Velsen ensonce la porte de son appartement; & il l'oblige de lui dire le sujet de sa peine. Loin de la blâmer d'un

indigne de lui. Velsen ensonce la porte de son appartement; & il l'oblige de lui dire le sujet de sa peine. Loin de la blâmer d'un prime auquel elle n'a aucune part, il la console, & l'engage de raconter à Herman Woerden tout ce qu'elle vient de

lui apprendre. Ils assemblent leurs parens, & forment le projet d'enlever le Comte, & de le livrer au roi d'Angleterre, son ennemi depuis que Florent avoit figné un traité avec le roi de France. Loriqu'ils se font affurés d'Edouard, un jour que le Comte étoit à Utrecht, & qu'il reposoit, en venant de dîner avec l'évêque, Amstel l'éveilla pour aller à la chasse. Le Comte monte à cheval & part avec lui. Amstel le conduit dans un bois où les conjurés étoient embusqués. Velsen se présente. Le Comte met l'épée à la main. Tous ensemble se jettent fur lui; le lient sur son cheval, & le conduisent à Muiden pour l'embarquer. Mais les Kennemers & les Westfrisons ayant appris l'enlevement de leur Souverain, s'asfemblent & courent après lui. Les conjurés se voyant poursuivis, se jettent dans des marais. Le cheval de Florent s'abbat. Velsen craignant qu'on ne lui enleve sa proie, s'élance & porte plusieurs coups mortels à son Souverain. Les Kennemers furvinrent & transporterent le Comte à Muiden où il expira. Velsen & ses compli-ces se rensermerent dans le château de Croonembourg. On l'investit. Les Hollandois s'en emparerent, & les distribuerent aux milices de chaque ville, qui les firent

périr par la roue, excepté Velsen qui sur toulé dans un tonneau garni de pointes dans

Hollandoises et Belgiques. 57

l'intérieur. Amstel & Woerden s'étoient sauvés hors de la Hollande, & périrent de misere.

**→** [1296—1299.] **/** 

Jean étoit en Angleterre, lorsque son pere fut assassiné. Edouard, dont la fille encore trop jeune étoit promise à ce jeune prince, le faisoit élever auprès de lui. Il n'avoit que quinze ans, lorsque le roi d'Angleterre le rendit aux vœux de son peuple. Sa tutelle fut disputée. Jean d'Avesnes, comte de Hainaut, fils d'Adélaide, sœur de Guillaume II, & plus proche parent, avoit les prétentions les mieux fondées. Wolfert de Borselen, qui s'étoit mis à la tête de la noblesse, & qui n'étoit pas exempt du soupçon de l'assassinat de Florent, & Théodoric, comte de Clèves, prétendoient aussi à la régence. Après bien des intrigues, Jean de Hainaut fut déclaré Régent. Jean trouva ses Etats en proie aux factions; les Westfrisons révoltés; la Zélande agitée par l'ambition de Borselen qui vouloit enlever la tutelle à Jean d'Avesnes, & qu'il força à l'abandonner; l'évêque d'Utrecht, qui n'aspiroit pas moins qu'à se rendre maître de la Hollande, tel étoit le tableau des Etats de Jean. Mais, dès que Borselen eut chassé d'Avesnes, il s'empara de l'esprit du jeune prince; écarta de lui tout ce qui poubus de la faveur, qu'il souleva contre lui la

noblesse & le peuple, & qu'il fut la victime des maux qu'il leur préparoit. Pour jouir d'une plus grande autorité, il avoit imbu l'esprit de Jean, des maximes les plus tyranniques. If avoit formé le projet de détruire les privilèges des villes & de la noblesse. Les révoltes des Westfrisons, dont il s'étoit servi lui-même; celle des habitans de Dordrecht, qu'il avoit occasionnée par une réforme dans les monnoies, & par une infraction aux droits des habitans, lui servirent de prétextes. Il ne cessoit de dire à Jean, que ce ne seroit qu'en détruisant ces vains priviléges, qu'il seroit véritablement souverain. Jean étoit ébranlé. Woorne, gendre de Borselen, sur un jour témoin de cette proposition. Ce généreux citoyen ne put s'empêcher de s'élever contre son beau-pere. » Indigne corrupteur, lui dit-il, né pour .» être le ministre des Nérons & des Cali-» gula, rends grace au sang qui me lie à » toi, si je ne venge pas par une mort » prompte l'injure que ta proposition fait » à ton maître » Borselen frémit de colere & voulut rendre Woorne suspect de trahison auprès du Comte. Woorne furieux sort; assemble tout ce qu'il trouve de Nobles, & leur fait part du projet de Borselen. Les Nobles en font part aux villes; & la perte

du traître est jurée. Ne pouvant faire tête à l'orage, il persuade au Comte qu'on en veut à leurs jours, & l'engage à fuir avec lui, de nuit, & à se retirer en Zélande. Woorne n'eut pas plutôt appris leur fuite qu'il vole à l'appartement de la Comtesse; l'éveille; tombe à genoux auprès de son lit; lui apprend la fuite & le danger de son mari, & la mene sur la place, où l'une fondant en larmes, & l'autre animé par le zèle du bien public, rassemblent le peuple qui n'a pas plutêt appris le départ du Comte, qu'il vole fur ses pas. Il venoit de partir d'Ulaardingen. Le peuple se saisst de tous les vaisseaux; joint celui du Comte, & le remorque. On se jette sur Borselen; mais Jean obtient qu'il soit jugé. Les magistrats, soit par soiblesse, foit qu'ils ne le trouvassent pas assez coupable, ne le condamnerent qu'à une prison perpétuelle; mais le peuple, plus juste, menace de brûler les juges & le tribunal, si on ne lui remet le traître. Quelques-uns plus résolus, enfoncent la prison; jettent Borselen par la senêtre; & son corps est mis en piéces. Les habitans de Dordrecht se transporterent au château de Kraayestein, dont Aloud s'étoit emparé. Aloud, agent secret de Borselen, qu'il avoit fait nommer grand-baillif de Sud-Hollande,

étoit justement détessé. On force le château; on l'en arrache; on le traîne sous les HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 65 murs de Dordrecht, avec quelques-uns de les complices, & on les écrase à coups de leviers. Le Comte & le Peuple rappellerent Jean d'Avesnes, qui reprit la régence. Mais le Comte soible & languissant mourut peu de tems après. Cette prompte mort a fait jetter des soupçons sur son tuteur qui, se trouvant le plus proche parent, lui succéda. La maison de Théodoric, qui régnoit depuis l'érection de la Hollande en comté, sinit à Jean I.

# ₩[1300...].//

La clémence de Jean II, sa bonté, sa piété, l'ont fait accuser de mollesse, & l'on attribue à ces vertus les malheurs de son règne; mais il trouva dans ses enfans des ressources qui sauverent l'Etat. Jean de Rénesse, à qui Borselen avoit ôté le grand bailliage de Sud-Hollande, & que Velsen avoit accusé du meurtre de Florent, ayant demandé à se justifier, & ne l'ayant pas obtenu, jura de s'en venger. Il souleva les Zélandois. Florent de Borselen, cousin de Wolfert de Borselen, se joint à Rénesse, & persuadent à l'empereur que le comté de Hollande lui appartient, Jean d'Avesnes n'y étant appellé que du chef des femmes. Les Trajectins, aigris par le caractere turbulent de leur évêque tué les armes à la main, & les Flamands portant le

## ANECDOTES

fer & la flamme au sein de la Hollande auroient arraché la souveraineté au malheureux Jean, sans le courage intrépide de Jean, comte d'Oostervant, son si's, qui acquit le nom de Jean-sans-Merci; mais il fut tué, au milieu de sa carriere, au combat de Courtrai, entre les François & Gui de Flandres. Son frere Guillaume, avec autant de courage, avoit moins de férocité. Il s'opposa à ce torrent d'ennemis qui inondoient les Etats de son pere. Tandis qu'il les chassoit d'un côté, la trahison les introduisoit de l'autre. Les Flamands, après un traité de paix, avoient encore envahi la Zélande. Guillaume venoit de perdre une bataille, & se trouvoit investi dans Zierikzée, tandis que Jean II, duc de Brabant, pénetre jusqu'à Dordrecht, & facilite aux Flamands la conquête d'Utrecht. Ils étoient maîtres de la Hollande, sans le courage intrépide d'un citoyen, fils naturel de Florent V. Witte de Hamstede, qui avoit suivi la flotte Flamande, venoit de débarquer à Zaandwoort. Furieux de voir sa patrie en proie à des étrangers, il se faisit du grand étendard de Hollande; court dans les rues de Harlem; rassemble le peuple. « Ci-» toyens, leur disoit-il, profitons du seul » moment qui nous reste pour échapper » aux fers du vainqueur. Vos peres ont » conquis ces Etats; & vous n'oseriez les

# HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 63 défendre contre un ennemi qui n'a de

» force que par votre foiblesse ? Son in-» cursion a pu vous étonner un moment; » & il se glorisse de vous voir soumis; prou-

» vons-lui que le Hollandois, jaloux de sa » gloire & de sa liberté, est encore le mai-» tre de ses destinées, & qu'il sçait mourir.

» lorsqu'il lui est impossible d'échapper à » l'affront d'être vaincu. Suivez-moi, mes » amis, je vous mene au terme de notre

» amis, je vous mene au terme de notre » honte, soit que la victoire nous seconde, » soit que le trépas nous attende.» A ces mots, les Kennemers, les Waterlanders, les Westfrisons s'arment; lui demandent

fes ordres, & veulent combattre. Haamftede annonce que Guillaume, le fils de leur Souverain, le fuit de près. Il fait écrire la même chose à toutes les villes. Il leur

mande que le prince est à la tête d'une armée nombreuse. Par-tout le courage renaît, tout s'arme; hommes, semmes, ensans, tout respire la vengeance; le seu se

tans, tout respire la vengeance; le seu se communique de ville en ville. Les Flamands chassés de Delst, portoient l'épouvante à ceux qui désendoient Leyde. A Schoonhoven, Kats, que le comte de Flan-

dres avoit nommé gouverneur, entendant, mais ignorant la cause de ce tumulte, descendit du château: on l'arrêta; &, l'ayant conduit à Dordrecht où son fils étoit asfiégé, on attache ce vieillard à une machine;

on le met à la tête des affiégeans, & on le montre à son fils. Celui ci effrayé se rend à discrétion avec toute la garnison. D'un autre côté, Guillaume s'opposoit aux efforts des Flamands. Il les repoussoit de devant Zierikzée, lorsqu'il reçut le secours d'une slotte combinée de France & d'Angleterre. La flotte Flamande commença le combat; fut battue; & le comte de Flandres, qui la commandoit, fut fait prisonnier. Les Flamands abandonnent Zierikzée, Middelbourg & le reste de la Zélande; tout fuit devant Guillaume. Il passe à Utrecht, en chasse Rénesse, qui périt en suiant. Ensin la Hollande est délivrée; mais le vieux Jean meurt de plaisir, en apprenant la gloire dont son fils venoit de se couvrir.

# **\*\***[1305-1315.]

Guillaume III triomphant sut proclamé par ses sujets, qui le bénissoient. Il épousa Jeanne, sille de Charles de Valois, frere du roi de France. Il vint à Paris, où l'on traitoit de la paix. Elle sut conclue; mais le comte de Flandres n'en jouit pas: il mourut dans sa prison. Les historiens placent à l'époque du retour de Guillaume dans ses Etats la convocation d'un célèbre tournoi à Harlem où se trouverent vingt comtes, cent barons, & plus de mille chevaliers. L'Amstelland & Woerden surent fétinis HOLLANDOISÉS ET BELGIQUES. 65 réunis à la Hollande, après la mort de Gui de Hainaut. Il y eut encore de vives hostilités entre Guillaume & le nouveau comte de Flandres. Les Frisons inquiétoient les Trajectins, au sujet d'un fort que l'évêque faisoit bâtir pour contenir les premiers; mais deux sléaux terribles, qui se firent sentir en Hollande, la famine & la peste, suspendirent le sléau de la guerre, & ramenerent les princes à des sentimens pacifiques.

Le Comte étoit parvenu au plus haut degré de puissance. Il songea à s'appuyer par les plus belles alliances. Il étoit allié à la maison régnante de France par sa femme. Il maria l'une de ses filles au comte de Juliers, l'autre à Louis de Baviere, roi des Romains, & la troisieme à Edouard IV, roi d'Angleterre. Les dépenses qu'il fit pour les fêtes de ces mariages firent murmurer ses peuples; & quelques villes passerent des murmures aux menaces. Mais Guillaume les en punit par la perte de leurs priviléges; & aucune n'osa s'en venger. Ces fêtes furent magnifiques. Guillaume aimoit fur-tout les tournois. Il doubla les impositions: aussi le clergé s'éleva-t-il avec force contre cette espece d'exercices. Le Comte avoit du goût pour les choses rares & singulieres. Dans un

An. des Rép. Part. IV.

voyage qu'il fir à la cour de France, il mena une Hollandoile, d'une taille si extraordinaire, que les hommes les plus grands paf. soient, sans se baisser, sous ses bras étendus. Elle étoit si forte, qu'elle soutenoit de chaque main un tonneau de Hambourg, rempli de bière: Huit hommes ensemble ne pouvoient pas lever les fardeaux qu'elle chargeoit sans peine. Guillaume étoit guerrier. La tranquillité de ses Etats ne lui permit d'exercer sa valeur, que dans des guerres étrangeres. Il aimoit son peuple; mais il vouloit être obéi. Quelques chapitres refusoient de contribuer aux réparations des digues : il ravagea leurs terres, & ils obéirent. Il aimoit la justice. Un paysan alla se plaindre à lui, que le baillif de Sud-Hollande lui avoit pris une vache qui nourrissoit toute sa famille. Guillaume envoya chercher le baillif & le grand-baillif. Il confronta le paysan avec le baillif; &, après s'être assuré du fait, il condamna le baillif à avoir la tête tranchée, & le grand-baillif à payer cent écus d'or au paysan, pour le punir d'avoir placé dans la magistrature un prévaricateur. Guillaume mourut à Valenciennes.

**→%**[:1337.]**✓** 

Le dernier Comte, en mourant, avoit donné à Guillaume IV, son sils, les le-

#### Hollandoises et Belgiques. 67 cons les plus fages; & il les mit en pratique pendant son règne : elles étoient fondées sur la connoissance du caractere des Hollandois. Il fut peu occupé au dedans de ses Etats. Il passa du service de l'Angleterre à celui de la France, qu'il abandonna encore pour la premiere. Il offrit son secours aux chevaliers Teutoniques. Il leur amena quatre cens chevaliers, & des troupes d'élite; mais Henri d'Arsberg, alors grand-maître, le remercia brusquement. Guillaume en fut indigné. Il s'enplaignit; & les chevaliers déposerent leur grand-maître. Le Comte s'en retourna. Il fut tuteur de l'évêché d'Utrecht, pendant la vacance du siége: mais Jean d'Arkel ayant été nommé, & s'étant retiré à Grénoble, pour rétablir les finances de l'évêché épuisées, & ayant laissé l'administration de ses revenus à Robert d'Arkel, son stere, le Comte s'indigna de cette méfiance, & déclara la guerre aux Trajectins qu'il battit. Il n'avoit pas encore posé les armes, que les Frisons, refufant de payer leurs impositions, tuerent ses receveurs. Il arma une flotte contre eux. 11 s'embarqua avec Jean de Beaumont, comte de Hainaut. La flotte fut séparée par les vents. Le comte de Hainaut aborda le premier; &, n'écoutant que son courage impru-

dent, il attaqua les rebelles, avant que son

neveu l'eût joint avec le reste de la flotte: E ij

héritier.

il les poursuivit vivement. Le Comte arrive pendant cette action, & n'attend pas que tout l'équipage soit débarqué. Il court dans les villages voifins, & va les brûler, n'étant soutenu que de cinq cens hommes. Les Frisons embusqués sortent du milieu des rofeaux, l'enveloppent & le massacrent avec tous ses gens. Ils joignent ensuite l'armée, & la battent. Il périt dans cette bataille trois mille sept cens hommes du côté des Hollandois, parmi lesquels il y eut un grand nombre de seigneurs. Le corps du Comte ne fut trouvé que dix jours après. La jeune Comtesse ne respira que vengeance contre les Frisons. Elle sit confisquer tout ce qu'ils possédoient dans les provinces de sa dépendance. Elle avoit fondé un couvent pour eux dans l'isle de Marken, & les moines de Mariengaard avoient la moitié de cette isle. Elle sit brûler le couvent, & jetter les moines à la mer. Guillaume mourut sans

→N[1345.] A

Marguerite, sœur de Guillaume IV, femme de Louis de Baviere, empereur, lui succéda; & Jean de Beaumont se chargea de l'administration du Hainaut & de la Hollande. Elle sut inaugurée, mais bientôt rappellée par l'empereur. Guillaume, son sils, que Louis envoya sous un habit de

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 69 domestique, de crainte qu'il ne sût reconnu par les Anglois, sut agréé pour son lieutenant.

L'évêque d'Utrecht ayant, par ses épargnes, ramassé de l'argent, quitta la France; &, profitant de la circonstance d'une femme & d'un enfant sur le thrône, il affembla une armée, & fit quelques ravages dans l'Est-Hollande. Guillaume marche contre lui, & donne rendez-vous à l'évêque pour la bataille, entre Ysselstein & Jutsais. Le prélat accepte le cartel. La bataille fut sanglante, & Guillaume la perdit; mais l'une & l'autre armée furent si affoiblies, que l'on convint d'une trève. Cependant l'évêque avoit épuisé ses fonds; il en demande de nouveaux : on les lui refuse; & l'évêque abandonne les fruits de sa victoire & son évêché, & s'en retourne en France.

## **₹** [ 1351. ]**Æ**

Louis de Baviere étoit mor t; & Marguerite avoit cédé en toute propriété à Guillaume, son fils, la Hollande, la Zélande & la Frise, sous la réserve d'une pension, & n'avoit gardé pour elle que le Hainaut. La pension n'ayant point été payée, elle revint contre sa cession; & Guillaume, n'ayant pas assez de sorces, rendit les trois provinces. Les Hollandois regrettoient leur Souverain. Guillaume n'avoit cédé qu'à regret. Il su 70

proclamé de nouveau. Marguerite appella Edouard à son secours. La guerre sut déclarée, & la Hollande divisée en deux partis, Celui de Guillaume étoit celui des Cabéliaux, du nom d'un poisson qui dévore ceux qui sont plus petits que lui. Celui de Marguerite s'appelloit les Hoëkins, du nom du filet qui sert à prendre les cabéliaux. Ces factions se firent une guerre sanglante. Enfin la mere & le fils en vinrent à une bataille qui fut très-meurtriere, & que l'impératrice gagna. Elle fut suivie d'une seconde, où Guillaume remporta une victoire complette. On parla de la paix. Le Comte demanda pardon à sa mere. Elle lui abandonna les trois provinces, & ne retint que le Hainaut. Elle ne jouit pas long-tems de cette paix: elle mourut à Valenciennes, une année après leur réconciliation.

### **→** 1355--1388.] ✓

L'infortuné Guillaume V, dont la vie fut assez longue, ne régna que deux ans. Il tomba en démence du remords, dit-on, d'avoir fait la guerre à sa mere. On l'enferma. Albert de Baviere, son frere, sut déclaré protecteur de la Hollande. Il eut des démêlés avec l'évêque d'Utrecht; prit part à la révolte des Flamands, occasionnée par quelques impôts que Louis, comte de Flandres, avoit augmentés, Les Gantois

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 71 prirent Prunelle pour chef. Il fut livré à Louis qui le fit périr sur un échafaud. Artavelle, fils d'un brasseur de bière, prit sa place. C'étoit un homme habile & entreprenant. Albert n'entra dans ces querelles que pour les appaiser. Guillaume, son fils, avoit applani les voies, en prenant Damme aux rebelles. Cet échec; la mort de Louis mort d'une blessure; le supplice d'Artavelle pris dans la même action où Louis fut blessé; la proclamation de Philippe, duc de Bourgogne, à la place de Louis, & son intrépidité, déterminerent les rebelles à demander la paix. On en dressa les articles. Philippe exigeoit que les Gantois lui demandassent pardon à genoux. Les Gantois ayant rejetté cette proposition avec mépris, Albert & les duchesses de Bourgogne & de Brabant, qui conduisoient la négociation, s'apperçurent que le Duc entroit en fureur, & que la guerre alloit recommencer. Ils tomberent eux-mêmes à ses genoux, en lui demandant le pardon de ce peuple, au nom duquel ils promirent une fidélité inviolable. Les Gantois, surpris de cette action généreuse, n'oserent désavouer les princesses. Le Duc se radoucit & accorda tout ce qu'elles demanderent; une amnistie générale, la liberté des prisonniers, & la conservation des priviléges de la ville de Gand.

### **~**[1390,]

Guillaume l'Insensé étoit mort l'année prédécente. Albert fut inauguré. Les factions des Cabéliaux & des Hoekins subsistoient toujours. Les derniers étoient du parti opposé au Comte qui favorisoit les Cabéliaux. Il auroit dû s'attacher à faire cesser ces factions, toujours funestes, quelque forme & quelque prétexte qu'elles prennent. Albert, veuf depuis 1386, aimoit Adélaïde de Poëlgest, qui réunissoit les talens de l'esprit, la douceur de caractere, & les charmes de la beauté. Elle régnoit fur l'esprit d'Albert; &, comme il ne faisoit rien que par elle, Guillaume, ainsi que tous ceux qui vouloient plaire au Comte, étoient obligés de faire leur cour à Adélaïde. Guillaume ne voyoit sa faveur qu'avec indignation.Les Hoëkins, qu'elle haissoit, assurés des dispositions de Guillaume, jurerent la perte de cette favorite. Ils pénétrerent dans son appartement qui étoit dans le palais même d'Albert; tuerent son maître-d'hôtel, qui vint au secours d'Adélaïde, & la poignarderent. Le Comte fut pénétré de la plus vive douleur; mais les foupçons qu'on avoit de la complicité de Guillaume reter noient sa vengeance. Peut-être eût-il dévoré son chagrin, si la faction contraire n'eût excité le pere du maître-d'hôtel à pourHOLLANDOISES ET BELGIQUES. 73 suivre l'assassinat de son fils. Ce vieillard vint se jetter aux pieds du Comte, & réclamer sa justice. Il lui représenta que son honneur, celui de l'Etat, sa justice & sa propre sûreté, exigeoient la punition des meurtriers; que rien ne seroit plus sacrépour eux, & qu'ils n'avoient commencé par Adélaïde que pour aller jusqu'a lui. Il sit agir un ressort plus puissant encore, celui de son amour. Il déchira le cœur du malheureux Comte, & demanda que, s'il vouloit laisser Adélaïde sans vengeance, il sût permis à un pere infortuné de poursuivre, par les voies ordinaires de la justice, les assassins de son fils.

Après la mort d'Adélaide, cinquantequatre seigneurs avoient pris la suite. Albert les sit citer devant lui. Guillaume entreprit de les désendre, & consirma les soupçons qu'on avoit contre lui. Il suit, & se retira au château d'Altena. Jean, évêque de Liége, son sils puîné, le remplaça. Guillaume se joignit aux autres assassins. Albert marche contre lui; l'invessit à Bois-le-Duc, & se contente de l'exiler. Il le rappella bientôt après, pour l'aider dans son expédition contre les Frisons.

### **\*\***[1404--1407.]\*\*

Guillaume VI, dans le tems de son exil, s'étoit retiré en France. Un jour qu'il

alloit se mettre à table avec le roi, un hérault s'approcha de lui, & renversa son couvert. Guillaume surpris demande la raison de ce procédé. Le hérault répond qu'il faut être chevalier pour manger avec le roi. « Ne

» le suis-je pas, dit Guillaume?...» Com-» ment pourriez-vous le justifier, reprit le » hérault, lorsque les cendres de celui par » qui vous prétendez l'être, sont au pou-

» voir de vos ennemis? » En effet, Guillaume IV étoit en dépôt dans l'abbaye de

Feurchamp, près du champ de bataille où

il avoit été tué par les Frisons. Albert, après sa victoire, le fit enterrer. Guillaume étoit brave. Mais, plus occupé

des affaires de Bourgogne & d'Orléans, & des dissensions qui agitoient la maison de France, que des siennes, il manqua d'assu-jettir la Frise. Il maria Jacqueline, sa sille,

née de son mariage avec Marguerite, fille de Philippe duc de Bourgogne, à Jean, duc de Touraine, second fils de Charles VI, qui devint Dauphin par la mort de son frere. &

devint Dauphin par la mort de son frere, & qui mourut lui-même à Compiégne deux ans après. Guillaume fit recevoir Jacqueline

ans après. Guillaume fit recevoir Jacqueline son héritiere par les Etats généraux des trois Provinces. Il craignoit que Jean, évêque de Liége, qui n'avoit jamais voulu s'engager dans les ordres, ne lui ravît la souverai-

dans les ordres, ne lui ravit la souveraineté. Guillaume avoit été en bute à une conspiration formée par les D'Egmont. Sa HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 75 bonté naturelle la leur fit pardonner. Ce prince mourut peu de tems après avoir fait reconnoître Jacqueline.

### **1418-1430.**] **/**

Jacqueline. Le comte Guillaume avoit ordonné par son testament, que Jacqueline, jeune veuve de dix-sept à dix-huit ans, épouseroit Jean, duc de Brabant, son coufin. Ce second mariage fut conclu & communiqué à Jean de Baviere, & au duc de Bourgogne, oncles de la princesse, & sut la source de ses malheurs. Leurs caracteres incompatibles les éloignerent; furent des sujets de plaintes & de ruptures, dont leurs ennemis profiterent. Peut-être poussa-t-elle trop loin le ressentiment. Elle sit annuller son mariage, & en projetta un troisieme avec le duc de Glocester, frere de Henri V, roi d'Angleterre, qui ne la rendit pas plus heureuse. Ce projet, qui ruinoit les espérances du duc de Bourgogne, occasionna une guerre entre ce prince & le duc de Glocester, dans laquelle Jacqueline, après s'être évadée de la prison où elle avoit été jettée par Philippe, fut dépouillée de la plus grande partie de ses Etats. L'ingrat duc de Glocester l'abandonna, jusqu'à ce qu'ayant appris la mort de Jean, duc de Brabant, son mari, il affecta un empressement dont Jacqueline fut la dupe un moment, mais qui n'eut point de suite. Ensin; après mille traverses, elle conclut un traité avec le duc de Bourgogne, par lequel elle le nommoit Régent de ses Etats; & Philippe la reconnoissoit Comtesse de Hollande, de Zélande, de Frise & de Hainaut. Elle l'instituoit son héritier ptésomptis. Bientôt il sut inauguré Duc de Brabant; de sorte que Jacqueline se trouva sans autorité, & à la merci du duc de Bourgogne.

## **%**[1431.]**%**

Ce prince, peu reconnoissant, ou peutêtre pour éloigner de Jacqueline tous ses amis, ne fournissoit pas même le nécessaire à sa dépense. Elle s'amusoit, pour dissiper ses chagrins, à la chasse, à monter à cheval, & à d'autres exercices. Un jour que sa mere lui avoit sait présent d'un beau cheval, n'ayant rien à donner au domestique qui l'avoit conduit, elle pria son trésorier d'en faire l'avance, & de saire ensorte qu'à l'avenir elle ne se trouvât point dans cette situation; mais il s'en excusa sur les avances qu'il avoit déja faites. Ceux à qui elle s'adressa lui témoignerent la même répugnance, & se retirerent. Jacqueline déploroit son état. Son secrétaire lui con-seilla de s'adresser à Borselen, Stadhouder, qui avoit acquis beaucoup de richesses. Elle rejetta d'abord cette proposition avec dé-

Hollandoises et Belgiques. 77 dain, Borselen ayant toujours été un des chefs de la faction opposée à la sienne. Ce secrétaire, appellé Gobelin, ne se rebuta point : il obtint enfin la permission de lui écrire, & de le faire venir; mais, lorsqu'il fut arrivé, elle parut très-embarrassée. Gobelin prit la parole, & lui exposa la situation de la princesse. Borselen ne lui donna pas le tems d'achever : il l'envoya chez lui prendre tout ce qu'il trouveroit d'argent dans ses coffres, & regarda comme une grace l'occasion qu'elle lui offroit. La princesse étoit d'un caractere grand & généreux. Elle sut pénétrée de la noblesse du procédé d'un homme qu'elle avoit lieu de regardet comme son ennemi. Borselen étoit aimable: & ses sentimens étoient au-dessus de sa naisfance, quoiqu'elle fût très-honorable. Jacqueline accepta ses services avec reconnoissance. Borselen prévenoit ses besoins, & ne la laissoit manquer de rien. Bientôt la reconnoissance se changea en un sentiment plus doux; & les largesses de Borselen n'é-

toient pour lui que des occasions d'offrir quelque chose de plus que sa fortune. Enfin la princesse, qui n'avoit pas atteint sa trentieme année, lui dit qu'elle ne connoissoit qu'un moyen de s'acquitter envers lui; c'étoit de lui donner sa main. Borselen osa alors découvrir à Jacqueline toute sa passion. Sans sortir de son palais, le mariage fut célébré par ses aumôniers, en présence de ses domestiques les plus affidés. De quatre maris qu'eut la princesse, il n'y eut, à proprement parler, que Borselen qui acquit ce nom. Elle n'avoit été que peu de jours avec le Dauphin, prince foible & languissant. Elle avoit épousé le duc de Brabant, malgré elle; & Glocester l'avoit abandonnée. Quelque secret qui environnât le lit des deux nouveaux époux, le duc de Bourgogne en fut informé. Il fit arracher Borselen des bras de Jacqueline, & l'envoya en prison à Rupelmonde. Il feignit beaucoup de colere pour un évènement qui lui fournissoit un prétexte pour ôter toute prétention à la princesse, & l'engager à lui sauver la vie aux dépens de tous ses droits. Il signa l'arrêt de sa mort, & envoya ordre au gouverneur du château de le faire exécuter. Borselen s'étoit attiré l'amitié de cet officier. Ils étoient ensemble, lorsque le courier apporta l'ordre fatal. Le gouverneur le lut à voix basse, & en frémit. Le Sadhouder, se doutant de quelque malheur, pria, pressa le gouverneur de le lui annoncer. Celui-ci, sans répondre, lui remit la lettre. Borselen la lut avec beaucoup de sang froid. L'officier étoit consterné. « Cet ordre, dit Borselen, a sans

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 79 » doute été surpris par mes ennemis. Le » duc de Bourgogne est juste, & je n'ai » rien fait qui mérite la mort. Peut-être se » repent-il déja de l'avoir ordonnée. » Ils raisonnerent long-tems sur les moyens de faire révoquer l'ordre. Enfin l'officier, prenant son parti, monte à cheval & se présente à Philippe, d'un air triste, en lui annonçant que l'ordre du supplice du Stadhouder étoit exécuté. Philippe ne put s'empêcher de témoigner son chagrin. L'officier lui dit que. quoiqu'il eût obéi avec peine, il avoit cru hii marquer son zèle par sa promptitude à obéir. Philippe, morne & confus, ne répondit rien. Alors le gouverneur se jette à ses pieds & lui avoue que Borselen vivoit encore, & qu'avant de punir, il avoit voulu s'affurer des véritables dispositions du Duc. Philippe prit un air plus content. Il embrassa l'officier, & le remercia. Il lui ordonna de bien garder son prisonnier, & le renvoya, en lui recommandant de n'en parler à personne. Jacqueline, qui sçavoit l'ordre du trépas, craignoit que ce ne sût pour l'amuser qu'on eût fait courir le bruit de la révocation. Elle rassembla quelques bâtimens, ou pour l'enlever, s'il étoit encore vivant, ou pour venger sa mort le mieux qu'elle pourroit. Philippe n'en fut pas plûtôt informé, qu'il se rendit au château de Rupelmonde avec des troupes choisies.

#### 80 ANECDOTES

Jacqueline arrive; est désespérée de se voir prévenue, & se borne à demander au Duc

la permission d'entrer dans la prison pour s'éclaircir si son époux respire encore. Le Duc, sans lui accorder sa demande, lui promit de le lui faire voir le lendemain, & Îui donna rendez-vous sur le bord de l'Escaut. La princesse n'y manqua point; & le Duc parût bientôt fur la terrasse du château avec le Stadhouder. La tendre Jacqueline, n'écoutant que son amour, saute à bas de son cheval; &, sans considérer qu'elle alloit se mettre au pouvoir du vainqueur, elle s'élance vers eux. Philippe offre de les rendre l'un à l'autre; mais il rappelle à la princesse que, par le traité de 1428, il étoit stipulé que, si elle se remarioit, sans son consentement & sans celui des Etats & de sa mere, ses sujets seroient déliés du serment de fidélité. Il ajoûta qu'en honneur & en conscience, il ne pouvoit pas consentir à un mariage si disproportionné. « Eh! » que m'importent, dit la princesse, des » États où je n'ai qu'un vain titre? Et quand » j'y régnerois, Borselen est mon époux: » ses bienfaits, sa générosité, lui ont bien » mérité ce titre. Mon devoir seroit de lui » tout facrifier. » Philippe n'en demandoit

pas davantage. Le traité fut conclu. Jacqueline renonça à tous ses droits, & s'estima encore heureuse de pouvoir ramener

fon

MOLLANDOISES ET BELGIQUES. \$1. fon époux. Philippe donna le comté d'Oofservant, & l'ordre de la Toison d'or à Borsselen. Le mariage de Jacqueline sut réhabilité. Elle s'estima plus heureuse, dans une vie privée, avec ce qu'elle nimoit, que d'être sur le thrône, éloignée de son époux. Elle mourut dans ses bras, trois ans après ce traité, âgée de trente-six ans.

## - [ 1434.] A

Phitippe I. C'est à l'époque de la cesfion de Jacqueline que commence le règne de Philippe de Bourgogne. Le caractere de ce prince ambitieux, bon, fier & compatifsant, politique & guerrier, ne se déploya que lorsqu'il se vit le maître. La paix qu'il conclut avec la France, & qui rendit à ce royaume l'éclat que la défection du Duv lui avoit enlevé, attira la colere des Anglois fur la Hollande; mais elle fut bientôt suspendue par la guerre des villes anséatiques. Philippe possédoit de trop vastes Etats, pour qu'il pût veiller également par-tout. Amsterdam, Harlem, Dordrecht, resus-serent de payer certains impôts augmentési & créés par Philippe. Mais une des choses. qui occupa le plus ce prince, fut la réforme du clergé. Les richesses immenses de l'Eglise, en Hollande, en avoient fait perdre le véritable esprit. On a vu, dans le cours de ces Anecdotes, les prélats d'Utrecht fans An. des Rép. Part. IV.

cesse en guerre avec les Comtes, & presque toujours à la tête des armées. Dans toute l'Allemagne, c'étoient les mêmes abus. Les eccléfiastiques donnoient dans d'autres excès. Les officiaux attentoient journellement sur la jurisdiction temporelle. Les franchises des églises occasionnoient l'impunité des crimes. Leurs exemptions faisoient retomber, le poids des impôts sur le peuple qui, n'ayant point d'argent, n'en trouvoit qu'à gros intérêts dans les maisons religieuses où il étoit enfoui. Wiclef, Jérôme de Frague, Jean Hus, prenant ces abus pour prétextes, voulurent corriger le mal; & leurs héréfies l'aggraverent encore. Elles furent condamnées, & leurs auteurs punis. Philippe n'adoptá point leurs opinions; mais il crut la réforme nécessaire. Il réduifit à de justes bornes la jurisdiction ecclésiastique, & les priviléges des églises.

Les Gantois se révolterent au sujet de l'établissement de la gabelle & d'un impôt sur le bled. Le Duc marcha contre eux; mais, pour ne pas exposer Charles, son sils, comte de Charolois, qui ne respiroit que pour la guerre, il lui ordonna d'aller en Hollande, sous prétexte d'y rassembler des hommes & de l'argent. Mais Charles se hâta de remplir les ordres de son pere, &

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 83 de le prévenir qu'il partoit pour l'armée. Philippe lui écrivit de rester à Bruxelles, juiqu'à ce qu'on lui eût préparé des armes convenables à son état. « J'aimerois » mieux, répondit-il, combattre en sim-» ple jacquette, que de ne pas vous se-» conder contre des rebelles. » Il répondit à sa mere, qui l'exhortoit à ne pas exposer une vie qui appartenoit à ses peuples : « Il » vaut encore mieux qu'ils perdent un jeune » homme dont le courage seur est inconnu, » que de ménager un lâche qui ne mérite » pas de commander. » Le jeune comte de Charolois fit ses premieres armes dans cette guerre où les rebelles furent entièrement défaits. A Dendermonde, un capitaine, qu'ils avoient pris à leur solde avec sa troupe, leur promit qu'au moyen des intelligences qu'il avoit dans la place, il s'en rendroit le maître. Il prit avec lui un grand nombre de soldats Gantois. A son approche, les portes s'ouvrirent : on laisse tout entrer. Alors les Anglois se tournent contre les Gantois; &, secondés par la garnison, ils massacrent tout ce qui a pénétré dans la ville.

1457.]

Pie II pressoit vivement Philippe de remplir l'engagement qu'if avoit pris d'aller à Constantinople à la tête d'une Croisade. Il en sut empêché par quelques préparaiss des François qui lui sirent craindre quelqu'hostilité de leur part. Le premier projet de passer en Orient avoit été formé à la représentation d'une Tragedie sur la prise de Constantinople par Mahomet II. Le poète avoit mis dans le rôle de l'Eglise, ou de la Religion, personnage allégorique, rant de pathérique, que Philippe jura d'exterminer les infiècles. & de leur reprendre ceue ville.

### ₹ [1463.].

Louis XI voulus estable la gabelle dans de la comme relevant de la conronne. Philippe stropponie. & envers Chimai , en quaire d'Amhanaheir à la сот ос Louis. Йе постава ваттепа в втоя endicace, un tour que le roi formé de fois cabines, le Flamana l'améte nas le manche. Le roi s'en offenia. L'un nemancie s'à encience the Philippe his Cline more expece que es valiand + Out. See . renoncie-il क ियस भीतरांत्र है होता कारा वात कारा है है। क साहत नता करता है। यह साहत है है जिस क 🖚 स्थाप अंद क्रिक्स केता क्रिक्स अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ 🗷 maken - Laure purit miliene - 2 in de-बैंकारीक्षेत्र कुमाराक्षाद रहिल्लाह था. के राज्यान था. वार् poste pur le conne de Dimos- au lui de-कारती के जा अवस्त अब स्वाहित हिंद बीतावा entra de coma de la coma de la coma de coma de coma de coma de la coma dela coma de la coma de la coma dela coma dela coma de la coma de la coma dela coma del HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 85

» lieues, & que j'apprisse qu'on parlât avec
» ce mépris du Duc mon maître, je re» viendrois, & je ferois la même réponse.»

### **→** [1465.]: 👫

Après la bataille de Montlheri de laquelle le comte de Charolois sortit couvert de blessures & de gloire, Saveuse, gentilhomme Picard, ayant oui dire que l'armée que le Comte avoit conduite en France avoit été mise en déroute, va de ville en ville; engage ses terres; se procure une somme assez considérable pour lever deux mille soldats, & se met à la tête pour favoriser la retraite de ce prince. Il apprend en route que son prince est vainqueur. Philippe n'en employa pas moins sa troupe. Il l'envoya à son sils qui créa sur le champ Saveuse Lieutenant de Roi de l'Artois.

Charles répondit à Chartier, évêque de Paris, que Louis XI lui avoit envoyé pour lui faire des reproches de ce qu'il avoit pris les armes contre lui, & de ce qu'il étoit le seul de ses ennemis qui n'eût aucun intérêt: » Allez. Dites à votre maître qu'on a tou- » jours trop de motifs contre un prince qui » sçait employer, quand il le veut, le ser » & le poison, & qu'on est toujour sûr, » en marchant contre lui, de trouver bonne- » compagnie en chemin. Au reste, je n'ai » pris les armes qu'à la sollicitation des pou-

» ples, de la noblesse & des princes. Voilà » mes complices. »

L'impétueux Charles , s'étant trop avancé vers Paris, dans une conférence qu'il eut avec Louis, se trouva engagé dans un ouvrage que les Parisiens avoient élevé à la porte S. Antoine. Le comte de Charolois sentit son imprudence. Il étoit peu escorté; mais sa fermeté le sauva. Dans l'intervalle, le comte de Saint-Pol voulut engager Neufchâtel, grand maréchal de Bourgogne, à foutenir le prince. « Parce que le fils est un » imprudent, répondit-il, dois-je hazarder » les troupes que son pere m'a confiées? » Le Comte revint affez confus de son étourderie. Il craignoit les reproches du grandmaréchal qui lui dit qu'il n'avoit rien à lui prescrire sur sa conduite; qu'il étoit le maître de se perdre. « Mais, ajoûta-t-il, rien » ne m'obligera d'exposer les troupes pour » satisfaire vos phantaisies. Quand vous serez » mon Souverain, je n'examinerai rien, &

# -N[1467.].K

» je vous obéirai. »

Charles I. Philippe I venoit d'expirer, laissant la Hollande riche & florissante, & ayant excité l'émulation de la noblesse par toute sorte de moyens. C'est lui qui institua l'ordre de la Toison d'or. C'est à son règne que les historiens sixent l'époque de l'intro-

duction du luxe & de la corruption des mœurs, qui entraîna le despotisme en Hollande. Le comte de Charolois, connu dans l'histoire sous le nom de Charles le Hardi, lui succéda; prince d'un courage intrépide, qui n'ambitionna que la gloire des héros. Il signala son avènement au gouvernement par la punition de quelques villes rebelles; par une victoire sur les Liégeois venus au secours de S. Tron, & par la conquête de Liége.

Charles, ayant forcé Louis XI, qui mafiadroitement s'étoit mis à sa merci, de le suivre contre les Liégeois, ces deux princes se logerent dans un fauxbourg. Leur hôte proposa à la ville de lui donner six cents hommes, & se chargea de les enlever. Ils furent attaqués pendant la nuit. Chacun défendit avec beaucoup de vigueur la porte de son appartement, jusqu'à l'arrivée du secours. Louis montra dans cette occasion ce que peut la valeur éclairée sur une intrépidité aveugle. Tandis que Charles se battoit en soldat, & s'exposoit sans cesse; Louis ne faisoit que commander aux siens avec une prudence & un sang froid qui furent plus funestes aux Liégeois, & qui le dégagerent plus vîte que l'activité sans ofdre de Charles.

# **~**[ 1469.]**~**

Un gouverneur de Zélande, amoureux d'une jeune & belle femme, fit mettre en prison son mari, sous un léger prétexte. Elle ne manqua pas d'aller folliciter le gouverneur qui lui promit la liberté de son mari, si elle vouloit consentir à sa passion. Il lui perfuada qu'il y alloit de la vie du prisonnier. Cette semme consentit au sacrifice de son honneur. Mais, au lieu de hi rendre le prisonnier, le gouverneur, plus amoureux encore, le fit égorger. Cette femme alla se jetter aux pieds de Charles, & lui demanda justice. Le Duc le sit venir; &, sur l'aveu du conpable, seignant d'abord de le pardonner, il lui ordonna d'épouser la veuve & de lui donner tous ses biens; après quoi, il le condamna à avoir la tête tranchée. 1470. JAN

M. Duclos, dans son Histoire de Louis XI, rapporte une Lettre de Charles à ce roi, qui méritoit d'être conservée. Des pirates Anglois, qui avoient pillé des vaisseaux Hollandois, s'étoient résugiés en France. Charles, qui avoit pris parti dans les démêlés de Lancastre & d'Edouard, écrivit à l'amiral

& au premier ministre François. « Arche-» vêque, & vous, amiral, les vaisseaux que HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 89

nous dites que le roi envoie à la renconntre des Anglois, ont attaqué la flotte de
nes fujets, qui retournoit dans mon pays.
nous n'y pourvoyez
nes, j'y pourvoirai par l'ordre de Dieu,
nfans m'arrêter à vos provisions ni à vos
nprocédures; car elles sont trop arbitraires
nous trop longues. no Cette Lettre su soutenue d'un combat naval dans lequel Borselen détruisit ou prit la flotte Angloise.

### 1472.]

Bientôt les hostilités entre Charles & Louis recommencerent. C'est la premiere fois qu'on vit un prince, la torche d'une main & l'épée de l'autre, ravager tout sur son passage. Il incendia une partie de la Picardie. Il vengea cruellement la mort de son ami, le duc de Guienne. Nesle sut prise d'assaut, & la garnison passée au fil de l'épée. Tout le plat pays fut incendié. Ceux qui échappoient au feu périssoient par la main du bourreau; mais il échoua au fiége de Beauvais. Pendant six semaines, la vigoureuse défense des habitans lui enleva beaucoup de monde. Enfin ils étoient sur le point de céder lorsque les Beauvaisiennes, ayant Jeanne Hachette à leur tête, jettant du haut des murs du plomb & de la réfine bouillans, faisant un seu terrible, & repoussant les affiégeans, du haut des remparts dans

#### O ANECDOTES

les fossés, à coups de piques & d'épées, forcerent les Bourguignons à lever le siège.

## **\***[1476.] **\***

L'amour de la guerre entraîna enfin Charles à sa perte. Les Suisses lui avoient fait of-

frir la paix dans la Ligue que Louis XI fit contre ce prince. Contre l'avis de toute son armée, il alla au-devant d'eux, & s'engagea dans des défilés qu'il ne connoissoit pas. Son armée fut mife en déroute. Les Suisses firent un butin immense; mais ils ne connoissoient le prix d'aucune des productions du luxe. C'est parmi ce butin que sut trouvé le Sancy, qui a été, pendant long-tems, le premier diamant de la couronne, estimé dix-huit cents mille livres, & qui fut vendu un écu sur le champ de bataille. Charles vaincu rassembla ses troupes. Le duc de Lorraine, avec une armée combinée d'Allemands & de François, vint au secours de Murlen investi par Charles; & les Bourguignons perdirent huit mille hommes dans une seconde bataille. Le duc de Bourgogne s'opiniâtra. Quoique malade, il suivit les Suisses qui accompagnoient le duc de Lorraine à Nanci, & leur livra bataille. La fortune ne lui fut pas plus favorable. Son armée fut battue, & le Duc fut tué dans des marais où il fut trouvé quelques jours après, le visage enfoncé & pris dans la glace.

# Hollandoises et Belgiques. 9t

# ~~[ 1477. ] **~~**

Marie. La mort de Charles ne fut bien confirmée que long-tems après la bataille de Nanci. Les Flamands étoient fi persuadés qu'il s'étoit retiré en Allemagne, sous un habit d'Hermite, n'osant pas se montrer. après avoir été trois fois battu, qu'ayant rencontré un paysan qui lui ressembloit, ils lui donnerent de l'argent, & voulurent le forcer à revenir en Hollande, malgré toutes les assurances qu'il leur donnoit du contraire. Louis XI tourna ses vues sur les deux Bourgognes & sur la Picardie. Il se proposa de forcer la jeune princesse de recourir à lui. Elle faisoit sa résidence à Gand. Il tenta de soulever les Gantois contre elle, par les manœuvres secretes d'Olivier le Daim, son barbier, en qui le peuple avoit une grande confiance; mais les intrigues du barbier n'aboutirent qu'à livrer Tournai où il se retira. Plusieurs villes suivirent l'exemple de Tournai, & se rendirent à Louis. Les Gantois retenoient Marie, pour ainsi dire, malgré elle, dans leur ville, & vouloient compofer seuls son conseil. Dans les Etats qui furent convoqués, elle s'engagea à ne point se marier, sans l'aveu des princes de son fang, & fans le consentement des Etats; de n'entreprendre aucune guerre sans l'aveu de ces mêmes Etats; autorisant d'avance les

ĩ peuples à lui refuser tout secours, si elle n'étoit munie de ce consentement. Elle accorda des priviléges encore plus confidérables, aux villes; de sorte qu'elle anéantit, pour ainsi dire, son autorité. Aussi, bientôt après, eut-elle la douleur, malgré ses prières & ses larmes, de voir périr par la main du bourreau son chancelier, & d'Imbercourt, pour avoir écrit à Louis XI que, s'il s'agifsoit de son mariage, il ne communiquât ses propositions qu'à la duchesse sa mere, à

Ravenstein, au chancelier, & à d'Imbercourt.

Le soulevement des villes; l'inquiétude turbulente des Gantois; les intrigues des prétendans, tout devoit engager à donner un époux à la princesse, alors âgée de dixhuit ans. On a blâmé avec raison Louis XI d'avoir laissé échapper l'occasion d'un mariage qui étendoit les bornes de la France jusqu'au-delà du Rhin; mais il se flattoit d'enlever les Etats de Marie sans le secours d'un mariage. D'ailleurs il craignoit que ces. Etats ne rendissent son fils trop puissant; jugeant des sentimens du Dauphin pour lui, par ceux que ce roi avoit eus pour son pere-Enfin Marie épousa l'archiduc Maximilien, fils de l'empereur Frédéric, âgé de vingt ans.

**→** 1478.]./~

Les Pays-bas voyoient avec peine un

Prince étranger prendre les rênes du gouvernement. La grossesse de Marie les rafsura. Mais Louis, au désespoir d'avoir manqué ce mariage pour son sils, leur persuada qu'elle accoucheroit d'une sille, & que la maison d'Autriche supposeroit à sa place quelqu'ensant mâle étranger. Cette idée étoit si bien enracinée, que, lorsque la comtesse de Ravenstein porta l'ensant à l'église, elle le mit sur un bassin, & le découvrit aux yeux du peuple, asin que chacun pût juger de son sexe.

## ~~ [1479.] **/**~

La guerre avoit recommencé entre les François & les Flamands. La Journée des Epérons avoit coûté au vainqueur une partie de son armée; de sorte que l'Archiduc n'eut pas affez de monde pour faire le siége de Térouanne. Il s'attacha au château de Malanci, qu'il prit d'assaut. Il deshonora sa victoire, en faisant pendre le gouverneur & la garnison, malgré ce qui avoit été convenu dans la capitulation. Louis, indigné de ce manque de foi, usa de représailles. Il fit un détachement de huit cents lanciers & de six mille soldats; choisit cinquante prisonniers; les sit conduire, avec son grandprévôt, sous les murs de Douai, où dix furent pendus. De-là le détachement se transporta devant Saint-Omer; où dix autres

#### ANECDOTES

périrent du même supplice. Les trente restans surent exécutés à la vue d'Arras. Quand ces exécutions surent faites, ce détachement se dispersa, & ravagea tous les environs par le ser & la slamme.

La Hollande étoit encore agitée par les factions des Cabéliaux & des Hoëkins. Philippe favorisoit les premiers. Les autres se rendent maîtres d'Utrecht, & battent les Hollandois. Leur Stadhouder ravage le diocèse; mais toutes ces hostilités surent suspendues par la mort de Marie, occasionnée par une chute de cheval, qu'elle sit à la chasse de l'oiseau. Elle se rompit une côte; & sa grossesse rendit cet accident incurable.

## \*\* 1482.] A

Philippe II. Ce prince, fils de Marie &

de Maximilien, n'avoit que quatre ans, lorsqu'il parvint à la succession des Etats de la maison de Bourgogne. Sa tutelle, conformément au contrat de mariage de Marie, su dévolue à Maximilien. Les troubles d'Utrecht ne faisoient qu'augmenter. Maximilien vouloit rétablir l'évêque; & les habitans d'Utrecht ne vouloient pas le recevoir. Les deux partis faisoient des détachemens, & ravageoient les villages. Dans une de ses excursions, le capitaine Jean Shaffelaar occupous la tour de Barnevelt, & de-là

Hollandoises et Belgiques. 95 portoit la désolation, par de fréquentes sorties, jusqu'à Amersfort. La tour fut investie, & le capitaine, avec sa troupe, sommé de se rendre. Il ne voulut capituler que lorsqu'on l'attaqueroit avec du canon. On fit la brèche. Il consentit à capituler. Pour préliminaire, les affiégeans demandent qu'on leur jette le capitaine du haut du donjon. Les æssiégés jurerent de se faire tous tuer plutôt que d'écouter une telle proposition. Alors Schaffelaar, embrassant un des créneaux: » Mes amis, leur dit-il, comme il faut que » je meure un jour, jamais il ne se présen-» tera un plus beau moment, puisque je \* vous fauve par ma mort; \* & il se précipita du haut de la tour.

### **~**[1486.]

Un Souverain ne sçauroit trop ménager les termes qui peuvent porter atteinte aux priviléges de ses sujets, lorsqu'il n'est que que le chef d'un peuple libre. La piraterie, que les armateurs exerçoient les uns contre les autres, étoit un abus auquel Maximilien voulut remédier. Cet abus tiroit sa source de la liberté qu'ils avoient d'armer en course, sans commission, & sous tel pavillon qu'ils vouloient prendre. Maximilien créa des col·léges d'amirauté pour connoître de ces abus, recevoir les plaintes, & punir les coupables. Les Hollandois trouverent ses

réglemens justes. Mais maximilien terminoit son ordonnance par ces mots qu'il: avoit cru pouvoir imiter de la formule des édits des rois de France : «, Car ainsi nous plaît. » Cela seul révolta les Hollandois qui refuserent leur sanction à la loi, & qui aimerent mieux laisser subsister le désordre. La révolte de la ville de Bruges fut une suite de cette innovation. Il voulut mettre fa garde en bataille. Les bourgeois prirent les armes. Les Gantois vinrent au secours. Mamilien, affiégé dans son palais, fut obligé. d'en venir à une capitulation honteuse; & les troubles continuerent jusqu'à ce qu'Al-bert de Saxe, appellé par Egmont au Stadhouderat, éteignit les factions qui désoloient la Hollande.

# ₹ [1505.]

Depuis long tens, Maximilien élu empereur avoit laissé Philippe régner seul en Hollande. Ce prince réunissoit sur sa tête, du chef de Jeanne de Castille, sa semme, les plus nombreux & les plus riches Etats. Le reste de la Hollande ressentoit déja les essets du desposisme. La Frise seule combattoit pour la liberté. Elle avoit resusé de reconnoître Philippe II Comte de Hollande. On avoit donné un Stadhouder héréditaire aux Frisons. Ce frein gênoit encore trop leur liberté. Le nouveau Stadhouder der

der, ayant jetté les fondemens d'un fort à Harlingen, les Frisons indignés de cet acte de souveraineté se souleverent, & vinrent mettre le siège devant Franker, où le prince étoit enfermé. Ils manquoient de canon : ils en emprunterent aux habitans de Groningue, & leur donnerent en nantissement les vases sacrés de leurs églises, l'amour de la liberté leur faisant oublier dans ce moment, dit un historien, le respect de la religion. Mais Albert vint au secours de son fils, & battit les Frisons. Il fit empaler les chess de la révolte, & vendit aux autres leur pardon, pour des sommes excessives. Malgré ces humiliations, ils lasserent la patience du Stadhouder qui résolut de céder à Philippe des Etats si orageux. Sa négociation n'ayant pas réussi, Henri, qui avoit succédé à son pere, céda la Frise à Jorris. fon frere cadet, qui s'y fortifia, & qui aggrandit ses Etats par des desséchemens confidérables.

Philippe alloit se faire reconnoître des Etats dont il venoit d'hériter par la mort d'Isabelle. Assuré de la bonne volonté de la noblesse Espagnole, il partit de Wlissingue; mais à peine sut-il forti du port, que le seu An, des Rép. Part, IV. prit à son vaisseau; &, sans le zèle & l'activité de Cornelis-Zoon, de Huybert, & de ses deux freres, qui se jetterent au milieu des flammes, & qui les éteignirent, Philippe étoit perdu. A peine fut il sauvé de ce danger, qu'une tempête affreuse dispersa sa flotte; engloutit deux vaisseaux, & le força de relâcher en Angleterre. Les Anglois, se méfiant de quelque surprise, resuserent d'abord de le reconnoître. Henri VII étoit en relation avec Ferdinand, beau-pere de Philippe. qui avoit tout à craindre de cette intelligence. Le roi profita de l'accident de Philippe pour ses intérêts, & pour ceux de son commerce. L'Archiduc accorda tout ce que Henri voulut, pour obtenir la liberté de partir. Ce qui lui coûta le plus, ce fut de livrer Edmond, comte de Suffolk, neveu d'Edouard IV, qui, s'étant réfugié chez le duc de Gueldres, étoit tombé au pouvoir de Philippe. L'Archiduc avoit respecté jusqu'alors le malheur d'un prince qui se croyoit en sûreté dans ses Etats. Il exigea la parole de Henri qu'il n'attenteroit point à sa vie. Henri respecta ses jours; mais son successeur le sit périr par la main du bour-

**\*\***[ 1506. ]

reau.

Charles II. Philippe mourut d'une pleuréfie, dans sa vingt-neuvierne année. Son sang

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. CO appauvri ne put résister à un verre d'eau à la glace, qu'il but, en venant de jouer à la paume. On l'accuse de s'être trop livré à ses plaisirs. La reine, son épouse, l'aima si éperduement, que la jalousie que lui donnerent les galanteries de Philippe altéra sa raison. Le célèbre Charles, son fils, lui succéda, à l'âge de sept ans. Ferdinand d'Aragon, son grandpere maternel, & Maximilien, son aieul paternel, ses tuteurs, se partagerent l'administration de ses Etats, L'un eut celle des Etats de Jeanne qui étoit en démence; l'autre, celle des Pays-bas, qu'il confia à Marguerite, sa fille. Elle sut déclarée Gouvernante, n'ayant que vingt-sept ans, mais d'une capacité bien au-dessus de son âge & de son sexe.

## ₹ [1507.]·K

Marguerite donna bientôt des preuves de sa fermeté. Les Etats sirent les plus grands efforts pour faire rétablir leurs priviléges; mais elle éluda leurs demandes, avec tant d'art, qu'elle n'accorda que ce qu'elle ne pouvoit refuser sans injustice. La Hollande sous froit beaucoup des hostilités du duc de Guel dre. Leur souveraine demanda du secours aux Anglois; &, pour le hâter, elle sit un traité, qui termina tout dissérend entre les deux Puissances, au sujet du commerce, & conclut le mariage de Charles avec la

### ANECDOTES

fille de Henri VII; mariage qui n'eut point lieu, à cause de la mort du roi. L'occafion dans laquelle elle se distingua le plus, sut le congrès de Cambrai, entre l'empereur, les rois de France, d'Aragon & Jules II, contre les Vénitiens. La Gouvernante & le Cardinal d'Amboise conduisoient tout, sans que les autres plénipotentiaires pussent s'en mésier, ni les contrecarrer. Elle disoit souvent qu'elle ne comprenoit pas comment, dans leurs conférences, D'Amboise & elle ne s'étoient pas mille sois pris aux cheveux.

## ~~[1515.]

Charles fut inauguré à l'âge de quinze ans. Il recevoit le serment des Hollandois, lorsque les députés de Jorris de Saxe vinrent lui offrir, de la part de ce prince, la souveraineté de la Frise qu'il appelloit un pays brûlant. L'inquiétude de ce peuple engagea leur Souverain à se contenter d'une indemnité de cinquante mille florins. Un fameux pirate, à la tête des Frisons, ravageoit la Hollande. Il prenoit le titre fastueux de Roi du Zuyderzée. Florent d'Yvelstein, amiral de Hollande, entreprit, par les ordres de Charles, de s'emparer de la flotte du Grand-Pierre, ou Pyrrhus Magnus. Il en vint à bout; mais le Grand-Pierre se fauva, & l'amiral fit pendre tous les Frisons

qu'il prit. Le duc de Gueldres, pour s'en venger, surprend Niewport; y met le seu, & passe tous les habitans au sil de l'épée. Le Stadhouder, par représailles, sait trancher la tête à plusieurs gentilhommes du duché de Gueldres, ses prisonniers, & fait à la Vierge une offrande considérable. Henri, comte de Nassau, par une autre représaille encore, ravage la Véluve par le ser & par le seu; prend sur le butm soi-xante-douze slorins d'or, & les offre à la Vierge. Ainsi la superstition croyoit sanctifier les meurtres & les incendies que la rage seule saisoit commettre.

### ₹ [1518.] A

C'est vers ce tems que les déclamations de Luther contre les Indulgences trouverent en Hollande beaucoup de partisans, & de grands protecteurs. La doctrine de Luther, concernant la Résorme, se répandit dans tous les Etats. Le desir que chacun avoit de s'instruire donna lieu à un commerce très-étendu de livres de controverse. Pierre Damarsoon, & Florent Oërn de Wuigaarden, l'un bourg-mestre de Dordrecht, & l'autre, pensionnaire de Hollande, prévirent bien les suites funestes que le fanatisme allumé dans l'un & l'autre parti alloit causer. Mais, plus fanatiques encore, ils vouloient qu'on employât les supplices.

les plus affreux pour couper le mal dans sa tacine; avis qui ne sut que trop suivi dans la suite, & dont l'exécution a plus propagé l'hérésie, que les prédications même de Luther & de ses disciples.

# ₩[1520.] M

Dans la cérémonie du couronnement de Charles, après son élection à l'Empire, on trouve que les Electeurs le revêtirent des ornemens de sous-diacre; que l'archevêque de Cologne disoit la Messe, assisté des archevêques de Mayence & de Trèves, qui faisoient l'office de diacre & de sous-diacre; que l'électeur de Saxe, portant l'épée, le conduisit au bas du chœur où il chanta l'Epître; qu'alors les deux officians lui remirent le sceptre & le globe, & le célébrant, la couronne.

# ₹ [1521.] A

La premiere infraction à la liberté Hollandoise, qui resta impunie, sut l'édit que l'empereur rendit contre Luther & ses adhérans, portant désense de publier, garder, lire, imprimer aucun de ses écrits. Cet édit sut publié de la pleine autorité de l'empereur, sans en saire part aux Etats. Vander Hulst sut chargé de poursuivre les sauteurs de Luther. Il afficha un placard portant peine de mort contre les contrevenans;

Hollandoises et Belgiques. 103 & Jean de Bekker, prêtre de Woërden, qui fut convaincu d'avoir distribué la traduction du nouveau Testament par Luther, fut la premiere victime de l'édit. Il fut pendu & brûlé à la Haye; & cet exemple fut comme le signal de la persécution. Cette premiere infraction porta à la liberté des Bataves une atteinte dont ils ressentirent bientôt les suites. La haine que la concurrence à l'Empire avoit fait naître entre Charles & François I, fut au comble par l'élection de Charles. Une guerre sanglante, qui devoit ébranler les Puissances les plus formidables, s'alluma entr'eux. La Hollande, qui jusqu'alors n'avoit eu que des querelles de famille, se trouva enveloppée dans le trouble général de l'Europe, & commença à supporter le poids d'une guerre qui n'intéressoit que l'empereur, & qui étoit étrangere au comte de Hollande. Le Stadhouder ordonna des levées, Les vassaux furent obligés de monter à cheval. & les villes de fournir des milices.

# \* [1522.] A.

Charles avoit besoin d'un pape à sa disposition. Par ses intrigues secrettes, il trompa le conclave, & sit nommer Adrien Floriszoon, qui avoit été son précepteur. Il étoit sils d'un brasseur de bière d'Utrecht. Maximilien lui avoit consié l'éducation de son

G iv

petit-fils. Adrien seconda ses vues. Charles à sa majorité, l'envoya en ambassade auprès de Ferdinand qui le nomma Evêque de Tortose. Charles le créa vice-roi d'Espagne, & l'éleva enfin sur la chaire de saint Pierre. Adrien méritoit sa fortune. Il conferva ses anciens amis, au nombre desquels étoit Erasme, dont il faisoit un cas singulier. Adrien convenoit que le clergé avoit besoin de résorme; mais il croyoit les supplices nécessaires pour étousser l'hérésie, comme si le fanatisme ne se jouoit pas des roues & des échafauds. Adrien VI avoit résolu de réformer le clergé. Il mourut, huit mois après son inthronisation, d'une mort inopinée.

**→** [1523.] ✓

La Frise combattoit encore pour sa liberté. La Hollande étoit dans la dépendance; & la Frise s'enorgueillissoit de n'avoir que des magistrats de son choix. L'évêque d'Utrecht se voyoit sur le point de succomber sous les armes du duc de Gueldres. Il demanda du secours à la Gouvernante qui ne manqua pas de saissir cette occasion. Elle lui envoya Schenck avec quinze cents hommes de débarquement; mais les Frisons les chasserent. La Frise étoit divisée en deux partis. Celui qui penchoit pour la soumission, rappella Schenck, qui rassembla quelques seigneurs; & il sut convenu que la Frise n'auroit d'autre maître que le comte de Hollande. Le parti contraire tint serme. La Gouvernante envoya de nouvelles troupes; & la division des Frisons, plus que les forces de leurs ennemis, les assujettirent. La Frise sut, pour jamais, incorporée à la Hollande.

# **\***[1529.]\*\*

Les fréquentes pétitions de la Gouvernante, tantôt sous un prétexte, tantôt sous l'autre, faisoient sentir aux Hollandois le poids accablant de leurs chaînes. Pour l'adoucir, elle leur permit des représentations iufructueuses. Elle promettoit d'employer les sommes qu'on fournissoit pour la défense de l'Etat; mais, dès qu'il étoit menacé, elle avoit recours à de nouvelles exactions, & les Hollandois se voyoient obligés de consentir à tout. Elle avoit déja fait plusieurs de ces demandes, comme Dons gratuits. La Hollande accablée d'impositions, & épuisée par les frais d'une guerre ruineuse avec le duc de Gueldres, s'avisa de resuser une fomme que la Gouvernante demanda pour le voyage de l'empereur en Italie, & de représenter sa pauvreté & l'épidémie qui la ravageoit; mais la Gouvernante, qui jusqu'alors n'avoit demandé qu'à titre de secours & de don gratuit, exigea à titre d'im-

pôt, & menaça. Il fallut obéir. La chaîne étoit trop forte pour pouvoir la briser. La somme sut payée; & Charles partit pour aller se faire couronner en Italie, recevoir le sceptre impérial du pape, & baiser sa mule.

₹ [1530.] K

Marguerite résidoit dans le Brabant. Les Luthériens étoient en très-grand nombre dans les Pays-bas & la Hollande. La Gouvernante en cita quelques-uns d'Amsterdam & de Delst devant son tribunal. La Hollande avoit le privilége très-ancien de ne jamais traduire un criminel dans une jurisdiction étrangere. Les Etats voulurent soutenir leurs droits. La Gouvernante répondit que, Charles réunissant le double titre d'Empereur & de Comte de Hollande, la Hollande & la Flandre ne sormoient plus que la même province, & que l'une & l'autre devoient ressortir au même tribunal.

Cette année sera à jamais mémorable pour la Hollande, par deux évènemens sunestes. L'un est une inondation, causée par une tempête qui poussa les slots au-defus des digues. Ils submergerent les isles de Zélande. Plus de quatre cents villages surent emportés. Hommes, bestiaux, tout périt. Ce qui put se sauver, sur réduit à la

plus grande misere. L'isle de Walcheren resta sous l'eau, pendant trois semaines. Une grande partie de celle de Nord-Beveland sut submergée, jusqu'en 1597 que les terres surent desséchées. L'autre sut la perte de Marguerite, princesse qu'on peut placer au rang des Souverains les plus célèbres. L'empereur vint en Hollande, après la mort de cette princesse, & amena avec lui Marie qu'il mit à sa place; mais il ne repartit point, sans emporter une somme considérable, & avoir sait des réglemens de police admirables.

# ₹**~**[1534.]**~**

Soliman méditoit la conquête de la Hongrie. Charles s'étoit ouvertement déclaré contre les Protestans. Le Luthéranisme comptoit parmi ses protecteurs les plus grands princes de l'Allemagne; & ce n'étoit que par leurs secours que Charles pouvoit espérer de s'opposer efficacement aux efforts des Turcs. Dissimulant donc ses véritables sentimens, il accorda en Allemagne une liberté entiere de religion; mais, autant l'adoucissoit-il à l'égard de ces princes, autant redoubla-t-il de sévérité à l'égard des hérétiques des Pays-bas. Il ordonna aux magistrats de les poursuivre à la rigueur. Ainsi la religion même est subordonnée, dans certaines circonstances, à la politique.

# ₩[1536.] M

Les Anabaptistes, ainsi nommés, parce qu'un des principaux dogmes de leur secte étoit de condamner le Baptême des enfans, & de baptiser une seconde fois les adultes, causerent à la Hollande des troubles que les forces & la prudence de Marie eurent bien de la peine à dissiper. Leur nombre s'étoit confidérablement accru, parce que leur doctrine donnoit l'indépendance aux villageois, opprimés par les grands. Les Anabaptistes souffroient les supplices les plus affreux, avec une conftance inaltérable; & leur mort faisoit de nouveaux prosélytes. Ils se disoient envoyés de Dieu, pour détruire le règne des impies, & fonder le royaume des saints. Leur enthousiasme, qui sembloit tenir plus de la folie que du zèle, infecta un peuple innombrable. Ils se souleverent dans Munster ; s'emparerent du canon; & ce qui y restoit de Catholiques & les chanoines leur abandonnerent l'hôtel de ville, & se refugierent dans un quartier éloigné. Cinq de ces fanatiques fortirent alors tous nuds dans la ville, l'épée à la main, & criant de toutes leurs forces : « La bénédiction de Dieu » est sur la ville! Sa malédiction est sur la » gauche!» Ils firent sçavoir à leurs freres

Hollandoises et Belgiques. 109 de Hollande, qu'ils étoient maîtres de Munster. Ceux d'Amsterdam s'attrouperent; & le magistrat en fit arrêter un grand nombre. Le comte de Waldec, évêque de Munster, assembla des troupes, & investit la ville. Il fut repoussé avec perte. Leur chef ayant été tué dans une sortie, ils mirent à leur tête Jean Bokelszoom, appellé Jean de Leyde, parce qu'il étoit tailleur de cette ville. L'extravagance de son enthoufiasme est inconcevable. Dès qu'il sut élu chef, il sortit de chez lui, tout nud, l'épée à la main, criant au peuple: «Le roi pro-» mis de Dieu est dans la ville! Dans peu » il se manisestera! » Il prétendit que le Pere éternel l'envoyoit pour partager son peuple en douze tribus, & pour établir douze juges qu'il nomma. Il remit l'épée à Knipperdolling, & lui ordonna d'exécuter les ordres du Très-Haut. Aussi-tot Knipperdolling fit main-baffe sur tous les partisans de l'évêque. Ce lieutenant homicide, peu de jours après, remit l'épée à Jean de Leyde, & le proclama Roi de la nouvelle Jérusalem. Un autre lui posa sur la tête un diadême, en disant que l'ange lui ordonnoit de couronner Jean de Leyde, & en lui annonçant que son règne s'étendroit sur

toute la terre. Jean marchoit en pompe dans les rues. Des fanatiques, qui le précédoient, massacroient ceux qui ne sléchissoient pas

## no Anecdotes

le genou devant le nouveau roi. Il arracha les religieuses des couvens, & les distribua à ses sectateurs. Il ordonna la pluralité des femmes, & en garda dix-sept pour son compte. Une seule porta le titre de Reine. Il envoya Jacques Campen, qu'il avoit crée évêque d'Amsterdam, dans cette ville, & Jacques Mathizoom dans la Zélande, avec des troupes. Les Anabaptistes, qui étoient à Amsterdam, faisoient de fréquentes assemblées. On en prit plusieurs qui furent exécutés. Le sénat ayant appris qu'ils faisoient des attroupemens dans la Frise, prit des précautions pour la sûreté de la ville. On fit des perquisitions. On en découvrit vingt qui turent massacrés sur la place publique. Mais les Etats-Généraux, convoqués à Malines, refuserent de se prêter aux vues de Marie qui leur proposoit de massacrer tous les sectaires; & le comte de Hoog-Araten ayant enlevé & fait mettre en prison deux bourgeois, les Hollandois s'assemblerent; & ce ne fut que par des promesses cautionnées qu'on n'attenteroit pas à la liberté des citoyens, qu'on fit cesser leurs murmures. Cependant, sur des avis que les Anabaptistes devoient surprendre Amsterdam, on arrêta quinze hommes qui furent brûlés, & quinze femmes qu'on mit dans des sacs & qu'on jetta dans la mer. Malgré ces punitions, un tailleur, ap-

# HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 111

pellé Jean Dideric, assembla dans la maifon d'un marchand sept hommes & cinq femmes; se prosterna la face contre terre; y resta quelque tems; & puis, se relevant avec enthousiasme, il s'écria: «L'Eternel » m'a conduit dans le ciel & dans l'enfer. » Le jugement dernier approche; & tu seras » damné, ajoûta-t-il, en montrant du doigt un de la compagnie, qui se jetta à ses pieds, & lui demanda grace, « L'Eternel te l'ac-» corde, lui dit-il, & t'adopte pour son fils. » Ensuite ce fanatique prit un casque, une cuirasse & son épée, se dépouilla de ses habits, & jetta tout au feu. Tous ceux de l'assemblée, hommes & femmes, l'imiterent, & sortirent dans la rue, en criant: » Malheur! malheur! Le jugement appro-» che. » On les arrêta. On voulut leur faire prendre des habits, pour paroître devant leurs juges. Ils répondirent qu'ils ne rougifsoient point, & que la vérité alloit toute nuë. Ils eurent la tête tranchée. Après cette exécution, on en arrêta un grand nombre de l'un & l'autre sexe, qui couroient tous nuds dans les rues, malgré le froid excessif qu'il faisoit : c'étoit au plus fort de l'hiver. Géélen, un des chefs, tramoit une conjuration dont la découverte, peu de jours avant celui qui étoit marqué pour l'exécu-

tion, n'empêcha pas qu'il n'y eût une action très-vive, dans laquelle vingt citoyens

périrent; & la plûpart des conjurés furent massacrés. Leurs membres furent exposés en divers lieux. Campen, qui se disoit évêque d'Amsterdam, sut mis au carcan avec une mitre de ser blanc. On lui coupa la langue, ensuite les mains, & ensin la tête. Le reste sut dispersé, & se résugia en Angleterre. Munster étoit toujours bloqué. La

famine étoit à son comble. Jean de Leyde condamna à mort, & exécuta une de ses

femmes, pour avoir ofé lui reprocher d'être dans l'abondance, dans le tems que le reste des assiégés périssoit de faim autour de lui. Le fanatisme soutenoit ces malheureux. Ensin un des capitaines de Jean livra la ville au comte de Waldec, qui la mit au pillage, & sit tout passer au sil de l'épée, excepté Jean de Leyde, Knipperdolling & Kregting, qui surent exposés à la risée des villes voisines; après quoi, ils surent déchirés avec des tenailles, & écartelés; & leurs membres surent suspendus dans des cages

de fer, à la tour de S. Lambert.

La guerre entre Charles & François I occasionnoit à ces deux célèbres rivaux des dépenses ruineuses. La Hollande avoit fourni des troupes à son Souverain. La Flandre s'étoit épuisée, lorsque la Régente demanda de nouveaux secours & proposa d'établir des droits sur la bière, les vins, &

sur toutes les marchandises. Les Etats-Gé-

néraux

Mollandoises et Belgiques. 113 méraux eurent la force de rejetter cette proposition; & les Flamands répondirent qu'ils étoient hors d'état de supporter de nouveaux subsides, & que l'empereur ne devoit pas espérer qu'ils l'aidassent dans son projet de conquête de la France & de l'Italie. Il falloit que le resus des Pays-bas sût sondé sur une impossibilité physique, puisque Charles ne poussa plus loin sa pétinon; mais, les François s'étant emparés de Hesdin, Saint-Pol, Saint-Venant, Lille & Montreuil, Marie obtint, l'année suivante, des contributions très sortes.

# ₹[1539.] **﴿**

Des accises dans les villes, & un impôt sur les cheminées, furent établis pour remplir la contribution de douze cens mille florins, imposée, sur le motif de tenir toujours une armée sur pied. Bruges, Ypres & le pays libre avoient consenti à leur quotité; mais Gand refusa la sienne. Marie sit arrêter tous les Gantois qui se trouvoient à Malines, Bruxelles & Anvers. La ville de Gand les réclama & menaça d'envoyer des députés en Espagne. Elle renvoya cette affaire au Conseil souverain de Malines. Ceux des citoyens, qui avoient consenti à la levée de l'impôt, se rétractetent & en appellerent à l'empereur. La Gouvernante offrit alors de rendre les prisonniers; mais les Gantois perfisterent An, des Rép. Part. IV.

dans leur appel, & protesterent de tout ce qui pourroit en arriver. La Gouvernante les

prévint; écrivit à l'empereur tout ce qui se paffoit; & Charles ordonna aux Gantois de se conformer au reste de la Flandre, &. en tout évenement, à ce que le Conseil de Malines ordonneroit. La Gouvernante voulut encore rendre les prisonniers. Les Gantois resterent inébranlables. Elle envoya des huissiers pour saisir les effets des contribuables, & défendit à la députation que Gand venoit d'envoyer, de partir; &, à son retour de France où elle étoit, elle sit exécuter les villages & les petites villes, en vertu des ordres de l'empereur. Les Gantois, & sur-tout le corps des tisserands, déciderent de prêter main-forte aux paysans, & demanderent à grands cris la réforme du gouvernement. Ils accusoient le magistrat d'avoir supprimé un prétendu titre par lequel un ancien Comte s'étoit engagé de ne mettre d'impôts sur Gand, que du consentement du corps de ville, en reconnoissance de ce qu'elle avoit racheté ses Etats que le Comte avoit perdus au jeu. Cette fable faisoit tout le titre des Gantois. Ils traînerent les magistrats en prison; les appliquerent à la question, & firent soussir au grand-doyen de si horribles tortures, que la gangrene s'étant mise à ses plaies, ils lui

firent couper la tête. La Gouvernante, usant :

; :

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 114 encore de douceur, envoya aux rebelles Adolphe de Bourgogne, seigneur de Stéveren, & Bryard, président du grand-conseil de Malines. Les Gantois demanderent qu'on nommât de nouveaux magistrats. qu'on rétablit les usages qui existoient du tems des ducs de Bourgogne, & qu'on annullât tout ce qui avoit été fait de contraire. Marie, pour sauver la vie de ses députés, consentit; &, sous la cire du sceau de l'ordonnance, elle écrivit devant témoins, ses protestations de violence. Les députés furent rendus; & la populace n'en fut que plus emportée, & menaça quelques châteaux. Marie y envoya le prince d'Orange. Le Stadhouder de Flandres, de retour d'Espagne, alla, par ordre de Marie, essayer de ramener ces furieux par la douceur. Ses propositions ne firent que les irriter. Les crocheteurs crierent aux armes; & le Stadhouder fut obligé de prendre la fuite. La révolte se communiqua à Mastricht, dont le peuple massacra les magistrats. La Gouvernante écrivit à l'empereur. Tel fut le sujet du célèbre voyage de Charles, dans lequel François I lui donna une si grande preuve de la supériorité de son caractere. en le laissant librement passer dans ses Etats. & en lui rendant tous les honneurs qu'un

Souverain doit à un Souverain, & que

Hij

Charles ne lui avoit pas toujours rendusicharles se présenta devant Gand, avec une petite armée. Les Gantois lui ouvrirent les portes; & Charles se contenta d'annuller tous seurs priviléges, de la mort de vingt-sept des plus mutins, de l'humiliation du magistrat, condamné à venir se jetter à ses pieds, accompagné de quatre cents cinquante des principaux habitans & de tous les crocheteurs, pieds & tête nuds & la corde au col, & de quatre cents mille florins. Quelque coupables que sussent les Gantois, avec leur révolte expira la liberté des Pays-bas. Leur rebellion étoit sondée sur la violation de priviléges réels.

# **\***[1541.]

On faisoit tous les jours de nouvelles in-

fractions aux priviléges des citoyens. Ils jouifsoient, depuis long-tems, d'une exemption
sur les grains. Les prédécesseurs de Marie
avoient fait d'inutiles essorts pour la rétablir. Charles avoit besoin d'argent. Il n'osoit
recourir à de nouvelles pétitions. D'avides
traitans lui persuaderent de rétablir l'impôt,
&t lui en payerent la ferme, d'avance. Marie donna une déclarations; &t les Etats sirent
des représentations. Mais elle dit qu'elle
prétendoit être obéie; &t l'impôt fut, établi. Dès qu'il sut manisessé, cent cinquante

Hollandoises et Belgiques. 117 bâtimens venant du Nord, passerent sans s'arrêter. Le mécontentement général éclata par une émeute du peuple d'Amsterdam. contre un commis qui vouloit arrêter un bourgeois, faute d'avoir payé les droits. Le commis eût été mis en piéces., si le magistrat ne l'eût fait sauver. La Gouvernante prétendit qu'il l'avoit enlevé, & lui en fit un crime. Dès ce moment, personne ne voulut se charger de la perception de l'impôt. Charles en sentit enfin l'inutilité; & Marie consentit à sa suppression, moyennant vingt-cinq mille florins d'indemnité. Mais les infractions & les subsides devinrent encore plus fréquens; ce qui causa de nouveaux murmures, & n'en aggrava pas moins les chaînes des Pays-bas. Les invasions des François servoient de prétextes aux pétitions; & les craintes des Hollandois, de motifs à leur foiblesse.

# 1546.]

Charles dut le succès de la bataille de Mühlberg à la sévérité, au secret de ses marches, & à la dévotion de Jean-Frédéric, électeur de Saxe. Maurice, son coufin, & l'archiduc Ferdinand, amusoient l'électeur par la proposition d'une trève, lorsque l'empereur parut à Mühlberg. Frédéric étoit au sermon. On vint l'avertir de l'arrivée des Impériaux; mais sa piété dé-

placée ne lui permit pas de sortir. Il donna le tems aux ennemis de passer l'Elbe à la nage. La cavalerie, qui l'avoit traversé par un gué, tomba sur l'arriere-garde de la petite armée de Frédéric, qu'il avoit fait défiler trop tard vers Wittemberg, où, quelques heures plutôt, il lui eût été si aisé de se retirer. Elle s'arrêta; & Frédéric se battit avec le courage d'un héros pieux, qui combat pour sa religion. Mais il sut accablé par le nombre, & fait prisonnier. On le mena à Charles. «Le fort des combats vous livre, » lui dit-il, un prisonnier qui connoît vo-» tre grande ame. Il se flate, clément em-» pereur, que vous le traiterez felon vo-» tre dignité, & selon son rang.».. Vous » m'appellez votre empereur, répondit Char-» les, parce que vous êtes vaincu: vous pou-» vez bien compter que j'en agirai comme » vous le méritez. » Il lui fit faire son procès; & Frédéric fut condamné à avoir la tête tranchée. L'électeur entendit sa condamnation avec fermeté. Le clément empereur alloit faire exécuter l'arrêt; mais, à la priere de Maurice, de tous les princes de l'Empire, de tous les généraux, & de ses enfans qui livrerent Wittemberg, il changea son supplice en une prison perpétuelle. L'empereur voulut lui imposer la loi de re-

noncer à ses opinions. Mais, quoique dans les sers, il répondit à l'empereur, concerHOLLANDOISES ET BELGIQUES. 119 nant la religion, avec tant de force, qu'il l'obligea de ne plus l'inquiéter sur cet article.

# **→** [1549.] • •

Les Hollandois n'étoient plus que les jouets de la politique de leurs Souverains. L'Empire, chargé de contributions, crut diminuer leur poids, en le faisant partager aux Pays-bas; prétendant qu'ils ne formoient qu'un même corps. Mais Charles ayant des raisons pour distinguer les Etats héréditaires de sa maison, des Etats de l'Empire, dressa une convention par laquelle il les incorporoit, à certains égards, & les distinguoit, à d'autres. Cette convention mécontenta les deux partis. La Hollande étoit trop foible pour oser résister à un empereur vainqueur. Bientôt ce prince détacha encore les Pays-bas, de l'Empire. Ferdinand, son frere, ayant refusé de céder à Philippe, fils de l'empereur, le titre de Roi des Romains, il appella le jeune prince, & le fit reconnoître des Pays-bas, comme leur prince naturel, héritier présomptif de ses Etats. Il établit, contre les loix de la Hollande & d'Utrecht, le droit de représentation, tant en ligne directe qu'en ligne collatérale, dans la maison sonveraine seulement, sans rien changer aux usages particuliers des provinces, à l'égard H iv

des vassaux dont les coutumes étoient formellement contraires. Il fit ensuite donation de toutes ses souverainetés en faveur de Philippe; la fit ratifier par Ferdinand, & confirma Marie dans sa dignité de Gouvernanțe. Il réunit, par un édit qu'il fit publier, les dix-sept provinces. Il vouloit en faire un royaume; mais la crainte qu'après sa mort, les Provinces ne voulussent faire revivre des priviléges auxquels elles tiendroient toujours, l'empêcha de suivre ce projet.

# M[1550.]M

Un des principaux motifs, qui avoit engagé Charles à détacher les Pays-bas de L'Empire, étoit la destruction de l'hérésie. Il craignit que les hérétiques persécutés ne réclamassent la liberté de religion, qu'il avoit laissée aux Allemands, & qu'ils n'appellassent des jugemens à la Chambre impériale. Ce qui fait présumer ce motif est la sévérité des édits qu'il porta contre les hérétiques. Il établit des tribunaux d'Inquifition; fit faire un index ou catalogue de Livres proscrits; désendit de traiter de matieres de controverse, sous peine pour les hommes d'être décollés, & les femmes d'être enterrées vivantes; ordonna que les hérétiques fussent traités comme séditieux ennemis de l'Etat; qu'ils sussent denoncés

aux Inquisiteurs; que les personnes, qui les

Hollandoises et Belgiques, 121 fréquenteroient, les logeroient ou les resevroient, fussent traitées avec la même rigueur qu'eux. Dès ce moment Ruward d'Enkhuisen, grand Inquisiteur, autorisé par une bulle du pape, commença ses persécutions. Elles furent si terribles, que, les étrangers n'osant plus aborder dans le port d'Anvers, le commerce se voyoit menacé d'un anéantissement total & prochain. Cette sévérité rendit la domination Espagnole insupportable. Le magistrat d'Anvers représenta à Marie que cette sévérité tendoit à la destruction de ses Etats. Elle en sut si persuadée, qu'elle alla à Augsbourg, pour engager l'empereur à adoucir la rigueur de ses édits. Tout ce qu'elle put en obtenir, fut qu'il changea le titre d'Inquisiteurs, en celui de Juges eccléfiastiques, & qu'il ordonna qu'on eût quelques égards pour les étrangers. ₹ 1554. ]**4** 

Cette année forme une époque des plus mémorables dans les Fastes de l'Histoire. C'est l'abdication de tant de couronnes que Charles réunissoit sur sa tête, en faveur de Philippe son sils. L'abdication de la souveraineté des Pays-bas se sit à Bruxelles, au palais des Comtes, où les Chevaliers de la Toison d'or & les Etats-Généraux s'étoient tendus. L'empereur étoit sur un thrêne,

avant à sa droite Maximilien, roi de Bohême, Emmanuel-Philibert, duc de Savoye; à sa gauche, Eléonore, douairiere de France, & Marie, reine douairiere de Hongrie, gouvernante; ses sœurs, & Christine, fille de Christiern II, roi de Danemarck, duchesse de Lorraine. Philippe étoit sur un autre thrône moins élevé. Charles ôta de son col, & passa à celui de Philippe le grand cordon de la Toison, en lui disant qu'il le faisoit chef & grand-maître de l'ordre, & l'embrassa, en l'exhortant à aimer & à mériter l'amitié des chevaliers. Philibert de Bruxelles, l'un des conseillers, par l'ordre de l'empereur, exposa que le poids du gouvernement étoit trop pesant pour un prince affoibli par l'âge, & accablé par ses infirmités; qu'il le déposoit entre les mains de son fils qui n'avoit pas attendu l'âge pour donner des preuves de sa sagesse & de la capacité; qu'il lui remettoit le duché de Bourgogne & la souveraineté des Pays-bas, & qu'il les lui cédoit librement, volontairement, & sans contrainte ni violence. Alors l'empereur rendit compte de son administration, depuis l'âge de dix-sept ans, de ses guerres, de ses victoires, traités, alliances. Il exhorta son fils à n'avoir jamais d'autre objet que le bonheur de ses peuples. Le prince embrassa les

genoux de l'empereur, en versant un tor-

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 123 rent de larmes; & Charles lui donna sa bénédiction, en pleurant aussi. L'évêque d'Arras, Granvelle, prononça un discours en françois, au nom de Philippe, après lequel Marie remit le gouvernement aux pieds de l'empereur; & le grand-pensionnaire de Hollande, reconnut, au nom de la nation, Philippe, Prince naturel & Comte légis time. L'empereur n'abdiqua la couronne d'Espagne, que deux mois après. Il mourut en 1558, dans sa cinquante-huitieme année. C'est lui qui réunit les dix-sept Provinces, en soumettant la Frise, Groningue & son territoire, le pays d'Utrecht, l'Over-Yssel & la Gueldre. Il commença, sans s'en appercevoir, la révolution qui éclata ensuite, en voulant trop restreindre la liberté d'un peuple fier. La révolte qui éclata sous Philippe, fut l'effet d'une politique mal-adroite & atroce.

# **₹** [1557.] **/**\$

Le règne de Philippe III fut annoncé par les évènemens les plus extraordinaires. Le plus mémorable est la découverte des Indes. Ce règne fut marqué par les troubles, les proscriptions & le sang. Le despotissine sut son objet dominant. Il régnapar la crainte & par une rigueur qui tenoir de la férocité. Il souleva contre lui ses peuples & les étrangers. Le premier témoignage

du mécontentement qu'il eut des Pays-bas; fut, lorsque, pour s'opposer aux hostilités de la France, il demanda de l'argent aux Etats-Généraux, qui n'en accorderent qu'une foible partie. La comparaison qu'ils faisoient de leur Souverain, inaccessible, austere, sier & méprisant, avec la popularité de Charles, éteignit l'amour que les Flamands avoient eu jusqu'alors pour leurs Souverains. Ils ne fournissoient plus les contributions qu'à regret, & uniquement, parce que l'Etat étoit menacé. L'amour du Souverain n'y entroit pour rien.

# **\*\***[1558.]

La paix qui fut conclue entre l'Angleterre, la France & Philippe, fut le fruit du zèle ardent de Granvelle & du cardinal de Lorraine pour la destruction des hérétiques. Ils se rencontrerent à Péronne, l'un à la suite de Christine, duchesse de Lorraine, qui étoit venue voir Charles, son fils; & l'autre étoit avec le Prince. Ils déplorerent l'ambition des Souverains, qui tournoient leurs armes les uns contre les autres, tandis qu'en réunissant leurs forces, il leur étoit facile d'anéantir les hérétiques, d'extirper l'hérésie, & d'écraser l'ancien ennemi des Chrétiens. Granvelle s'échauffant, approfondit cette idée. La destruction des hérétiques sut jurée: l'ouverture de la paix sut

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 125 faite; & Philippe engagea le prince d'Otange à traiter avec le connétable & le maréchal de S. André. Ce complot de sang fut découvert par le prince d'Orange luimême, qui étoit venu à la cour de Henri II, avec le duc d'Albe, le comte d'Egmont & le duc d'Arschot, comme garans de l'exécution du traité. Le roi sit part à Guillaume de Nassau du projet d'exterminer les hérétiques, qu'il traitoit avec le duc d'Albe, & que Guillaume trouva si odieux, qu'il forma le projet de les désendre & de chasser les Espagnols des Pays-bas.

# ₹ [1999.]

Cette découverte, & la nomination que Philippe fit de Marguerite de Parme, sa sœur naturelle, au gouvernement des Paysbas, furent les sources de la haine de Guillaume, prince d'Orange, contre Granvelle. Les peuples auroient desiré pour gouverneur ce seigneur ou le comte d'Egmont; & ces seigneurs eux-mêmes auroient desiré la duchesse de Lorraine. Mais la politique de Philippe étoit de contrarier, & les vœux du peuple, & les desirs de la noblesse; & Granvelle, qui connoissoit son caractere, se servit de la sollicitation de Guillaume, pour le rendre suspect à ce prince soupçonneux. Guillaume & Granvelle dissimuletent; se hairent, & ne s'en témoignerent

rien. Granvelle, qui retenoit les Espagnols comme un épouventail contre les Flamands. voulut en donner le commandement à Guillaume, au préjudice de leurs capitaines. Guillaume répondit à cette offre, que c'étoit mal reconnoître les services des Flamands qui avoient tout sacrissé, que de les laisser sous un joug étranger. La haine pour les Espagnols alla si loin, que, lorsqu'après le départ de Philippe, Marguerite proposa une augmentation de troupes, les députés des Etats répondirent qu'ils ne fourniroient aucun secours, jusqu'à ce que les Espagnols fussent sortis des Pays-bas. Les Zélandois refusoient de travailler aux digues, & difoient tout haut, qu'ils aimoient mieux voir leurs isles ravagées par la mer, que par les Espagnols. JU 1563. 7.50

Le prince d'Orange, les comtes d'Egmont & de Hoorn ne garderent plus de mesures, lorsqu'ils virent que la politique de Granvelle, & les supplices des hérétiques, ne faisoient qu'aigrir la nation & la porter à la révolte. Ils écrivirent à Philippe pour le supplier, ou d'accepter leur démission, ou de retirer un ministre qui, ne connoissant ni le caractere des Flamands, ni la maniere de les gouverner, exposoit la patrie à des extrémités sâcheuses. En es-

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 127 fet, les émeutes étoient fréquentes dans les villes. On arrachoit des mains des archers les hérétiques & les criminels. Philippe n'eut aucun égard à leurs représentations. Le cardinal de Granvelle s'avisa d'exclure la noblesse des conseils. Elle lui reprochoit son incapacité, & de vouloir introduire l'Inquifition, en augmentant le nombre des évêchés. On le représenta couvant des œuss d'où sortoient plusieurs évêques; &, autour du diable peint au-dessus du cardinal, on lisoit cette légende: Hic est filius meus dilectus, audite eum, «C'est mon fils chéri, » écoutez-le. » Les seigneurs formerent une confédération. Enfin le roi fut obligé de rappeller son ministre, à la grande satisfaction de la Gouvernante elle-même; mais il laissa un parti qui s'opposa toujours aux seigneurs.

**♣**[1565.].**/**♣

Les disputes de religion; l'établissement du concile de Trente, comme règle de foi; les persécutions contre les hérétiques; la création de nouveaux évêchés donnerent lieu à deux partis, les Episcopaux & les Tolérans. La Gouvernante manda les évêques pour les consulter sur la réception du concile. Elle pencha pour la tolérance. Les esprits ne pouvoient s'accorder. Elle ordonna qu'on sit un Mémoire. Celui des

évêques décidoit, entr'autres choses, « que

128

rien ne seroit plus dangereux que d'adoucir des édits qui étoient déja en vigueur; qu'on pouvoit cependant infinuer aux Inquisiteurs d'admettre des distinctions pour les peines, selon l'âge, la condition, l'opi= niâtreté de l'accusé & les circonstances; prononcer la mort contre les hérétiques obstinés, les relaps, les prédicans & les ministres; les galeres, le bannissement, la confiscation, &c. contre ceux qui se sont laissés séduire par curiosité ou legéreté d'esprit, & qui ne sont pas attachés à l'erreur, &c. » Les seigneurs resuserent de signer ce Mémoire. Les Tolérans, de leur côté, en firent un dans lequel, avoir défini le mot religion « l'attention » que tout homme doit avoir pour le salut » de son ame, qui doit nécessairement se » manifester par un culte extérieur, » ils établirent que les Réformés n'avoient point d'autre but; qu'ils ne consultoient que l'Ecriture pour règle de leur foi ; qu'ils tenoient fermement, qu'on doit sacrifier sa vie, plutôt que de contrevenir aux ordres de Dieu ; qu'on ne peut, par conséquent, espérer de détruire par la crainte des supplices, une opinion fondée sur la crainte de Dieu, & sur le soin du salut. Que le peuple se persuade aisément la bonté de la cause de ce-

hi qu'il voit souffrir les tourmens & la

mort;

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 129 mort; que la persuasion est le seul moyen de retirer un homme vertueux du chemin de l'erreur, &c. » Les deux Mémoires furent envoyés par le comte d'Egmont à Philippe, qui répondit « qu'il n'avoit jamais pensé à retirer l'Inquisition; que son intention étoit de la maintenir fur le pied qu'elle avoit été établie par son pere; qu'il vouloit seulement qu'on lui indiquât un moyen, non pour changer les peines prononcées contre les hérétiques, mais pour examiner s'il seroit plus à propos de tenir les exécutions secrettes, afin d'empêcher les troubles que la publicité pouvoit occasionner; mais qu'il vouloit que les édits fussent observés ponctuellement, jusqu'à ce qu'il en eût autrement ordonné.»

# **→** 1566.] **→**

La réponse du roi passa au conseil-privé de la Gouvernante, à la pluralité des voix. Les seigneurs firent semblant de s'y conformer; mais ils formerent entr'eux une confédération dans laquelle entra bientôt la plus grande partie de la noblesse des Paysbas. Marguerite donna les ordres les plus rigoureux pour l'observation des volontés du roi. Guillaume sit les représentations les plus vives pour adoucir la sévérité de la Gouvernante; mais n'ayant rien obtenu, An. des Rép, Part. IV.

il se rendit à Bréda, où il trouva les chess de la noblesse assemblés. On dressa une requête pour la liberté de conscience, que Philippe regarda comme le fignal de la révolte. Les Confédérés, au nombre de trois cents, se rendirent à Bruxelles; demanderent audience à la Gouvernante, qui frémit de leur nombre. Barlemont, pour la rassurer, lui dit que ce n'étoient que des Gueux, mot qui fut entendu de quelques-uns, & que les Confédérés prirent, dans la suite, pour leur mot de ralliment. Ils remirent leur requête à la Gouvernante. Ils y représentoient, entr'autres choses, que, l'Inquisition ayant pour objet la ruine des Pays-bas, ils ne pouvoient consentir à cet établissement; que, la Gouvernante ayant refusé d'assembler les Etats-Généraux pour faire des remontrances, ils se croyoient obligés de rompre le filence, & de porter aux pieds du thrône les gémissemens de tous les ordres; que, leurs biens consistant en terres, ils étoient les premiers exposés aux horreurs d'une guerre civile, & que l'établissement de l'Inquisition exposoit leur vie. leur honneur & leur fortune à l'avidité ou à la malice d'un infâme délateur, &c. Ils supplierent Marguerite d'envoyer le Mémoire par une personne sure, protestant

qu'ils n'avoient d'autre intention que d'écarter les maux qui menaçoient la patrie.

# Hollandoises et Belgiques. 131

# **M**[1567.]

Tandis que Guillaume & les Confédérés négocioient avec Marguerite qui les trompoit, que les Huguenots avoient des fermons publics de tous côtés, une troupe de furieux, presque tous de la lie du peuple, s'assemble, & parcourt les provinces. bornant ses brigandages à piller les églises. renversant les images des saints, brisant toute espece de représentation, & soulant aux pieds ce que la religion a de plus sacré. Marguerite voulut quitter Bruxelles & se retirer à Mons: on la retint. Elle ordonna publiquement aux tribunaux de mettre moins de sévérité dans leurs jugemens; &, en particulier, elle leur enjoignoit d'exercer la plus grande rigueur. On intercepta une Lettre de l'ambassadeur d'Espagne à la cour de France, qui conseilloit à la Princesse d'établir le despotisme sur la ruine des deux partis. Il y disoit que Philippe avoit résolu de faire un exemple des rebelles; que le duc d'Albe seroit envoyé avec une armée: qu'on se saisiroit du prince d'Orange, du comte d'Egmont & du comte de Hoorn, &c. Hoorn se retira dans son château. D'Egmont se brouilla avec le prince d'Orange. " Adieu, lui dit-il, en se séparant de lui, & en faisant allusion à son projet de quitter le pays . » adieu . Prince sans terres.»...

# ANECDOTES » Adieu, lui répond l'autre, Prince sans

le siége de Valenciennes, & l'emporte d'affaut. Cependant Philippe avoit rassemblé un conseil secret en Espagne; &, sur l'avis du duc d'Albe, de Granvelle & du grand Inquisiteur, on décide d'envoyer le Duc à la tête d'une armée, pour punir les rebelles.

» tête. » Marguerite leve des troupes ; fait

Don Carlos, qui connoissoit la dureté du Duc, & qui eût desiré, pour le bonheur des Pays-bas, d'être chargé de cette commis-

fion, dit au Duc, en fortant du conseil: » Prends garde de ne pas fouler mon peu-» ple, si tu ne veux que ta tête me réponde

» des maux qu'ils auront soufferts. » Le Duc

lui répondit avec hauteur: « Je rends gra-» ces au ciel de m'avoir donné un maître

» affez jeune, pour me garantir de la crainte » de vous servir. »

La désunion des chefs, la nouvelle du départ du duc d'Albe, jetterent la consternation parmi les Consédérés; &, après avoir suscité quelques troubles infructueux, ils se

fuscité quelques troubles infructueux, ils se séparerent. Guillaume qui avoit tout à craindre du caractere du roi, & qui n'étoit pas assez fort pour résister au duc d'Albe, passa en Allemagne. D'Egmont s'étoit retiré. Les Luthériens & les Calvinistes étoient divisés. Hoogstraaten & le comte de Hoorn

quitterent les Pays-bas. Les Réformés d'Amsterdam offrirent de fermer leurs tem-

Hollandoises et Belgiques. 133 ples, & de quitter leur patrie, à condition qu'on leur donneroit le tems de vendre leurs effets. Bréderode se réfugia en Allemagne. Les Iconoclastes furent dispersés. Ainsi Marguerite se trouva triomphante; &, lorsque le duc d'Albe arriva, tout étoit tranquille. Mais, avant de venir, il avoit vu arrêter Berghen & Montigni qui avoient porté à Philippe la requête des Confédérés, mais qu'on avoit empêché de partir. Montigni qui, en allant en Espagne, avoit appris en chemin, que Philippe avoit juré la mort des agens des Confédérés, & quine pouvoit éviter la fienne, continua cependant sa route. Il sut condamné à avoir la tête tranchée.

## **→** [1568.] ✓

Le premier usage que le duc d'Albe sit de ses pouvoirs sut de mettre dans les sers les comtes d'Egmont & de Hoorn. Granvelle, en apprenant ces nouvelles, demanda si le Silentieux (c'est ainsi qu'il appelloit le prince d'Orange,) étoit pris; &, lorsqu'on lui répondit qu'il s'étoit retiré en Allemagne: "Tant pis, dit-il; celui-là valoit bien » tous les autres ensemble. » Vingt mille gentilshommes abandonnerent le pays. Plus de cent mille s'étoient retirés quelque tems auparavant. Il abandonnoient fortune, semmes, ensans; tant la frayeur règnoit sur

les esprits! Le duc d'Albe érigea le tribunal des troubles, pour connoître des désordres passés. Ce tribunal n'étoit pas moins terrible que celui de l'Inquisition. Tous ceux qui, y étant cités, ne se présentoient pas, étoient condamnés au bannissement; & ceux qui comparoissoient étoient jugés avec une telle rigueur, que la moindre faute étoit punie des galeres ou du fouet, & les moins graves de la mort. Tout rebelle, ministre, membre des synodes; ceux qui avoient mal parlé de l'Inquisition, qui avoient signé les requêtes, toléré les sermons, assisté aux enterremens des Calvinistes, épargné les Iconoclastes, logé les ministres & les prédicans, chanté les chansons des Confédérés; ceux qui disoient qu'on devoit obéir à Dieu préférablement au roi; qui disoient que l'Inquisition devoit se conformer aux loix de l'Etat, étoient compris dans la proscription qui, par ce moyen, devenoit générale. Les magistrats accusés d'avoir favorisé les hérétiques ne devoient se justifier qu'en rapportant des preuves de cruauté. Le moindre soupçon d'hérésie, d'apostasse & de rebellion sut traité comme crime de lèse-majesté. Guillaume fut le premier cité; & le comte de Bauzen, son fils, âgé de treize ans, fut enlevé & envoyé en Espagne où il resta prisonnier pendant

vingt-fix ans.

# Hollandoises et Belgiques. 135.

Vanden-Eiden, penfionnaire de Hollande, fut mis en prison par le tribunal, & y mourut. Les tortures étoient si horribles, que les Espagnols en frémissoient. Pour abréger les informations, le grand Inquifiteur avoit décidé que tous les habitans des Pays-bas s'étoient rendus coupables de lèse-majesté divine & humaine; & le roi avoit confirmé sa décision. Il vouloit, en conséquence, ériger les dix-sept provinces en royaume, & établir un despotisme absolu. Une troupe de Flamands désespérés s'unit; courut les provinces; pilla les églises, & coupa le nez & les oreilles à tous les moines qu'ils pouvoient attraper. Enfin Guillaume prit les armes pour la liberté & pour sa défense. Il trouva des secours inattendus dans les princes Allemands, & parmi ses compatriotes. Les hostilités commencerent; & les partisans de Nassau obtinrent quelques avantages. Adolphe de Nassau fut tué dans le premier combat. Peu s'en fallut que le duc d'Albe ne sût enlevé.

Le duc d'Albe n'ofant plus sortir de la ville, se vengea, en saisant prononcer la condamnation de Guillaume qu'il déclara rebelle, & conssiqua ses biens au prosit du roi; le bannit à perpétuité; condamna a mort par contumace, Louis de Nassau, Van-der-Berghen & plusieurs autres. Pendant deux jours, on sit périr sur l'échasaud



plusieurs seigneurs; &, le troisieme, on procéda au jugement des comtes d'Egmont & de Hoorn, quoique, comme chevaliers de la Toison, ils eussent le privilége de n'être jugés que par le Chapitre général. Ils furent condamnés à avoir la tête tranchée. Avant l'exécution, le comte d'Egmont écrivit au roi, protestant que, si, pendant les troubles, il avoit toléré choses qu'on interprétoit en mal, il n'avoit jamais eu dessein de trahir la fidélité qu'il devoit à Sa Maiesté. Il vit la mort d'un œil sec, & monta sur l'échafaud, d'un pas ferme & intrépide. L'évêque d'Ypres lui présenta le crucifix. Il le baisa. Le comte de Hoorn fat exécuté après lui, & ne témoigna pas moins de réfignation. Les Flamands furent consternés de ce spectacle; & les Espagnols même en furent attendris jusqu'aux larmes.

Au milieu de ces horribles exécutions, le duc d'Albe, ayant fait raser jusqu'aux fondemens la maison de Cuilembourg, où la requête des Consédérés avoit été dressée, sit élever à la place une pyramide avec cette inscription, en quatre langues: » PHILIPPE II, roi d'Espagne, régnant » dans ses pays de la basse Germanie, Al» varès de Tolède, duc d'Albe, étant gou» verneur, il a été résolu de raser jusqu'aux
» fondemens la maison autresois de Flo» tent de Pallant, en mémoire exécrable

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 137 » de la conjuration formée, & réiterée » contre l'Eglise Catholique - Romaine, » contre la Majesté royale, & contre les » Provinces même. »

Guillaume se met en marche; mais la

disette des moyens génoit ses opérations. Il passa la Meuse; emporta quelques places; &, ne trouvant pas de quoi subsister, joint par deux cornettes & deux mille arquebusiers François, il évita le duc d'Albe, & vint jusqu'en Picardie, pour chercher des vivres; mais il n'y trouva que Schomberg envoyé par Catherine de Médicis, pour lui faire des reproches d'être entré à main armée sur les terres de France. Pour l'en punir, il fit soulever les Allemands, qui de-manderent leur paye, & qu'on les menât en Alface, où il fut obligé de vendre son artillerie & ses munitions pour fournir à leur solde. Enfin, après avoir servi en France, dans le parti de Condé, après l'assassinat de ce prince & la défaite des Huguenots à Jarnac, cette victime du zèle patriotique reprit le chemin de l'Allemagne, déguisé, entouré de périls, & accompagné seulement de cinq hommes.

Le duc d'Albe, vainqueur sans avoir combattu, revint à Bruxelles, en triomphateur. Il sit sondre le canon qu'il avoit pris, & ordonna qu'on lui en sît une statue qu'il érigea sur un piedestal orné des de-

vifes les plus fastueuses. Son orgueil infultant paroissoit jusques dans l'attitude même dans laquelle il étoit représenté. Son bras étoit étendu sur la ville. Il fouloit aux pieds la noblesse & le peuple représentés par deux figures. Une des inscriptions étoit en latin, & fignifion: « A Ferdinand Alvares » de Tolède, duc d'Albe, gouverneur des » Pays-bas pour le roi d'Espagne, pour » avoir éteint la révolte, chasse les rebel-» les, restauré la religion, rétabli la juf-» tice, assuré la tranquillité des Provinces: » heureux serviteur du meilleur des rois!» Ce monument d'orgueil révolta ses plus zélés partisans. On afficha une épigramme latine, dont le sens étoit : « Pourquoi, duc » d'Albe, vous faites-vous ériger une sta-» tue? Craignez-vous qu'après votre mort » personne ne prit ce soin? Vous avez rai-» fon: vos actions cruelles ne sont point » dignes de louange, mais du gibet.»

## **~**[ 1569.]

Le tyran des Pays-bas n'étoit pas seulement cruel par fanatisme: il l'étoit par avarice. Il voulut imposer un dixieme, un vingtieme, & un centieme. Les Etats se débattirent long-tems. Le Duc trouvoit bien singulier qu'on sît tant de difficultés sur ces impôts: « Comme c'est le vendeur qui » paye, disoit-il, qu'est-ce qu'un dixieme

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 139 » pour celui qui reçoit neuf; & si cette » charge est si peu onéreuse, le vingtieme "l'est bien moins, & le centieme n'est » rien. » Il fallut capituler & faire une évaluation de tous ces subsides qui formerent une somme considérable. Lorsque les villes refusoient ou faisoient des représentations, il faisoit assigner les Etats devant le Conseil des troubles, & les punissoit de leur tolérance à l'égard des hérétitiques. C'est ainsi qu'il en usa avec les Traiectins. Le clergé d'Utrecht refusoit de confentir au payement du dixieme, fondé sur la bulle În Cana Domini, qui venoit d'être publiée. Au lieu d'adhérer à la demande qu'ils faisoient de retirer la garnison Espagnole, sur l'offre de lui payer pour cela cent quatre-vingt mille florins, au lieu de cent cinquante qu'il demandoit, il fit assigner les Etats devant le Conseil des troubles.

## 1570.]

Une inondation submergea une étendue immense de pays; emporta plusieurs villes. Les isles de Zélande, la ville d'Utrecht, la Frise, & l'Oost-Frise, sousfrirent beaucoup. Jamais les Pays-Bas n'avoient éprouvé de plus terrible désolation. « On compta » plus de cent mille victimes de ce sléau. Ro» bles de Billi, qui commandoit à Gro-

» ningue, secourut les malheureux, qui » disputoient leur vie contre le froid & la » faim, avec tant de zèle, qu'il en sauva » presque tous les habitans. Cette inondaprion étant arrivée le jour de tous les

» tion étant arrivée le jour de tous les » Saints, les moines ne manquerent pas de

» prêcher qu'ils avoient pris le jour de leur » fête, pour venger les injures qu'on avoit

» faites à leurs images. »

On avoit une telle vénération pour les moines, que Hermand de Ruyter, simple marchand de bœus, s'étant couvert d'un froc, s'introduisit dans le château de Louvenstein, sur la pointe de Bommelerwaard. Il y sit entrer vingt-quatre soldats, & défarma la garnison. Lorenzo Pirca, ayant reçu ordre de l'en chasser, l'invessit & le sit sommer de se rendre. Ruyter & sa troupe reçurent la sommation avec mépris. La place sut emportée d'assaut. Ruyter resta seul; se retira dans une tour, &, avec une épée à deux mains, se défendit jusqu'à ce que, voyant qu'il ne pouvoit plus résister, il mit le seu aux pondres. & sit sauter la tour qui

voyant qu'il ne pouvoit plus résister, il mit le seu aux poudres, & sit sauter la tour qui l'ensevelit lui & ses ennemis sous les ruines.

\*\* [1571.] A.

On avoit donné le nom de Gueux de mer à phisieurs armateurs auxquels le prince d'Orange avoit donné des commissions. Les

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 141 ravages qu'ils faisoient, & les rançons qu'ils exigeoient de leurs prisonniers, leur firent donner ce nom. Il y avoit long-tems qu'ils cherchoient à s'emparer de quelque port. Ils avoient essuyé des pertes, & obtenu des ficcès. Ils parurent devant la Brille, & s'en emparerent, dans le tems même que le duc d'Albe faisoit planter par le bourreau, dans les rues de Bruxelles, des potences, de distance en distance, de douze pieds de hauteur, pour y faire pendre les plus mutins des bouchers, des boulangers, des braffeurs, qui s'opposoient à la perception du dixieme. Le courage déterminé de Simon Zoon, & de Guillaume, comte de la Marck, seigneur de Lumey, amiral de la flotte des armateurs, les rendit maîtres de la Brille. La troupe de ces armateurs n'étoit que de deux cens hommes. Ils s'y fortifierent, quoique d'abord quelques-uns eussent été d'avis de piller la ville, & de l'abandonner. Cet avis ne fut pas heureusement suivi. C'est à cette époque qu'on fixe l'origine de la république.

## ₩[1572.]·K

Le Duc, voyant que la force ne réuffiroit pas contre eux, eut recours à la perfidie. Le comte de Bossu, Stadhouder de Hollande, n'osant plus les attaquer directement, ni approcher de leur isse, prit un chemin détourné; se présenta à Dordrecht, & n'en

terdam, & ne demanda que la permission de traverser la ville. On y consent, pourvu qu'il ne fasse entrer que vingt-cinq Espagnols à la fois, sans mèche, & qu'une troupe n'entre que lorsque celle qui la précédera sera sortie. Bossu conduit la premiere troupe; mais à peine est-il entré, qu'il passe son épée au travers du corps de Le Noir, capitaine de jour. Les autres troupes se jettent dans la ville; tombent sur plusieurs postes où les Gueux de Mer étoient établis, & les chassent. Cette action insame indigna les Espagnols même contre leur ches.

obtint que quelques vivres. Il alla à Ro-

Les Espagnols formerent le dessein de s'emparer de Wlissingue. Le duc d'Albe y envoya des députés. Ceux-ci armerent cinq vaisseaux, & firent leurs dispositions pour introduire dans la ville trois mille hommes, fous la conduite d'Osorio d'Angelo. Cet Italien se présente avec une petite escorte, en qualité d'ingénieur chargé par le roi de la visite & des réparations des fortifications. Il visite les murs; ouvre des brèches, & enclouë le canon pendant la nuit. Ses troupes s'embarquoient, dans ce tems-là, à Bergop-Zoom. Le vent contraire les retarda. Les habitans ne furent instruits de la perfidie, que par les fourriers Espagnols qui scroyant Osorio maître de la ville, venoient marquer

les logemens. On va sur les remparts; on

Hollandoises et Belgiques. 143 trouve l'artillerie enclouée : on la remplace par celle de l'arsenal; & l'on dirige les canons vers le port. La flotte parut; mais la marée l'empêchoit d'avancer. Un coup de canon, auquel le commandant ne s'attendoit point, l'étonna. Il envoya un nageur; mais, voyant les batteries prêtes à tirer, il reviroit de bord pour se retirer. Jean de Kuik profite de la circonstance, & exhorte le peuple à secouer le joug de la tyrannie, & à se donner à Guillaume. L'amiral de Zélande voulut ramener les esprits. Kuik ne lui en laisse pas le tems. Il donne quelqu'argent à un yvrogne qui tire un coup de canon sur le vaisseau. Toutes les batteries l'imitent. L'amiral est obligé de partir. Kuik court à la Brille, suivi de deux cens hommes habillés en prêtres, qui ne prirent les armes qu'en arrivant. Ils surprirent la ville. Ils firent pendre sans miséricorde Pachéco, capitaine de cavalerie, parent du duc d'Albe, qu'il envoyoit à Wlissingue pour y entretenir l'ordre. Vainement demanda-t-il qu'on lui tranchât la tête; comme étant de meilleure maison que les comtes de Hoorn & d'Egmont. Ils répondirent que le duc d'Albe faisoit pendre ses prisonniers, & qu'on ne faisoit que suivre son exemple. Pachéco fut pendu avec deux de ses gentilhommes.

Cet évènement sut le prélude des cruau-

## ANECDOTES zés atroces qui se commirent de part & c

ere. Dans les deux partis, les prisons étoient pendus. Middelbourg & Arner den occupés par les Espagnols, Wlissir & la Brille par les rebelles, étoient tou jours, aux mains. La peine la plus de des prisonniers de guerre étoit d'être tés à la mer, liés dos à dos. Les fr étoient les bourreaux des freres. Un chi gien de Wliffingue arracha le cœur d'un prisonniers que de Ryk avoit faits dans combat où il défit sept cens Espagnols

avec leurs dents. Bientôt une escadre de vaisseaux, armée & équipée par les ord de Guillaume, désit une slotte de quara vaisseaux armés en guerre. Quatre de vaisseaux s'étant accrochés à celui d'un capitaines de Guillaume, après un con

opiniâtre, mais inutile, le capitaine se

mit ensuite ce cœur au bout de son ép & les plus acharnés venoient le déch

fauter avec ses ennemis; & la mer englo

les vainqueurs & les vaincus.

Le rétablissement des rebelles dans le C tinent, fut bientôt suivi de la réduction d Nord-Hollande par le prince d'Orange.Il voya Sonoy, son lieutenant, qui, après a

pourvu à la sûreté d'Enkuisen, lui sou Médenblik, Hoorn, Alkmaar, Eda Monnikendam, Purmerende. Louis Nassau s'empara de Mons. Ziérickzée se

Hollanddises et Belgiques. 148 clara pour Guillaume. Dans la Hollande. Oudewater, Goude, Leide, Dordrecht, Gorinchem; les châteaux de Bommel, de Bauren, de Lowenstein, Harlem, la Gueldre, Amersfoort, Naarden, se rangerent du parti de Guillaume. La révolution fut si rapide, que l'évêque de Namur. voyant que la plûpart des villes de Frise se soumettoient, ne put s'empêcher d'écrire à l'ancienne Gouvernante, « qu'il sembloit que le duc d'Albe ne se sût opiniâtré à lever le dixieme, que pour acquérir des principautés à Guillaume. » Philippe, effrayé de cette détection générale, prêta l'oreille aux plaintes de la Flandre, du Brabant, de l'Attois, & du Hainaut, qui, n'ayant pas arboré l'étendard de la révolte, lui avoient envoyé des députés. Le roi, quoique d'un caractere dur, désapprouva la dureté mal-à-droite du duc d'Albe. Il se détermina à nommer à sa place le duc de Médina-Cœli; mais ce nouveau gouverneur étant parti, & sa flotte ayant été battue par les Gueux de Mer, demanda fon tappel. Le duc d'Albe voulut alors regagner l'affection des peuples. Il se désista du dixieme, à condition d'une somme, & voulut convoquer les Etats pour faire admettre sa proposition; mais son autorité étoit méconnue. Personne ne se rendit qu'aux Etats convoqués par Guillaume, où Paul An. des Rép. Part. IV.

Buis fut nommé Grand-Penfionnaire, & où Marnix de Saint-Aldegonde déclara que Guillaume étoit reconnu légitime Stadhouder de la Hollande, de la Zélande, de la Frise & d'Utrecht, pour y exercer ses fonctions dans l'absence de Philippe, comte & souverain de ces provinces. Guillaume obtint les sommes que Saint-Aldegonde demanda. La Marck, comte de Lumey, lieutenant du prince, sut consirmé dans sa charge par les Etats.

Louis de Nassau défendoit Mons que le duc d'Albe affiégeoit. Le prince d'Orange, ayant ressemblé l'argent que les Etats lui avoient accordé, entreprit de faire lever le siège Il se rend maître, dans sa marche, de Ruremonde, Malines, Louvain, Nivelle, Diest, Sichem, Oudenarde, Dendermonde. Il trouva le Duc devant Mons, dans des retranchemens d'où il ne put venir à bout de le faire sortir. Ennuyé de tant de réfistance, il envoya défier le Duc par un Trompette. Tolède répondit qu'il étoit venu pour prendre Mons, & non pas pour se battre, & fit pendre le hérault. Guillaume est encore obligé d'abandonner ses conquêtes du Brabant. Malines est livrée au pillage, & ses priviléges sont abolis. Les troupes de Guillaume se mutinent, faute de payement; & il est obligé de vendre ses munitions pour les payer & les congédier. Mais

#### HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 147 bientôt il reparoît; convoque les Etats à Harlem, & jouit de toute l'autorité des Comtes. Le duc d'Albe, fier de l'impuissance de

Guillaume, reprit la Gueldre, une partie de la Frise, la Veluwe, Amerssoort & Naarden. Les habitans de cette ville eurent un fort déplorable. Ils se soumirent & envoyerent une députation à dom Frédéric, fils aîné du duc d'Albe. Hortenfius, prêtre & recteur de l'école Latine, étoit à la tête. Romero, qu'ils rencontrerent, leur jura, en leur serrant la main, que la vie & les biens des habitans n'avoient rien à craindre. Ils le reçutent avec quatre cens hommes, & lui donnerent le repas le plus splendide. » Après le dîner, dit l'historien dont nous empruntons le reste de ce récit, Romero sit publier, au fon du tambour, que les bourgeois & la garnison eussent à se rendre sans armes dans l'église de l'Hôpital, pour prêter un nouveau serment. Lorsqu'ils y furent rassemblés, un prêtre, qui se promenoit devant la porte avec les officiers, vint leur annoncer qu'il falloit se préparer à la mort. Toute la ville retentit alors de cris & de gémissemens; & les Espagnols, entrant le poignard à la main, égorgerent ces mal-

heureuses victimes; mirent le seu à l'église, & brûlerent les morts & les mourans. Gérit-Pierre Aartszoon, chez lequel Romero venoit de dîner, ne sut pas épargné.

K ij

Il ne put refuser la vie d'Hortensius aux insc

tances d'un jeune Espagnol, son écolier; mais ces barbares lui firent essuyer un supplice plus cruel que la mort. Ils égorgerent tous ses domestiques à ses yeux; ouvrirent le ventre à son fils, & lui atracherent le cœur. Les maisons furent livrées au pillage. Les soldats violoient, par ordre de leurs capitaines, les femmes & les filles, sans épargner celles qui n'avoient que treize ans, & les égorgeoient ensuite. On enfiloit leurs corps sur de grandes épées qu'on plantoit dans les rues. On coupoit les hommes par quartiers avec des couperets de boucher. On en fendoit quelques-uns par le dos, à la maniere des poissons. On ouvroit le ventre des femmes enceintes pour arracher leur fruit. Ces furieux recevoient dans des tasses le sang des victimes, & l'avaloient. On pendit plusieurs semmes par les mammelles; & on leur faisoit souffrir des tourmens recherchés. Hubert Williemszoon Van-der-Eiken fut le seul qui désendit l'entrée de sa maison, & tua plusieurs Espagnols; mais enfin, étant tombé, épuisé du sang qu'il perdoit par un grand nombre de blessures, il fut percé; & son meurtrier, recevant son sang dans une tasse, le jetta au visage de sa fille qui demandoit à genoux la vie de for pere. On poursuivit dans la campagne cenx qui s'étoient échappés. Six seulement se sau-

## Hollandoises et Belgiques. 146

verent, en promettant de grosses rançons. Henri Lamsertzoon, bourg-mestre, l'un d'eux, ne pouvant payer la somme qu'il avoit promise, sut pendu à sa porte, par sentence de dom Frédéric; & son corps, coupé par quartiers, sut exposé aux portes de la ville. Un châtiment si terrible, contre la parole positive de Romero, sit dans toute la Hollande un esset contraire à ce que les Espagnols s'étoient imaginé. Les villes, s'étant assemblées, sirent serment de se désendre jusqu'à la dernière extrémité; & les citoyens jurerent de se faire enterrer sous leurs murailles, plutôt que de se sier aux promesses des Espagnols.

Ces cruautés avoient effrayé le parti de Guillaume. Il se servit, pour leur rendre le courage, d'un évènement produit par le hazard. Ceux de Nord-Hollande avoient sermé le Zuiderzée avec quelques-uns de leurs vaisseaux. Une nuit, ils se trouverents arrêtés par les glaces qui les entourerent, à la vue de Diémerdik. Les soldats & les matelots, qui craignoient d'être attaqués par les Espagnols qu'ils voyoient passer sur la digue, vouloient quitter leurs vaisseaux. On sit venir des paysans. Leurs essorts tirerent les galeres dans le port; mais les vaisseaux ne purent être remontés. On avoit donné ordre d'y mettre le seu, lorsque les eaux

Kiii

ensiées par un vent de nord-ouest, ror pirent les glaces, & firent passer les va seaux sur les bancs de sable. Ils se retirere dans les ports de Hoorn & d'Enkuisen. peine surent-ils sauvés, que la glace revi plus sorte qu'auparavant. Guillaume ai des ministres criant au miracle pros

des ministres, criant au miracle, pros de cette circonstance pour relever les esprabbatus.

L'histoire n'a pu conserver qu'une par des actions de valeur que les citoyens c villes assiégées par le duc d'Albe osere entreprendre, pour ne pas tomber entre mains des Espagnols. A Harlem assié par le même dom Frédéric, tout combine par le même dom Frédéric, tout combine des même dom Frédéric, tout combine des entreprendres des entreprendres de la même de

mains des Espagnols. A Harlem assié par le même dom Frédéric, tout combitoit sans distinction d'âge ni de sexe. Kénz Simons Hasselw, veuve, âgée de qui rante-six ans, rassembla trois cens semm courageuses, qui, pendant le siège, se bitirent à la lance & à l'épée, & plusien avec des armes à seu. Ce siège sut tre meurtrier. Guillaume, condussant du eours, est attaqué & vaincu. Romero lui plusieurs prisonniers. Frédéric sit pendre ples pieds Baptiste de Trèves & Ha Keller. Guillaume usa de représailles, seisant subir le même supplies à divent

les pieds Baptiste de Trèves & Ha Keller. Guillaume usa de représailles, faisant subir le même supplice à dix-ne prisonniers qu'il avoit faits. Le prince Nassau faisoit passer aux assiégés, par mer de Harlem, des munitions & de no

Hollandoises et Belgiques. 151 veaux soldats. Les Espagnols, ayant perdu beaucoup de monde dans une fortie des assiégés, allerent au devant de Philippe de Koning, qui conduisoit à la ville un secours de deux mile hommes. Ils disperserent la troupe; & Koning fut tué. Les Espagnols lui couperent la tête; la mirent dans un canon, & l'envoyerent dans la ville, avec un billet dans la bouche, conçu en ces mots: » Voilà la tête qui commandoit le secours » que vous espériez. » Les assiégés firent pendre tout de suite doute prisonniers dont ils mirent les têtes dans un tonneau qu'ils roulerent du haut des remparts-, avec cet écrit : « Nous payons au'duc d'Albe le » dixieme & les intérêts. » Dom Frédéric épuilé tourna le siège en blocus; mais il parvint à couper le passage par terre & par eau. Les assiégés eurent recours à un expédient connu des anciens. Ils communiquoient avec le prince, & le prince avec eux, au moyen de pigeons, sous l'aile desquels ils attachoient une Lettre. La disette devint fi grande dans la ville, qu'il se forma une compagnie de sauteurs. C'étoient des gens d'une agilité singuliere, qui portoient un sac au col & un bâton blanc à la main, & qui s'élançoient avec impétuolité franchissoient les fossés & les précipices, fans qu'on pût les arrêter, & rapportoient leurs sacs remplis de farine.

K iv

Espagnols lui couperent la tête, & la jetterent dans la ville avec un écrit outrageant. Les assiégés courent aussi-tôt aux prisons; en arrachent deux anciens bourg-mestres du parti ennemi, un autre particulier, cinq soldats prisonniers, & un prêtre; les pendent à la même potence sur le rempart, & les y laissent exposés. La femme & la fille d'un des bourg-mestres furent livrées à la brutalité du peuple qui les outragea & les nova dans les fossés. Les églises furent pillées, & les statues servirent aux réparations des brèches. Cependant la ville étoit réduite à l'extrémité. Guillaume fit les plus sçavantes manœuvres, mais les plus inutiles. Un pigeon-tué par hazard découvrit aux Espagnols l'arrivée d'un convoi. Ils l'enle-

Pendant ce siège, dans une sortie des assiégés, le capitaine Olivier sut tué. Les

voi que les têtes des prisonniers.

Enfin Harlem sut obligé de se rendre; 
et les Espagnols userent de la même perfidie dont ils s'étoient servis à l'égard de ceux de Naarden, Après être convenus que les habitans pourroient racheter le pillage, par deux cents quarante mille storins, les Espagnols ordonnerent aux bourgeois et

verent; & les assiégés ne reçurent du con-

Espagnols ordonnerent aux bourgeois & aux soldats de déposer leurs armes à l'hôtel-de-ville. Ils firent crier que les bourgeois se rendissent au couvent de Zyl; les semmes,

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 153 les enfans à la grande église, & les militaires dans celle de Blakenes. Alors le pillage commença. Frédéric donna le signal du meurtre. On exécuta ceux des officiers qui, s'étant sauvés des troubles de 1566, étoient rentrés au service de Guillaume. On pendit les Réformés, & on coupa la tête aux Catholiques. Cinq bourreaux & leurs valets travaillerent, plusieurs jours, à ces exécutions; &, n'en pouvant venir à bout, Frédéric en fit lier trois cents] dos-à-dos, & les fit jetter dans la mer. Balfour demanda grace, & l'obtint, en promettant d'assassiner le prince. Il ne profita de la vie, que pour l'avertir du complot. Lorsque la ville capitula, Bordet, gentilhomme François, aima mieux se faire tuer par son domestique, qui se tua lui-même après, que de se mettre au pouvoir des Espagnols. Dom Frédéric entra en triomphe dans Harlem. Les Espagnols se livrerent à l'yvresse de la joie. Ils firent une représentation du prince d'Orange, qu'ils traînerent dans les rues, & qu'ils exposerent sur la roue; tandis que ce grand homme punissoit dans Lumey, son lieutenant, l'abus de l'autorité & la cruauté qu'il avoit exercée contre quelques Ecclésiastiques. Michel Krok, un de ses capitaines, étant yvre, coupa le nez & les oreilles à un prêtre. Sonoy, autre lieutenant du prince, en Nord-Hollande, condamna le capitaine

à perdre la tête. Guillaume fit pendre des soldats qui, à la prise de Gertruydenberg, massacrerent Tsoëmats, commandant du château, parce qu'il vouloit les empêcher de briser les images. Il cassa leur compagnie.

## JA [1573.]

Les succès de Guillaume furent presque continuels. Le duc d'Albe se voyoit presque sans espoir. Il eut recours à la ruse & à l'intrigue pour enlever à fon rival l'amitié des peuples. Il tenta inutilement toutes les voies. Il publia une amnistie générale pour ceux qui quitteroient son parti. Tous ses efforts n'aboutirent qu'à irriter la haine publique contre les Espagnols, & contre lui-même. Dans un combat naval, où les Confédérés remporterent une victoire complette, ils s'attacherent sur-tout au vaisseau amiral qui portoit le nom proscrit d'Inquisition; maladresse bien grande dans la situation où se trouvoient les affaires des Espagnols. Enfin le duc d'Albe se démit du gouvernement entre les mains de dom Louis de Requesens de Cuninga, grand-commendeur de Castille. Le Duc se vantoit d'avoir fait périr par la main des bourreaux dix-huit mille fix cens hérétiques, ou rehelles, fans égard pour le rang ni la dignité; trophée plus digne d'un tigre que d'un général! d'un démon,

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 155 que d'un Chrétien, & que le dernier de ses bourreaux eût rougi d'avouer!

## - [1574.] A

Le génie de Guillaume profitoit également de la bonne & de la mauvaise fortune. Supérieur aux évènemens, il n'étoit guidé ni par l'ambition, ni par la haine, ni par le fanatisme. La liberté de sa patrie étoit tout ce qu'il envisageoit. De leur côté, Philippe & Requesens employoient les manœuvres les plus adroites de la politique; caresses, menaces, promesses, tout étoit mis en usage, excepté la cruauté. Le duc d'Albe avoit ouvert les yeux à la cour d'Espagne sur les suites sunestes de ces moyens. Il parut une foule de grands hommes, pendant tous ces troubles : tel fut le célèbre Van-der-Doës, seigneur de Noordwik, nommé commandant de Leide, pendant le second siége de cette ville.

Les assiégés manquoient de vivres : Guillaume avoit entrepris de faire passer du secours dans la ville. Une maladie, si dangereuse, que le bruit de sa mort commençoit à se répandre, l'arrêta. Après avoir ordonné de percer les digues, il fait partir une slotte pour jetter des provisions dans Leide. Il n'y avoit pas un soldat ni un matelot qui ne sût couvert de blessures pour sa patrie. Dans l'attaque que les Espagnola

firent de deux barques qui couvroient les travailleurs aux digues, un matelot Zélandois arracha le cœur d'un de ses prisonniers; le mordit, & le rejetta, en disant: « Il est

» trop amer. » Les provisions étoient épuisées. Les Efpagnols offroient aux assiégés la plus belle capitulation. Le peuple expirant demandoit du pain. Le bourg-mestre, les voyant attroupés, leur fait ouvrir les portes des magafins. « Mes amis, s'écrie-t-il, j'ai juré » d'être fidèle, jusqu'à la mort, aux États » & au Prince. Je ne ferai point parjure. " Vos maux m'affligent. Si mon corps peut » appaiser votre faim, je vous le livre: par-» tagez-le entre vous. J'aime mieux qu'il » vous serve de nourriture, que de proie à » la cruauté de l'ennemi. » Dès ce moment, les clameurs du peuple cesserent. Il crioit aux ennemis du haut des remparts : « Nous » mangerons notre bras gauche; mais nous » conserverons le droit pour nous désendre, » &, lorsqu'il n'y aura plus de ressource, » pour nous brûler dans nos maisons avec » nos femmes & nos enfans. » La flotte : qui étoit retenue par les vents contraires, fut heureusement poussée par une tempête qui favorisa l'inondation. Les assiégeans prirent la fuite; & les provisions arriverent à Leide, dont la peste, compagne de la fa-

mine, avoit enlevé un tiers des habitans.

Hollandoises et Belgiques. 157 Ceux qui restoient se précipitoient dans la mer, pour aller jusqu'aux vaisseaux, ou se trainoient le long des quais; &, lorsqu'ils avoient obtenu quelques alimens, ils alloient les partager avec leurs femmes & leurs enfans: mais tous s'écrioient : « Graces au "Ciel! Leide est délivrée! Béni soit le » Prince qui nous arrache à la mort! » Plufieurs furent suffoqués par leur avidité. Le Te Deum, que le commandant de la flotte & les foldats de l'équipage chantoient dans le temple, fut interrompu mille fois par les fanglots que l'attendrissement, la reconnoissance & la joie arrachoient aux assistans. Leurs transports redoublerent par l'arrivée de Guillaume qui vint marquer sa satisfaction à ce malheureux peuple. Son autorité & l'amour des peuples alloient si loin pour lui, « que la même province, qui, sous le duc d'Albe, se désendoit de payer soixanteonze mille florins par an, en payoit alors gaiement deux cents dix mille par mois; de sorte qu'on disoit que les Hollandois donnoient les deux tiers de leurs revenus, pour s'exempter du dixieme. »

## ₩[1575.]·K

Les cruautés des Espagnols ne justifient pas celles que les Consédérés commirent; mais le fanatisme est inexorable, quelle que

4

foit sa cause. Quelques incendies donnerent prétexte à des soupçons contre les Espagnols. On prétendit qu'ils payoient des vagabonds pour mettre le feu dans les principaux villages du quartier du Nord. Sonoy donna ordre d'arrêter tout ce qui paroîtroit suspect. On faisit toutes les personnes sans aveu; & Sonoy érigea un tribunal, pour les recherches, à l'imitation de celui du duc d'Albe. On mettoit ces malheureux à la torture; & on leur promettoit la vie, s'ils déclaroient ceux qui les avoient engagés au crime dont on les accusoit. Ces misérables, pour se délivrer des tourmens, accufoient les premiers qui leur venoient dans l'idée. Ils n'en étoient pas moins condamnés au feu; &, lorsqu'ils vouloient se rétracter, on se hâtoit de leur donner la mort. Sur leurs dépositions, on arrêta Jacques Corneliszoon, Pierre Nannings son fils, & Nanningízoon de Benninbroëk, trois Catholiques Romains. « On auroit peine à croire, dit l'historien que nous avons cité, les tourmens que ces juges iniques inventerent pour tirer leur aveu. On les étendit fur des chevalets jusqu'à la dislocation des articles. On les battit avec des verges de bouleau qu'on avoit amollies dans l'eau. On leur brûla la peau, depuis la tête jusqu'aux pieds, avec des linges trempés dans de l'eau-

Hollandoises et Belgiques, 159 de-vie, auxquels on mettoit le feu; enforte que les nerfs demeuroient à découvert. On leur appliquoit sous les aisselles, & sous la plante des pieds, du suif & du soufre qu'on allumoit. On les jetta sur la terre, où on les laissa sans couverture. Si-tôt qu'ils vouloient s'endormir, on avoit soin de les réveiller à coups de verges. On leur donnoit du harang-pec, pour toute nourriture; & on leur refusoit à boire. Dans cet état, on leur appliqua sur le ventre des escarbots de terre; &, lorsque l'insecte avoit lancé son dard, on l'arrachoit avec la chair qu'il emportoit. Sonoy même envoya de gros rats, qu'on leur mettoit sur l'estomac, enfermés sous des cloches de fer, qu'on chauffoit avec des charbons ardens, afin de forcer l'animal à s'ouvrir un passage avec les griffes & les dents. On couloit ensuite de l'huile bouillante & du plomb fondu dans les plaies qu'ils avoient faites. On poussa la rage jusqu'à inventer des tourmens dont la pudeur n'a pas permis de décrire les détails. Jacques expira aux pieds de son juge qui, pour se disculper, débita que le diable l'avoit étranglé. Nannings effrayé de la mort de son pere, & ne pouvant supporter ces supplices, avoua tout ce qu'on voulut; & ce tribunal le condamna à avoir le cœur arraché & à être écartelé. L'exécution se sit à Hoorn. On avoit eu soin de

#### 160 ANEGDOTES.

l'enyvrer; & le ministre, qui le conduisoit au supplice, l'interrompit toutes les sois qu'il voulut parler. Mais il ne put l'empêcher de protester de son innocence, & de rétracter ses révélations. Il y avoit d'autres accusés; mais Guillaume arrêta les procédures de cet abominable tribunal. Les accusés vouloient prendre les juges à partie; mais ils se donnerent tant de mouvemens, que l'affaire sut étoussée.

## **→** [1576.] **✓**

Après bien des hostilités, Requesens mourut. Au milieu des négociations de Guillaume pour transférer la souveraineté des Pays-bas à quelque Puissance voisine, la Hollande & la Zélande furent unies; & on en conféra le gouvernement à Guillaume, sous le titre de Chef & suprême Magistrat. Le roi venoit de nommer Dom Juan d'Autriche gouverneur général. Il se rendit à Luxembourg déguisé; &, de-là il envoya aux Etats-Généraux, & se sit annoncer, comme venant châtier les auteurs des cruautés des Espagnols; rendre aux villes leurs priviléges, & ajoûta que le roi ne demandoit que le rétablissement de la Religion Romaine. Mais la demande qu'il fit d'ôtages pour sa sûreté, avant de paroître dans les Pays-bas, inspira des soupçons sur ses intentions. On lui demanda, pour préliminaire,

#### Hollandoises et Belgiques. 161 minaire le renvoi des Espagnols, la confirmation du traité de Gand, & la convo-cation des Etats-Généraux. Par ce traité, appellé aussi pacification de Gand, les Etats de Brabant, de Flandres, d'Artois, de Hainaut, de Valenciennes, de Lille, de Douay, d'Orchies, de Namur, de Tournay, d'Utrecht & de Malines d'un côté, & le prince d'Orange avec les Etats de Hollande, de Zélande & leurs Confédérés de l'autre, promettent d'entretenir entr'eux une paix solide & une correspondance mutuelle; d'unir leurs forces pour chasser des Pays-bas les étrangers, & sur-tout les Espagnols; de maintenir le prince d'Otange dans ses titres, prééminences & dignités, &c. &c. D. Juan répondit qu'il renverroit les troupes étrangeres, quand les Etats auroient envoyé celles qu'ils avoient à leur service: ainsi la méfiance fut réciproque. D. Juan cachoit son ambition sous le masque d'une adroise politique. Son dessein étoit de s'emparer des Pays-bas, avec les troupes de Philippe, & de dethroner ensuite Philippe lui-même. Il se dévoila, en s'emparant de Namur, sous prétexte d'y aller recevoir Marguerite, reine de Navarre, sœur de Henri III. Guillaume profita du tems que lui laisserent les querelles des Etats-& de D. Juan, pour visit

ter les villes de Hollande. Par-tout il en-

An. des Rep. Part. IV.

## 162 ANECDOTES tendoit les mots consolans de Vive notre

tendoit les mots confolans de Vive notr Pere l'Notre Pere Guillaume est arrivé!

## ♣ [1577.] K

En Flandres, la jalousie de quelques seigneurs, qui ne pouvoient soussirir que Guillaume leur sût préséré, lui suscita des embarras. On proposa de donner le gouvernement général à l'archiduc Mathias, frere
de l'empereur. Mais Guillaume plus adroit
qu'eux, y consentit. En esset, à peine Mathias sut-il installé, qu'on sut obligé de laisser au prince d'Orange le titre de Stadhouder du Brabant & de le créer lieutenant de Mathias pour tous les Pays-bas.
Les Espagnols, par dérisson, appellerent
l'archiduc le gresser du prince d'Orange.

## **\***[1578.]\*\*

D. Juan se trouva rensorcé d'une troupe considérable d'Espagnols, d'Italiens & de François. Alexandre Farnèse, duc de Parme, conduisoit les premiers. Il portoit sur son étendard une croix peinte, avec cette devise: In hoc signo vici Turcos; in hoc signo vincam Hereticos. « J'ai vaincu les » Turcs avec ce signe; avec ce même signe » je vaincrai les Hérétiques. » Avec son armée, il désait celle des Etats-Généraux, & se se rend maître de plusieurs places. Dom

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 162 Juan avoit cessé les persécutions. Les Etats veilloient sur le clergé. Il sut enjoint aux magistrats & aux ecclésiastiques de souscrire à la pacification de Gand. Les Jésuites, qui avoient un collége à Anvers, prétendoient que ce seroit violer le serment qui les lioit au pape, & refuserent. Le magistrat les chassa. Quelques Cordeliers refuserent, mais tous furent accusés de crimes honteux; & ils eurent le même sort que les Jésuites. Les Réformés se rendirent maîtres d'Amsterdam & de Harlem. Ils en chasserent les prêtres & les religieux; se contenterent de piller le couvent des Cordeliers, exercerent leur fureur contre les images; & il n'y eut d'autre sang répandu que celui de Belling, curé de la grande église de Harlem, qui sut tué au pied de l'autel, & celui de son assassin, qui fut condamné à mort pour ce meurtre. Les sermons furent établis de tous côtés. Guilj laume paroissoit tolérer les religions opposées. Les Catholiques & les Réformes avoient des disputes fréquentes; mais la bataille qui se donna le 7 d'Octobre, où les Espagnols furent battus, & à la suite de laquelle périt D. Juan, fit cesser les querelles pour un moment.

**\***[1579.]

Cette année est célèbre par l'acte de Lij

le fondement de la république des Provinces-Unies. Le duc de Parme avoit remplacé D. Juan. Ce général assiégea Mastricht. La garnison étoit de mille hommes.

l'union d'Utrecht, qu'on regarde comme

La ville renfermoit quatre mille habitans, en état de porter les armes. L'attaque & la défense furent également meurtrieres. Elle fut prise d'assaut. Farnèse sit tout passer au fil

de l'épée; & ceux qui avoient évité le fer de l'ennemi, étoient noyés dans la Meuse. On vit des semmes y jetter leurs ensans, & s'y

précipiter après eux. Le général, épuisé par les fatigues du siège, essuya une maladie qui le mit au bord du tombeau. La ville sut

longtems abandonnée & déserte.

Imbise, premier échevin de Gand, s'empara des biens du clergé qui en avoit été chassé. Ce qu'il ne put vendre, il le livra à ses soldats. Il exerçoit la même rigueur à

fes soldats. Il exerçoit la même rigueur à l'égard des Réformés. Il sit assassiner deux Gantois qu'il disoit savoriser le duc de Parme. On résolut de nommer à sa place, d'accord avec le prince d'Orange. Mais Imbise déplaça lui-même les magistrats, &

se continua, de son autorité, premier échevin. Le prince d'Orange, qu'il avoit accusé, dans un Maniseste, d'avoir voulu livrer Gand à Farnèse, arrive, & le force de se sauver en Allemagne. Ses partisans le rappellerent & le rétablirent, l'année suivante,

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 164 dans sa charge. Alors, sous prétexte que ceux qui lui déplaisoient, favorisoient les Espagnols, il les sit arrêter & mettre en prison. Cet abus de son autorité n'étoit qu'un masque pour couvrir sa perfidie. Il vouloit livrer Gand au duc de Parme; &, pour en faciliter l'invasion, il sit transporter une grande quantité de matériaux au-delà de l'Escaut, pour que ce prince y construisît un pont. Le peuple découvre son projet, & demande l'assemblée du sénat. Le traître investit l'hôtel de ville; mais un des sénateurs crie aux armes. On tend les chaînes. Imbile est conduit en prison. Il est convaincu par ses propres écrits, & est pendu.

Philippe d'Egmont, fils de celui qui avoit eu la tête tranchée, voulant se réconcilier avec les Espagnols, entreprit de leur livrer Bruxelles. Il y commandoit un corps de cavalerie, & un régiment d'infanterie. Il sort de la ville, & rentre avec sa troupe & un autre corps d'infanterie qui l'avoit joint. Il gagne la place du marché. Il s'acheminoit vers le palais, pour s'en emparer. Olivier Temple, qui commandoit à Bruxelles, le rencontre, & avec sa garnison, disperse le détachement d'Egmont. Il envoie les bourgeois s'emparer des portes, & il s'assure des rues qui conduisont au marché. Malines venoit d'être livrée au duc de

Parme par le provincial des Carmes; de la garnison avoit été chassée. Elle arrivoit, dans ce moment, à Bruxelles. Temple la joignit à sa troupe; investit d'Egmont qui passa toute sa muit en bataille sur la même place, où son pere avoit été exécuté. Les bourgeois, qui le voyoient dans le piége où il s'étoit jetté, lui disoient par dérision » qu'il venoit célébrer l'anniversaire de son » pere. » Il sut pénétré de ce sanglant reproche: ses larmes coulerent. Mais, dès que le jour parut, on lui permit de sortir avec ceux qui jugetoient à propos de le suivre.

# Les Catholiques & les Réformés fe dé-

chaînoient les une contre les autres; &, tandis que les Espagnols & Guillaume se disputoient l'honneur, l'un d'assurer la liberté de sa
patrie, les autres de l'asservir, les disserentes sectes se faisoient une guerre plus cruelle
encore; les Luthériens, contre les Calvinistes; les Catholiques, contre les uns & les
autres; tous, contre les Anabaptisses; se traitoient de traîtres & de séditieux & l'étoient
en estet. La secte, qui avoit été persécutée,
devenoit persécutante, dès qu'elle avoit le des
sus. A Woerden, Jean Zaliger, ministre Luthérien, invectivoit contre Guillaume, &
s'élevoit contre l'abjuration de l'autorité

royale, dont il étoit question. Les Etats lui de

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 169 fendirent 14 chaire. Il ouvrit son prêche dans une grange; & ensin on ôta les églises aux. Luthériens. A Leyde, les Prédicans divisés d'opinions jettoient le trouble dans les esprits par leurs disputes sur l'autorité spirituelle & temporelle. Toutes ces querelles dérangeoient les opérations politiques & militaires.

Philippe avoit essayé, par toute sorte de moyens, de se désaire de Guillaume. Il étoit persuadé que la tranquillité des Paysbas & leur soumission dépendoient du prince d'Orange. Il eut recours à la perfidie la plus indigne d'un Souverain. Il mit sa tête à prix. Il publia un Manifeste rempli de fiel, & des termes les plus outrageans, dans lequel il récapituloit toute la conduite de Guillaume qu'il peignoit des couleurs les plus noires, le traitant de scélerat, de perfide & de traître, ennemi de Dieu & des hommes. Il défend à toutes personnes de l'aider, sous peine d'être privées de la noblesse & de la vie ; promet, au contraire, la noblesse au premier chef, la rémission de tous les crimes, de quelqu'espece qu'ils foient, & vingt-cing mille couronnes d'or en especes, ou en biens fonds, à tout étranger ou régnicole, qui le livreroit mort ou vif. Ainsi Philippe aiguisa le fer de tous les affassins contre une tête qu'il désespéroit d'abbatre à armes égales. Le prince répon-

L iv

dit à toutes ces horreurs par un Maniseste rempli de sorce, de vérité & de zèle. Les Etats augmenterent sa garde; déclarerent authentiquement le ban de proscription, inique & calomnieux, & prierent Guillaume, qu'ils avoient élu librement & volontairement leur Stadhouder, de continuer ses services à la république.

Le comte de Renneberg continuoit le siège de Steenwyk. Les assiégés, qui n'étoient qu'au nombre de six cens soldats & de trois tens bourgeois, se désendoient avec la plus grande intrépidité. La garnison commençoit à s'assoiblir, lorsque les assiégeans ayant délogé deux enseignes d'un poste voisin, traînerent autour de la ville un drapeau attaché à la queue d'un cheval. A la vue de cet objet, les assiégés surieux sortent & brûlent un moulin qui savorisoit l'ennemi. Tandis que la plus grande partie de la garnison

loge deux enseignes d'un poste voisin, traînerent autour de la ville un drapeau attaché à la queue d'un cheval. A la vue de cet objet, les assiégés furieux sortent & brûlent un moulin qui favorisoit l'ennemi. Tandis que la plus grande partie de la garnison étoit occupée à cette expédition, Snaater s'avance vers une des portes & y met le seu. Aart de Groningue, un des assiégés, fils d'un brasseur, & simple soldat, prend un feau, de cuir entre ses dents; se jette dans le fossé; le passe à la nage, & éteint la slamme à la vue des affiégeans qui tiroient sur lui. C'est la premiere sois qu'on se servit en Hollande de boulets rouges. Les affiégeans eurent recours à ce moyen employé, cinq ans auparayant, par Etienne Bathori, roi de Polo-

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 169 gne. Mais cette ressource, tout effrayante qu'elle dût paroître à un peuple qui voyoit ses maisons s'enflammer, sans connoître la cause de l'incendie, n'ébranla point les affiégés. Il se passa les choses les plus singulieres pendant ce siége. Kornput, qui commandoit dans la ville, imagina, pour donner de fes nouvelles, un stratagême assez singulier. Celui des pigeons couriers étoit trop connu. It fit percer des balles de plomb dans lesquelles il mettoit un billet d'un côté, de l'autre une matiere combustible, asin qu'on pût voir par la fumée où s'arrêtoit la balle. C'est ainsi qu'il fit sçavoir le moyen assuré de lui donner du secours, & de faire lever le siège. ₩ [1581.] XS

Cette année sut l'époque de la renonciation que les Etats-Généraux sirent à l'obésssance envers Philippe, relevant leurs vassaux de tout engagement pris avec ce prince. Son scel sut rompu; & on lui substitua celui du prince d'Orange, & celui des Etats-Généraux, l'un pour la Hollande & la Zélande, & l'autre pour les autres provinces. Les coins de la monnoie surent changés. Les portraits du roi surent déchirés, ses statues brisées, & tous les monumens de son règne détruits. Dans l'assemblée des

## 70 ANEGDOTES

Etats-Généraux, où ce grand évenement sur consommé, se trouverent les députés de

Brabant, de la Gueldre, de Zutphen, de la Flandre, de la Hollande, de la Zélande, d'Utrecht, de la Frise, de l'Over-Yssel & de Malines. Le duc d'Anjou, frere de Henri III, fut élu prince & seigneur des Pays bas, à l'exception de la Hollande & de la Zélande, qui furent conservées dans la possession dont elles jouissoient. Bientôr le Duc arrivasur la frontiere, avec une armée de dix mille hommes d'infanterie & de quatre mille chevaux; mais son expédition se borna à faire lever le siège de Cambrai, & à chasser les Espagnols de quelques places, après quoi il licentia ses troupes. Le prince de Parme les suivit, & mit le siège devant Tournai, au moment où le prince d'Epinoi étoit sorti pour surprendre Saint-Guillain, avec une partie de sa garnison. La princesse d'Epinoi, avec le peu de soldats qui lui restoient, entreprend la désense de Tournai. Les forties qu'elle faisoit faire sur l'ennemi, faisoient mordre la poussiere aux plus braves Espagnols. Elle eût sauvé la place; mais elle fut toujours contrariée par un Cordelier qui ne cessoit d'exhorter les bourgeois à capituler, & qui répandit le

bruit que le duc d'Anjou avoit passé les mers. Dans un assaut général, qu'elle soutint

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 171 encore, elle fut blessée au bras sur la brèche. Elle rendit la place; mais elle obtint la capitulation la plus honorable.

## **→** 1582.] ✓

Guillaume venoit d'être reconnu comme représentant le magistrat suprême pour administrer le gouvernement des comtés de Hollande, de Zélande & de la feigneurie de Frise, lorsque le fanatisme enhardi par le ban de proscription de Philippe leva son poignard sur le libérateur de sa patrie. Gaspard Anastro qui, disoit-on, étoit complice de la mort de D. Juan, étoit sur le point de faire banqueroute. Jean d'Isuncha, Biscayen, son associé, le trouva plongé dans le . désespoir. Il prit ce moment pour lui proposer d'assassiner le prince, & sit luire à ses yeux une récompense qui le mettroit audessus de ses affaires. Anastro promit, & se déchargea de l'exécution sur Antonio Vénéro, son teneur de livres, qui resusa. Alors Isuncha & Anastro se réunirent & séduisirent Jean Jauregui, esprit foible, âgé de vingt-deux ans. On le rassura, en le chargeant de reliques & d'une lettre de Philippe, qui recommandoit à tous les tribunaux de protéger celui qui s'en trouvetoit nanti. Jauregui alla se confesser & demander conseil au Dominicain Antoine Timmerman, qui ne manqua pas de l'assu-

rer que, si l'interêt n'entroit pour rien dans son projet, il acquerroit, en cas d'évènement, la gloire & la récompense du martyre. Sur cette promesse, Jauregui s'introduit chez le prince; &, dans le tems qu'il sortoit de table. L'assassin perce la soule des

sortoit de table, l'assassin perce la foule des seigneurs François qui venoient de dîner avec Guillaume; lui présente un Mémoire, & profite du moment qu'il le lisoit, pour lui tirer un coup de pistolet. La balle entra au-dessous de l'oreille droite, & sortir par la mâchoire gauche. Il tomba. L'assassin eut le tems de tirer son poignard pour l'achever; mais les François & les Gardes le massacrerent. Le prince, revenant un peu à lui, dit aux François, que le duc d'Anjou perdoit en lui un fidèle serviteur; &, se tour. nant vers le cadavre de l'assassin, il dit qu'il desiroit que le ciel lui pardonnât son crime, comme lui-même lui pardonnoit de l'avoir tué. La consternation sut générale. On courut au palais du duc d'Anjou, qu'on soupçonnoit de vouloir faire une nouvelle S. Barthelenii. Mais, ayant fouillé le meurtrier, on y trouva les indications des auteurs de ce parricide. On arrêta Vénéro & le Dominicain. Anastro s'étoit retiré à Dunkerque. On découvrit, par l'aveu des deux complices, que le prince de Parme connoissoit le complot. Le Dominicain

avoua qu'il avoit conseillé Jauregui; per-

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 173 fuadé qu'il étoit permis de tuer un prince ennemi de l'Eglise. Anastro se sit conduire à Tournai, où il assura Farnèse que Guillaume étoit mort. Le cadavre de Jauregui sut écartelé. Vénéro & le Dominicain surent condamnés à ce supplice; mais le prince d'Orange demanda qu'ils sussent étranglés avant cette cruelle exécution. Guillaume guérit par l'habileté d'un chirurgien François; mais il perdit Charlotte de Bourbon, son épouse, que le trouble occasionné par cet évènement, précipita dans le toubleau.

Le duc d'Anjou fut reconnu gouverneur. Les Catholiques lui demanderent le libre exercice de leur religion, & les Reformés sa protection pour leurs églises. Le Duc accorda aux premiers d'assister au service dans sa maison, à condition qu'ils abjureroient la domination Espagnole. Ils n'obéirent qu'avec la permission de Farnèse.

Salsede, fils de Pierre Salsede, enveloppé dans les massacres de la S. Barthelemi, vint offrir ses services au duc d'Anjou, qui le reçut d'autant plus facilement que, par ressentiment de la mort de son pere, il le eroyoit ennemi des Guises & de l'Espagne. Mais Guillaume ayant sçu qu'il étoit en grande relation avec Farnèse, engagea le Duc à le saire arrêter. A peine l'étoit-il, que deux scélerats, appellés Nicolas la Borde

& Francisco Baza, ennuyés d'attendre, demanderent si le prince d'Orange sortiroit bientôt? Cette question & leur suite firent naître des soupçons. Baza, arrêté & mis à la question, avoua que Salsede les avoit chargés d'assassiner le duc d'Anjou & le prince d'Orange. Salsede sut sorcé par la torture de convenir de l'accusation, & dé-

voila un complot atroce entre Philippe, les princes de la maison de Lorraine & les

princes Catholiques, contre Henri III, dont on vouloit transporter la couronne au cardinal de Bourbon, à l'exclusion des princes hérétiques, & le prince d'Orange, qui auroient pu traverser ce projet. Salsede sut condamné à être tiré à quatre chevaux. Le Roi fit venir le prisonnier en France. Il l'interrogea lui-même; mais, comme on le conduisoit au supplice, un Jésuite dit quel-

nèbres. Baza se poignarda dans la prison. Si le duc d'Anjou se fût contenté de régner sur un peuple libre, il eût régné en effet; mais son ambition s'offensa de voir le prince d'Orange à la tête du Conseil secret. Il résolut de s'emparer des principales villes des Etats-Généraux, & de se rendre

ques mots à l'oreille à Salsede, qui désavoua tout avant sa mort, & laissa le Roi dans les té-

maître d'un peuple qui venoit de l'appeller à son secours. Le complot fut découvert à Bruges. Les François s'étoient emparés de

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 175 phisieurs places. Cinq compagnies venant de Menin arriverent à Bruges dont la garnison étoit aussi de cinq compagnies. premieres étant arrivées sur la place du marché, s'y arrêterent & refuserent d'aller plus loin, quoiqu'elles n'eussent demandé que le passage. Le commandant alla à l'hôtelde-ville demander le logement pour & troupe. Le sénat demanda ses capitaines. Ils vinrent; & le grand baillif fit tout arrêter. Les soldats essrayés sortirent de la ville. On arrêta Fougere, maître d'hôtel du duc d'Anjou, qui avoua que son maître vouloit dépouiller le prince d'Orange de la suprême magistrature, s'ériger en Souverain, rétablir la Religion Chrétienne, publier une amnistie du passé, & délivrer les provinces de la domination Espagnole, lorsque les circonstances permettroient à son frere de lui fournir des secours suffisans.

# -PN[1583.]A-

Le duc d'Anjou voulut s'emparer d'Anvers en personne. Le plan de l'exécution étoit bien combiné. Il eut un prétexte plausible pour faire avancer ses troupes. Il s'étoit procuré des armes. Il reçut, pendant quelques jours, un grand concours de seigneurs avec leurs domestiques. Le Duc devoit faire une revue générale. Sur le bruit qui s'étoit répandu que les soldats François

devoient s'emparer d'une porte pour assurer leur paye, le Duc ordonna au magistrat de chercher & de punir les auteurs de ces bruits injurieux. Cependant on avoit tendu les chaînes. Le matin du jour designé pout l'exécution du projet, le Duc monte à cheval avec toute sa cour pour aller saire la revue; passe chez le prince d'Orange, pour l'engager à l'accompagner. Le prince s'en défend, & lui dit, en riant, que le bruit couroit qu'il devoit rentrer en plus nombreuse compagnie, & qu'il le prioit d'excuser les soupçons d'un peuple jaloux de sa liberté, & si souvent trompé par ceux auxquels il en avoit confié la défense. Le Duc sourit, dîne & part. On s'apperçut que sa suite étoit armée sous les habits. Il arrive à une des portes de la ville; & la cavalerie du camp s'ébranle & vient au devant lui. Un accident supposé occasionne de l'embarras fur le pont. Deux coups de fusil partent; &, à ce signal, toute l'armée se met en mouvement. Le comte de Rochepot, qui avoit occasionné l'embarras, arrête le sergent de garde; & ses gens repoussent à coups d'épée les bourgeois spectateurs. Les troupes entrent, se répandent sur les remparts, & tournent le canon contre la ville, en criant: Vive la Messe! Les bourgeois s'assemblent .fous leurs enseignes, sans exception de sec-

tes. Le prince d'Orange se met à la tête

### Hollandoises et Belgiques. 177 d'une compagnie bourgeoise; attaque & fait prisonnier Fervaques. On fait feu, de tous côtés, sur les François. Les bourgeois, qui ont devant les yeux les cruautés & l'avarice des Espagnols, se défendent en surieux. Le foldat épouvanté chancele, recule. Les bourgeois s'emparent de l'artillerie; tournent contre les Suisses. La cavalerie est écrasée par les toits des maisons, par les meubles qu'on jette sur eux. Femmes, enfans, tout est soldat. La cavalerie est arrêtée par les chaînes qui sont tendues. Enfin les troupes sont mises en déroute, & tâchent de regagner les portes. Elles sont bientôt bouchées par les morts & par la foule qui s'étouffe. On tue; on massacre sur les remparts. Enfin plus de deux mille François périrent; & une partie de la noblesse, qui accompagnoit le duc d'Anjou, resta prisonniere. Le duc d'Anjou, plus honteux de sa perfidie infructueuse, que de sa défaite, manquant de tout dans son camp, fut obligé de se retirer à travers l'inondation de la Dylle, dont le courant entraîna & noya plus

La perfidie du duc d'Anjou est encore moins étonnante que l'ingratitude des Antuerpiens à l'égard du prince d'Orange. Ils lui firent non-seulement un crime du transport du gouvernement des Espagnols au An. des Rép. Part, IV.

de mille soldats; & lui-même courut les

plus grands dangers.

Duc; mais encore ils l'accuserent de favoriser le duc d'Anjou & d'avoir été du complot.
Ils prenoient pour prétexte son mariage avec
la fille de l'amiral de Châtillon. Ils publierent des libelles. Il se justifia. Peu de tems
après, comme on faisoit un alignement pour
des maisons, les bourgeois dirent hautement que Guillaume se préparoit à bâtir un
fort pour y recevoir le duc d'Anjou. Le
Prince indigné de ces bruits injurieux abandonna cette ville ingrate, & se retira à Middelbourg.

**\*\***[ 1584. ]

Quoique Guillaume eût toute l'autorité & qu'il eût été créé magistrat suprême de Hollande, de Zélande & de Frise, quelques villes avoient sait des difficultés sur le transport de la souveraineté. Il y eut de nouvelles négociations qui se terminerent par une capitulation générale dans laquelle les Etats de Hollande, de Zélande & de Frise reconnurent pour leur comte & légitime seigneur Guillaume, prince d'Orange, sans être tenu d'hommage ni de service envers aucune Puissance. Il ne s'agissoit plus que de procéder à l'inauguration, lorsqu'ensince grand homme tomba sous le fer mis par Philippe dans les mains du fanatisme.

Différens assaffins avoient attenté out formé le projet d'attenter aux jours de

# Hollandoises et Belgiques. 179

Guillaume. Jauregui, avoué par Farnèse, avoit été le premier. Salsede sut le second. Pedro Ordogno Espagnol, exécuté à Anvers, fut le troisieme. Le marquis de Rysbourg, n'avoit rendu la liberté à Le Goth, capitaine François, son prisonnier, que sur la parole qu'il lui donna de délivrer le roi d'Espagne du prince d'Orange. Le Goth, parjure par honneur, l'avertit de se tenir sur ses gardes contre les Espagnols. Hans Hanszoom, négociant de Wliffingue, séduit par les promesses de l'ambassadeur d'Espagne en France, dans le dessein de faire sauter Guillaume, avoit mis sous sa falle à manger des barils de poudre; ou, si ce coup manquoit, il avoit réfolu de le poignarder dans son banc. à l'églife même. Dans le tems qu'on alloit procéder à l'inauguration de ce prince. quatre différens scélerats, l'un Lorrain, l'autre François, un Anglois & un Ecoffois, cherchoient chacun en particulier, sans se connoître, & fans s'être concertés, le moment de pouvoir immoler Guillaume à la haine de Philippe, ou plutôt à l'espoir d'une récompense. Un cinquieme eut le malheur de réussir. Balthazar Gerards de Villesans en Bourgogne s'étoit présenté au Prince, sous le nom de François Guion. Guillaume, qui l'avoit vu dans les églises, affectant la plus grande piété, accepta les services de ce malheureux, qui se supposa avoir été fait

prisonnier par la garnison de Luxembourg où il avoit été clerc du secrétaire du comte de Mansfeld. Il ajoûta que, s'étant sauvé, il avoit pris plusieurs blancs seings. Il les offrit à Guillaume qui l'envoya au maréchal de Biron, commandant à Cambrai. Biron le renvoya, quelque tems après, au prince, porter la nouvelle de la mort du duc d'Anjou. Guillaume lui donna de l'argent qu'il employa à acheter une paire de pistolets. Il se présenta, le lendemain, au Prince, comme il alloit dîner, pour lui demander un passeport. Le Prince ordonna qu'on le lui expédiât; & le traître attendit à la porte. Lorsque le Prince fut sorti de table, Gerards se présente encore & lui remet un papier. Guillaume le lisoit. Ce scélérat prend un de ses pistolets chargé à trois balles, & le tire sur le Prince qui s'écrie, en tombant: « Mon "Dieu, ayez pitié de votre peuple!" & il expira. L'assassin se sauvoit. Il étoit prêt à se setter du haut du rempart; mais les domestiques du Prince l'arrêterent. Il avoua qu'il avoit, depuis long-tems, formé le dessein de tuer Guillaume, & qu'un Jésuite de Trèves l'avoit exhorté à l'accomplir, pour obtenir la palme du martyre; qu'il y avoit été encouragé par trois autres Jésuites, & par le frere Géry, Cordelier de Tournai, le même qui avoit voulu forcer la princesse d'Epinoi à capituler; qu'ayant dit son

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 181 dessein au prince de Parme, il l'avoit renvoyé à un de ses officiers, qui lui avoit dit comment il pouvoit s'introduire chez le prince d'Orange, en lui recommandant de ne jamais parler du prince de Parme; qu'au reste, il approuvoit son dessein, & lui remettroit la somme promise par le ban de Philippe; & il ajoûta qu'il n'avoit aucun remords, & qu'il espéroit d'être regardé dans le ciel, comme un défenseur de la foi. Il fut condamné, après avoir été battu de verges, à avoir la main droite brûlée, à être tenaillé, à avoir le corps fendu de bas en haut, le cœur arraché, & jetté contre la face, la tête séparée du tronc & exposée fur une pique au haut du clocher, & ses membres dispersés & pendus aux bastions des quatre portes de la ville. Il souffrit son supplice avec fermeté, & sans jetter un foupir.

Sous le prince Maurice qui succéda à Guillaume, le prince de Parme assiégea Anvers. Pendant ce siège, le Prince, qui avoit sait construire un pont sur l'Escaut, se proposoit d'en tirer de grands avantages. Frédéric Génibelli, artificier Mantouan, offrit de détruire le pont par le secours de son art. Il demanda trois gros vaisseaux; les remplit d'un massif de maçonnerie au mi-

JA 1585. 7.5%

M iij

lieu de laquelle il laissa un vuide en quarré dans lequel il mit son artifice avec des mèches préparées de maniere à pouvoir durer le tems dont il auroit besoin. Il prit trentedeux autres bâtimens plats qu'il chargea aussi de cette mancauve par un bâtiment qui prit de cette mancauve par un bâtiment qui prit

de cette manœuvre par un bâtiment qui prit avant le tems, & qui ne produisit d'autre effet que d'amuser les spectateurs. Bientôt tout le monde accourt sur les rives de l'Escaut. On détacha successivement les petits

bâtimens que la marée entraîna, mais qui éclatoient avec fracas, loin du pont. Les

deux gros bâtimens furent emportés par le reflux, l'un sur la rive gauche de l'Escaut, & l'autre au bout de l'estacade sur laquelle le Prince attendoit l'esset de ces machines. On l'obligea de se retirer. A peine sut-il entré dans un fort voisin, que ces deux vaisseaux éclaterent avec un fracas horrible, & emporterent tout ce qui étoit sur les estacades

& sur les barques. Tout parut embrasé; & on perdit de vue le pont au milieu des slammes & dè la sumée. La terre trembla à plusieurs lieues à la ronde, & l'Escaut franchit ses bords. Les corps des malheureux spectateurs, enlevés & déchirés dans les airs, retemboient en lambeaux. Les noutres les

tateurs, enlevés & déchirés dans les airs, retomboient en lambeaux. Les poutres, les planches des vaisseaux & des barques poussées au loin par l'explosion portoient la mort sur les rivages, Cinq cens hommes suHOLLANDOISES ET BELGIQUES. 183
rent tués. Il y en eut un plus grand nombre d'estropiés. Plusieurs officiers Espagnols
périrent; mais le pont ne reçut pas tout le
dommage dont on s'étoit flatté. Anvers
capitula, quelque tems après, par la faute de
ceux qui l'avoient approvisionné avec trop
d'œconomie.

# **- 1**586.] **/ (**\*\*

Les Espagnols faisoient de grands progrès. Les États-Généraux offrirent la souveraineté à Elizabeth qui y envoya le comte de Leicestre, auquel le gouvernement génétal des Provinces-Unies fut remis par un acte qui lui donnoit plein pouvoir & autorité de gouverner & de commander absolument sur ces Provinces & leurs Associés. Ce pouvoir absolu, déféré à un prince étranger, qui n'avoit jamais commandé, est d'autant plus étonnant que les Provinces avoient éprouvé l'abus que les Espagnols avoient fait d'une autorité illimitée. Aussi Leicestre ne tarda-t-il pas à en abuser. Mais heureusement, peu de tems avant l'arrivée de Leicestre, les Etats de Hollande & de Zélande avoient élevé le comte Maurice à la charge de Capitaine & d'Amiral-Général de leurs Provinces. Leicestre, ébloui de sa grandeur, affecta les manieres de la royauté, au point que la reine d'Angleterre en fut irritée, & lui en marqua son indi-M iv

gnation. Leicestre néanmoins mit dans les places des gouverneurs incapables; remplit d'Irlandois, Catholiques jusqu'au plus barbare fanatisme, les villes les plus opposées au Catholicisme; c'est ce qui arriva sur-tout à Deventer, où les Résormés surent exposés à toute sorte d'outrages.

# \*\*[ 1587.]·

Le comte de Leicestre s'étoit si mal con-

duit, qu'à son retour en Angleterre, crai-gnant les accusations des ministres de la reine Elizabeth, il implora sa protection. Il se jetta à ses pieds, en fondant en larmes, & la supplia « de ne pas accabler de honte »& recevoir avec ignominie un homme » qu'elle avoit envoyé avec honneur, & » qu'elle n'ensevelit pas tout vivant, un » homme, qu'elle avoit bien voulu relever » de la poudre dans laquelle il étoit. » Les historiens Hollandois ont assuré que la reine ne put refuser la grace du Comte, à cause de l'inclination qu'elle avoit eue pour lui, & que lorsqu'on lut les chess d'accusation en plein conseil, il brava ses accusateurs & en appella à cette princesse. C'est à cet historien que tout ce qui a été écrit sur cette inclination doit fa fource.

# 1588.]

Philippe, voyant la Hollande sous la pro-

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 185 tection d'Elizabeth, délibéra de mettre fin, d'un seul coup, à la rebellion des Pays-bas, mais de commencer par attaquer l'Angleterre, pour leur ôter tout secours. Il prépara la flotte la plus formidable, qui fût jamais sortie des ports d'Espagne. Il n'y manquoit qu'un amiral. Le marquis de Santa-Cruz, un des plus grands hommes de mer, avoit été nommé; mais il mourut au moment que la flotte se disposoit à faire voile. Philippe nomma à sa place Alonso-Pérès de Guiman, duc de Médina-Sidonia, qui n'avoit aucune connoissance de la marine : aussi, malgré la force & le nombre de vaisseaux, de soldats & d'artillerie dont la flotte Espagnole étoit composée, elle sut batue sur les côtes d'Angleterre, & presqu'entièrement ruinée. On n'osoit apprendre cette nouvelle à Philippe. Il étoit dans son cabinet, lorsque le courier arriva. On l'introduisit en tremblant. Philippe étoit occupé à écrire des Lettres. On annonce le courier de la flotte. Le Roi lui demande ce qu'il y a de nouveau; &, après avoir écouté de fang froid le détail que lui fit le courier : «Je "rends graces à Dieu, dit-il, de m'avoir » donné assez de forces & de richesses. » pour mettre en mer une flotte semblable. » Qu'importe qu'un ruisseau soit coupé, si la » source n'en est point tarie? » Aussi-tôt il donna ordre qu'on rendît à Dieu des

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 187 der les deux Anglois, se voyant ensermés, n'osent exécuter leurs ordres. On fait mainbasse sur les Espagnols qui étoient entrés. Ceux qui étoient dehors veulent sorcer la barriere, & sont accablés par les assiéges, du haut des remparts.

# **%**[1590.]**%**

Maurice de Nassau reprenoit peu-à-peu

les places dont les Espagnols s'étoient emparés. Il usa d'un moyen singulier pour surprendre Zutphen. Le duc de Parme avoit résolu de s'emparer de Gertruydenberg. Maurice voulut se rendre maître de Zutphen. Il fit habiller quatre foldats en Paysans & cinq en paysanes, avec des paniers où ils portoient des denrées à vendre. Ils se présenterent à la porte de Zutphen, au moment qu'on l'ouvroit. Ils inviterent la garnison à acheter leurs fruits & leurs légumes. Tandis qu'on marchandoit, un des faux paysans tire un coup de fusil sur la garde. Les autres prennent leurs armes cachées sous leurs habits, & égorgent tout ce qui se présente. Une troupe, qui étoit embusquée tout auprès, accourt au bruit; se faisst de la porte; force le corps de garde, & prend le fort. Cette prise sut suiv ie bientôt après de la reddition de la ville, & ensuite de Celle de Deventer, &c.

### 188

# 7 1591.] A

Les progrès du jeune Maurice étonnerent le duc de Parme. Il apprit que le Duc portoit la guerre dans la Gueldre. Il resolut de le prévenir; &, après avoir fait semblant de menacer Niewport ou Dunkerque, il marcha rapidement vers Nimègue. Il dirigea toute son artillerie contre la ville. Il la fit sommer; mais les bourgeois répondirent, en plaisantant, «que ce prince étoit » jeune, & qu'il devoit regarder Nimègue » comme une jeune dame qui ne se rendroit » qu'après de longues poursuites. » prince n'y répondit que par un feuterrible; & les bourgeois n'ayant plus envie de railler, furent les premiers à presser les magistrats de capituler.

# **州**[1592.] 水

Ce qui favorisoit les armes de Maurice, étoient les absences fréquentes du duc de Parme, que Philippe faisoit souvent passer en France, pour l'opposer à Henri IV & protéger la Ligue. Il força le héros de la France à lever le siège de Paris & celui de Rouen. Il acquit autant de gloire en évitant le combat que Henri lui présentoit, que s'il eût remporté une victoire complette contre un autre prince. Ces diversions, qui lui faiHOLLANDOISES ET BELGIQUES. 189 soient perdre en Hollande le fruit de ses premieres conquêtes, & laissoient un champ vaste aux projets & à la valeur de Maurice; le chagrin qu'il conçut des murmures des Espagnols, & du mépris des Hollandois; ses fatigues, & une hydropisse qui avoit resisté aux remedes, l'entraînerent au tombeau, au mois de Décembre de cette année. Ainsi mourut, à l'âge de quarante-sept ans, Alexandre Farnèse, duc de Parme, également honoré pour sa valeur par les Hollandois & les François.

# **\*\***[1593.]**\***

Philippe donna le gouvernement général des Provinces Espagnoles à Pierre-Ernest de Mansweldt. Le comte de Fuentes, qui étoit son adjoint, élevé dans les principes du duc d'Albe, fit publier une ordonnance portant qu'on ne feroit aucun quartier aux ennemis qu'on prendroit. En effet, les campagnes furent désolées; & tous ceux qui tomboient entre les mains des Espagnols étoient pendus. Les Etats donnerent une semblable déclaration. Maurice assiégeoit Gertruydenberg. Un Espagnol fut pris, traversant le fossé à la nage, pour aller demander du secours. Il fut conduit au prince qui, au lieu de le faire pendre, le conduisit dans ses retranchemens; lui fit admirer les fortifications du camp, & les précautions qu'il avoit prises pour que l'abondance y régnât. La discipline y étoit si exactement observée, que les paysans cultivoient la terre, sous les retranchemens, aussi tranquillement qu'en pleine paix. Il le renvoya ensuite. Sa prudence & sa valeur le rendirent bientôt maître de la place.

# **♣** [ 1594. ].★

La vie des Souverains étoit menacée de toutes parts. Les ennemis de la Hollande mettoient en œuvre le fer & la trahison. Rodrigue Lopès, Juis Portugais, établi en Angleterre, médecin employé par la cour, donnoit des avis à Philippe de ce qui s'y passoit, & avoit promis d'empoisonner Elizabeth. Il entretenoit un commerce suivi avec Fuentes & Ybarra. Il sut convaincu d'avoir reçu de Christophe de Mora, savori de Philippe, un bijou de très-grand prix, & la promesse de cinquante mille écus, après l'empoisonnement de la reine. Il sut découvert & exécuté.

Un moine, nominé Michel Renichon executé à la Haie, avous que séduit prile comte de Barlaimont, au sçui de l'archidi Ernest, il avoit formé le destin & pris se mesures pour faire périr Marice. Pie Dusour, soldat de la garnis de Berg-Zoom, sur convaincu d'avoir offert de li cette place aux Espagnols,

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 191
barra, & d'autres conseillers de l'Archiduc,
lui avoient persuadé de tuer ce jeune prince.
Cela se passoit dans le tems que notre bon
Henri sut blessé d'un coup de couteau par
Jean Chatel. L'archiduc Ernest mourut,
l'année suivante. Fuentes le remplaça, & remit peu après le gouvernement au cardinal
Albert, sfrere d'Ernest.

# **→** [1597.] ✓

Le cardinal avoit fait une campagne glorieuse, l'année précédente; mais Maurice prit bien sa revanche. Il remporta une victoire complette à la bataille de Turnhout. Henri IV avoit déclaré la guerre à Philippe; & Elizabeth avoit envoyé une nombreuse flotte en Espagne. Le comte de Fuentes avoit pris Dourlens: Hernand Teglio Portocarrero, qu'il en nomma gouverneur, ayant appris qu'Amiens n'avoit qu'une garnison bourgeoise, forma le projet de surprendre la ville. Il déguisa vingt soldats en Paysans, qui se présenterent à la porte de la ville, avec des denrées qu'ils étoient censés y aller vendre. L'un d'eux portoit un sac de noix. Il se détacha adroitement; & les noix se répandirent. Il cria; fit l'affligé. Lagarde l'aida à les ramasser. Il survint un chariot chargé de planches & de paille, qui s'engagea fous la porte, pour empêcher la herse de se baisser. Alors les saux paysans don-

### A NECDOTÉS

nent le fignal à Portocarrero qui n'étoit pas éloigné, & qui entra dans Amiens, avec des troupes qui mirent la ville au pillage & s'en emparerent.

Philippe s'ennuyoit de la guerre. Il fit plusieurs tentatives pour faire consentir les Etats-Généraux à la paix. Des ambassadeurs de Danemarck vinrent à la Haye, offrir l'intervention de leur maître. La Pologne députa vers Elizabeth. L'ambassadeur, croyant intimider cette reine, lui parla avec beaucoup de fierté, & déclara que son maître s'indignoit que l'Angleterre confifquât ses vaisseaux, non-seulement à cause du préjudice que ces confiscations faisoient aux Polonois, mais encore par l'alliance qu'il y avoit entre la maison d'Autriche & celle de Sigismond. Elizabeth, à qui sa fierté n'en imposoit point, lui répondit sur le champ, par un discours latin, qui commençoit ainsi: Quam decepta fui! Legatum expectavi, heraldum inveni. « Quelle étoit »mon erreur! J'attendois un ambassadeur, & »je trouve un hérault. » Quant à ce qu'il disoit de la maison d'Autriche, elle l'avertit de ne pas tant vanter cette alliance, puisque des gens de cette maison avoient voulu ôter au roi sa couronne.

[1598.]

Philippe II, roi d'Espagne, mourut cette année,

Hollandoises et Belgiques. 193 année, au milieu des négociations pour la paix. Il souffrit des douleurs de goutte insupportables. Le 21 de Juillet, après avoir reçu le Viatique, il lui vint au genou droit un abscès dont il souffroit beaucoup: on l'ouvrit; & la douleur diminua. Il s'en forma quatre autres dans la poitrine, qu'on ouvrit encore: il en sortit une humeur putride & Plusieurs historiens rapportent qu'elle se convertit en des essains de poux. Le 1er de Septembre, il se trouva si soible; que, se croyant près de sa fin, il fit venir son fils & sa fille, & remit à l'Infante un diamant de grand prix, & à son fils une instruction qu'il avoit copiée de sa main, la même que Louis IX avoit laissée à Philippe son fils. Il ordonna les funérailles qu'il voulut qu'on lui fit. Lorsqu'il fentit sa maladie augmenter, il se fit donner un crucifix, & une discipline, dont fon pere s'étoit servi. Il mourut, le 13 de Septembre, dans la soixantedouzieme année de sa vie, & la quarantieme de son règne, après avoir été le fléau de la France dont il entretint les discordes . & l'objet de la haine des Provinces-Unies.

**♣**[ 1602.]**♣** 

Mendozza, qui avoit été fait prisonnier à la bataille de Nieuport, gagnée par Maurise, auprès d'Ostende, bataille qui lui sit An. des Rép. Part. IV.

tant d'honneur, sortit de prison, rempli de vénération pour des ennemis qu'il avoit méprisés jusqu'alors, sur la soi des Espagnols. Il voulut voir par lui-même les membres des Etats. Il sut frappé de leur modestie & de leur simplicité, & ne put s'empêcher de dire que des gens saits comme eux, n'ayant aucun besoin d'argent, & le méprisant même, étoient bien redoutables, & que son maître gagneroit plus à faire la paix que la guerre avec eux.

# **\***[ 1609. ]

Cette année est mémorable pour la Hollande, par la trève qui fut signée par Philippe III, & qui mit fin à une guerre de quarante ans ; guerre sanglante & cruelle pour l'un & l'autre parti, durant laquelle les Provinces-Unies se virent exposées aux plus grands dangers, & contraintes de s'offrir successivement à la France & à l'Angleterre qui les refuserent; guerre qui fut encore plus funeste à l'Espagne dont elle épuisa les richesses, & qui fut enfin obligée de reconnoître libre un vaste pays qu'elle avoit traité avec la plus cruelle tyrannie; guerre pendant laquelle la Hollande fut un théatre de carnage & de fureur. Ce fut au milieu de ces tempêtes que s'accrut ce commerce, qui depuis a rendu les Provinces.

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 19 & Unies si puissantes & si riches, & qu'elles acquirent des connoissances si prosondes dans l'art militaire.

# **%**[1610.]**%**

A peine la trève fut-elle conclue, qu'il séleva une guerre d'une autre espece au sein des Provinces-Unies; guerre d'autant plus interminable, qu'elle prenoit sa source dans l'orgueil des chefs. L'un étoit Gomarus, qui soutenoit que ceux qui ont cru une fois, ne peuvent jamais manquer à la Grace. Il s'attachoit particulièrement aux opinions des premiers docteurs Calvinistes, sur la Prédestination, la Réprobation & la Grace, &c. L'autre étoit Arminius qui avoit des sentimens tout opposés, faisant valoir la liberté de l'homme, & soutenant que notre volonté contribuoit beaucoup au salut ou à la damnation. Condamnant la doctrine de Gomarus sur le salut & la réprobation, il posoit pour principes que, dans l'un & l'autre cas, Dieu avoit égard à la foi & à la persévérance, à l'impénitence & à l'incrédulité; que Jesus-Christ est mort pour tous les hommes, sans en excepter aucun; que la Grace est nécessaire pour s'appliquer au bien; qu'elle n'agit pas d'une maniere irrésistible; qu'avant que d'assurer que les régénérés ne peuvent pas Nii

décheoir, il falloit examiner cette question plus mûrement. Ces deux chefs formerent deux partis de leur nom; les Gomaristes, & les Arminiens, qui ont causé autant de troubles en Hollande, que les Molinistes & les Jansénistes en France. Les Arminiens offroient l'opinion la plus conforme à l'humanité. Mais, comme Barneveldt, qui contrarioit les vues de Maurice, protégeoit les Arminiens, la maison d'Orange prit le parti des Gomaristes. Barneveldt fut la victime, & de ses opinions politiques, & de ses opinions eccléfiastiques. La mort d'Arminius ne ralentit point le zèle de ceux de sa secte. Ils dresserent des articles qu'ils insérerent dans une requête, qu'ils prétenterent aux Etats de Hollande, sous le titre de Remortrance, d'où le nom de Remontrans leur a resté. Conrad Worstius protégé par Barneveldt obtint la chaire de théologie, qu'Arminius avoit remplie à Leyde. plus cruel des ennemis de Worstius fut Jacques I, roi d'Angleterre, plus habile dans les guerres théologiques, que dans le commandement des armées. Il écrivit contre Worltius; fit protester par ses ambassadeurs, devant les Etats-Généraux, contre les hérésies, & sit brûler en Angleterre, par la main du bourreau, tous les exemplaires des livres de Worstius, qu'il put decouvrir. Il

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 19, poursuivit sa déposition & sa vie, devant les États-Généraux, qui ensin surent obligés de le chasser de Leyde.

# ₩[1611.] /#

Le prince Maurice voyoit à peu-près du même œil les Arminiens & les Gomaristes. Tout parti lui paroissoit odieux. Mais Barneveldt, grand-pensionnaire de Hollande, affectionnoit les Arminiens; & Maurice songeoit à se défaire de Barneveldt. Il fut donc Gomariste par politique; &, quoiqu'au fond très-indifferent pour l'une & l'autre secte, lorsque Barneveldt fut d'avis d'interdire aux ministres & aux professeurs toute dispute sur les matieres de la Grace & de la Prédestination, le prince excita les Gomaristes à s'élever contre une modération si contraire, disoient-ils, aux intérêts de la vérité; &, comme le fanatisme n'a point de bornes, la sagesse du parti qu'avoit pris Barneveldt, le fit accuser d'avoir comploté avec les Espagnols d'introduire le Catholicifine dans les Provinces-Unies,

# **₹**[1614.].**%**

La tolérance que Barneveldt vouloit introduire fut le premier prétexte que prirent ses ennemis pour le perdre. Maurice ne vouloit point paroître ouvertement. Le hazard lui procura un agent tel qu'il le de-

firoit. Aërssens, fils du greffier des Etats-Généraux, depuis long-tems ambassadeur à la cour de Henri IV, & ensuite à celle de Louis XIII, revint en Hollande, après quinze ans d'absence. Louis fatigué de l'ambition, de l'esprit inquiet & intriguant de ce ministre, écrivit aux Etats, pour qu'il fût remplacé. Aërssens, obligé de rester dans sa patrie, s'en vengea, en augmentant le trouble qui y régnoit. Il se dévoua à Maurice, & se prépara à servir son ressentiment contre Barneveldt. Il composa contre lui les libelles les plus outrageans. Barneveldt y répondit par un Mémoire apologétique des services qu'il avoit rendus à sa patrie, & sit porter un édit en faveur de la tolérance & de la pacification.

A [ 1616.] A

Tout impôt sur les bleds, quel qu'en soit le motif, est toujours dangereux. Le port de Delst avoit besoin de réparations dont la ville ne pouvoir pas faire les frais. Le sénat crut pouvoir sans conséquence mettre une imposition sur les bleds qui entreroient dans ce port, & ne songea pas à saire contribuer les vins du Rhin & d'Espagne. Le peuple se récria, & prétendit que le sénat ne touchoit point aux vins, par un intérêt particulier; que les vins, qui n'étoient que pour les riches, devoient être

feuls taxés, & non les bleds dont les plus pauvres ne pouvoient se passer. Des murmures on passe aux menaces. Ensin les semmes de Delst s'assemblent; d'un tablier bleu se font un étendard; marchent en troupel, & armées, chez le receveur; enlevent la caisse; mettent le bureau au pillage; vont chez les sénateurs; pillent leurs maisons; brisent les meubles & tout ce qui tombe sous leurs mains. Le sénat est obligé de supprimer l'impôt & de faire venir des troupes qui mirent sin à cette révolte.

# **♣**[1617.]•**♣**

La dispute des Arminiens & des Gomaristes dégénéra en guerre civile, du moment que l'édit de la tolérance eut été porté. Le fanatisme a quelque chose de bien étonnant. La tolérance l'irrite presqu'autant que la persécution. Quelles armes faut il donc employer contre ce genre de manie ? l'indifférence & le mépris. Le 17 de Février, les Arminiens faisoient à Amsterdam leur prêche & leurs prieres chez un marchand. Le dimanche d'auparavant, il y avoit eu contre eux une émeute de Gomaristes. Le magistrat, craignant le même accident, se transporte à l'assemblée; la rompt, & défend de s'assembler à l'avenir. Les Arminiens se retirent. Mais la populace mutinée assiége la maison du marchand; enforce N iv

la porte; enleve ses meubles, son argenterie, ses magasins & sa caisse; fait couler le vin & la bière qu'elle ne peut boire, & met le feu à ce quelle ne peut emporter, Le ministre Arminien évita par la fuite les outrages de cette foule effrénée, qui fit tomber sa fureur sur son valet. On le battit; & l'on déchira son manteau en petits lambeaux que ces furieux attacherent à leurs chapeaux. Les magistrats ne firent cesser le tumulte qu'avec peine; &, lorsqu'il sut appaisé, le feu ayant pris à quelques maisons, le désordre fut pire qu'auparavant; mais les bourgeois, commençant à craindre pour eux-mêmes, prirent les armes, & dissiperent la canaille.

# **→** [ 1618. ] →

Le tumulte s'étoit répandu de ville en ville. Les Etats de Hollande & de West-frise publierent une déclaration portant qu'il étoit du devoir du magistrat politique de se mêler des affaires eccléssastiques, & que les cinq propositions de la créance des Arminiens sur la Prédestination n'étoient point nouvelles parmi les Calvinistes & les Luthériens; que ceux qui les enseignoiens, ne devoient pas être retranchés de la communion de l'Eglise. En conséquence, les magistrats de Leyde, d'Utrecht, d'Over-Yssel, qui étoient Arminiens, firent des le-

Hollandoises et Belgiques. 201 vées de soldats, sous prétexte de se mettre à couvert des émotions de la populace. L'Arminianisme avoit gagné presque toutes les provinces. Alors le prince Maurice parut à découvert. Il partit muni des déclarations des Etats, & se transporta successivement dans toutes les villes, pour faire casser les soldats, & chasser du corps de la magistrature tous les sénateurs convaincus d'être de la secte des Arminiens, ou de la favoriser. Mais, se prévalant de son autorité, & du crédit qu'il avoit, il mit les Etats-Généraux dans sa dépendance, & leur attribua tous les priviléges qui n'appartenoient qu'aux Etats particuliers. Il s'arrogea peu-à-peu les droits de la souveraineté; & ces Etats-Généraux, composés de ses créatures, n'agirent que par lui. En vertu d'un décret qu'il leur dicta, Barneveldt fut arrêté & conduit en prison, avec Hoogerbetz, Grotius & Lédemberg, secrétaire des Etats d'Utrecht, qui, voyant que, puif qu'on traitoit avec tant de sévérité Barneveldt, l'oracle de sa patrie, il avoit tout & craindre pour lui-même, se poignarda dans la prison. 1619.] A.

Les Arminiens, cités au synode de Dordrecht, embarrassoient par leur défense les Comaristes qui ne trouverent pas de meile

leur expédient que de les exclure par uné sentence qu'ils firent rendre par les Etats-Généraux, & enfin de faire bannir les uns, d'emprisonner & de priver les autres de leurs emplois; après quoi, le prince Maurice d'Orange fit travailler au procès de Barneveldt, à qui l'on n'avoit d'autre crime à reprocher que d'avoir opinâttement défendu les intérêts de l'Etat, la liberté que ce prince n'avoit que trop opprimée contre les loix du pays. Maurice choisit, pour faire le procès à Barneveldt & aux deux autres prisonniers, vingt-fix juges parmi les membres qui lui étoient les plus dévoués. Il fut l'ame de cette odieuse commission. Gomar, Aërssens instruisoient ces juges iniques. Le roi de France protégeoit ouvertement, par son ambassadeur, l'infortuné Barneveldt dont il connoissoit le mérite; mais le roi d'Angleterre montroit contre lui toute la haine d'un théologien qui se sent accablé par des objections qu'il ne peut détruire. D'ailleurs, sous prétexte de protéger les Gomaristes, il se vengeoit de l'adresse avec laquelle le fage Barneveldt lui avoit fait ôter de Flessingue, de la Brille & de Ramekens ses garnisons Angloises. Les juges prononcerent un arrêt de mort contre lui, sans lui avoir permis de se défendre contre ses accusateurs. Les motifs de sa

condamnation, inférés dans l'arrêt, étoient

Hollandoises et Belgiques. 20% » d'avoir troublé la Religion & contristé l'Eglise de Dieu, en avançant que chaque Province pouvoit disposer, dans son ressort, du fait de la Religion, sans que les autres Provinces eussent à en connoître; qu'il avoit abusé quelques-uns des plus puissans potentats, par des pratiques injustes; qu'il avoit donné de fausses instructions aux ambassadeurs des Etats-Généraux; qu'il avoit détourné le roi de France d'envoyer les ministres Réformés de son royaume au synode de Dordrecht; qu'il avoit préféré les intérêts des Etats particuliers de Hollande & de Westfrise, à ceux des Etats-Généraux; qu'il avoit fait établir dans les fonctions ecclésiastiques des théologiens & des ministres, & dans le gouvernement politique des gens dévoués à ses volontés; qu'il avoit emprunté le nom des Etats de Hollande & de Westfrise, pour tenir des conventicules & des affemblées inutiles; qu'il n'avoit point travaillé à empêcher les placards & les libelles contre l'ancienne religion réformée; qu'il avoit troublé la police, & avoit donné lieu à la sédition d'Utrecht; qu'il avoit autorisé la levée des soldats; qu'il avoit voulu détourner le synode nationnal; qu'il avoit décrié le prince Maurice, voulant faire croire qu'il prétendoit à la souveraineté du pays; qu'il avoit révélé les secrets

de l'Etat; qu'il avoit interdit quelques offi-

ciers de leurs charges, & empêché l'admi-

nistration de la justice; qu'il avoit touché de grosses sommes, de la part de quelques princes étrangers, contre son serment & son instruction, sans le révéler aux Etats. En vain l'ambassadeur de France sollicita-t-il, de la part de son maître, avec le plus grand empressement, qu'on sursit à l'exécution du jugement. L'échafaud sut dressé, le lendemain, dans la cour du château de la Haye, à la vue de l'appartement du prince d'Orange. Barneveldt obtint, pour toute grace, d'écrire une Lettre de consolation à sa femme & à ses enfans, à ses gendres & à ses petits-fils, pour les résoudre à souffrir chrétiennement sa séparation. Maurice voulut engager la femme de Barneveldt à demander grace pour lui. Elle eut le courage de répondre qu'on ne demandoit point de grace pour un innocent. En effet, Barneveldt n'avoit rien à se reprocher, L'origine de cette injustice atroce étoit le refus que Barneveldt avoit fait de consentir qu'on déférât au prince d'Orange la souveraineté du pays. La princesse douairiere d'Orange avoit sondé l'esprit du pensionnaire, à ce sujet; & il avoit répondu « qu'il » n'y avoitrien au monde qu'il ne souhaitât » avec plus d'ardeur que la gloire & l'ag-» grandissement de la maison d'Orange;

» qu'il donneroit de son sang, pour lui

# HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 205 "acquérir, non-seulement la souveraineté "des Provinces, mais l'empire de tout le "Monde, & qu'il y étoit obligé par les "biensaits, tant publics que particuliers, "qu'il avoit reçus du Prince. Il représenta "ensuite à la princesse que bien souvent les "hommes se perdoient, par des desirs con"traires à leur propre bien & pour ne pas

» ensuite à la princesse que bien souvent les » hommes se perdoient, par des desirs con-» traires à leur propre bien & pour ne pas » entendre leurs vrais intérêts, & lui prouva, » par des raisons sans replique, que Mau-» rice, en souhaitant la souveraineté, sou-» haitoit sa propre ruine. » La Princesse su

touchée de ces raisons & fit tout ce qu'elle put pour détourner le Prince de son projet. Sa mort, qu'il souffrit avec une sermeté qui ne se démentit jamais, sut accompagnée de toute sorte d'indignités. Quand on la lui annonça: « J'y suis bien disposé, dit-il; » mais je ne comprens pas pour quelles raim sons on peut me faire mourir: j'ai servi m sincèrement, avec zèle & sidèlement, mes Seigneurs les Etats de Hollande &

" de Weltfrise; j'ai donné de même des " conseils sincères & sidèles aux Seigneurs-" Etats d'Utrecht, comme aux Souverains " de ma patrie, quand il m'en ont démandé, " pour les garantir de tous attroupemens " séditieux. & de toute essuson de sang

» séditieux, & de toute essusion de sang, » dont ils avoient été menacés, depuis » long-tems. J'ai eu les mêmes vues à l'é-» gard des villes de Hollande; & j'ai fait

» ensorte que chacun sût protegé, & qu'on » ne sit tort à personne... Je puis dire » avec vérité, que, dans l'état où le pays a » été, depuis l'an 1577 jusqu'à présent, j'ai » été, autant que personne sans aucune ex-» ception, constant & inébranlable à vou-» loir exposer ma personne, mon bien & » mon sang, pour m'opposer aux préten-» tions des Espagnols & de leurs adhérans, » jusqu'à l'extrémité. J'ai aussi défendu la » souveraineté, les franchises & les droits » du pays, membres & villes de Hollande » & de Westfrise jusqu'au bout, avec zèle, » courage & résolution, & demeuré, par la » grace de Dicu, ferme & immobile jus-» qu'à la fin. Enfin j'ai plusieurs fois de-» mandé mon congé à MM les Etats de » Hollande; mais je n'ai pu l'obtenir. Il » semble que Dieu ait voulu amener ce » mal sur moi. Je me suis employé avec » tant de zèle aux affaires du pays, que je » n'ai pu avoir soin des miennes. » Quand on lui lut la sentence qui portoit confiscation de ses biens, il dit qu'il avoit cru que les Etats se seroient contentés de lui faire perdre la vie, & que ses biens resteroient à sa femme & à ses enfans. « Est-ce-là la ré-» compense, ajoûta-t-il, des services que » j'ai rendus au pays, pendant quarante-qua-» tre ans? » Il marcha d'un pas affez ferme

à l'échafaud, foutenu fous le bras par fon

# Hollandoises et Belgiques. 207 domestique. On avoit affecté de ne préparer ni chaife ni coussin où il pût se mettre à genoux. Il se prosterna sur les planches de Péchafaud. Il dit à l'exécuteur de ne pas le toucher. Il se deshabilla lui-même, aidé de son valet; après quoi, il se tourna vers le peuple, & s'écria: « Messieurs, ne croyez » pas que je sois un traître; je me suis con-» duit en homme de bien, & comme un » bon citoyen; & je mourrai tel.» En se mettant sur le sable préparé pour recevoir son fang, il dit: "Mon Dieu! recevez mon » esprit. » Il mit lui-même son bonnet sur les yeux : & l'exécuteur lui enleva la tête d'un feul coup. On dit que le prince Maurice vit cette exécution de sa fenêtre, avec une lunette; mais il vit aussi, sans qu'il osât l'empêcher, le peuple se disouter & se distribuer le fable teint de son sang, pour le con-

buer le sable teint de son sang, pour le conferver précieusement. Barneveldt touchoit à sa soixante-douzieme année, lorsqu'il sur exécuté. Il avoit rendu de grands services aux Etats, & sur tout au prince Maurice qu'il avoit sait déclarer gouverneur de Hollande & de Westfrise, avant l'arrivée du comte de Leicestre déclaré Stadhouder. Ce sut lui qui forma ce prince ingrat aux affaires & à la guerre. Il avoit trouvé la république dans un état de langueur: il la laissa riche & slorissante. Il avoit déconcerté les projets des Anglois prêts à se réu-

# io8 ANECDOTES

nir avec l'Espagne. Sa patrie avoit en lui une consiance si aveugle, que, de cinqumbassades dont il sut chargé, il y en eut quatre pour lesquelles on ne lui avoit rien prescrit. Il avoit établi la compagnie des Indes orientales. Ce vertueux citoyen, à qui la Hollande devoit des statues, périt sur un échasaud, sans qu'elle osât lui donner un soupir.

# **M**[1621.]

Malgré ses proscriptions, le prince d'Orange fit de vains efforts pour se rendre maître des esprits. Ceux qui lui avoient paru les plus dévoués, se montrerent les plus opposés à ses desseins, dès qu'ils connurent qu'il aspiroit à la souveraineté. Le peuple ne le voyoit qu'avec indifférence; & ce prince, qui avoit eu le crédit de faire périr, par la main du bourreau, le plus ferme appui de la république, ne put résister au chagrin qu'il conçut de ce qu'un jour, traversant la place de Gorkum, où le peuple étoit affem-blé, personne ne daigna ôter son chapeau Le dépit qu'il en conçut le remplit d'amertume, & influa sur le reste de ses jours. Cependant il retenoit toujours en prison Hoogerbets surnommé l'Aristide de sa République, proscrit en même tems que Barneveldt. Sa patience encourageoit les compagnons de son infortune. Sa femme, qui

Hollandoises et Belgiques. 100 me voulut jamais l'ahandonner, expira fous ses yeur, en le servent; plus glomense de sette most, que si elle sút paragé le Stadtbondésat, avec un époux traître à la pattie. La femme du salèbre Grotius, qui était aussi en prison svec son man, se rendis célèbre par son amour & par une rule que sa tendresse lui suggeta. Grotius travailloit aux ouvrages, qui lui ont acquistant de réputation. L'avoit besoin d'une grande quantité de lipres Il obtint la permission d'emprunter tous knux qu'il poursoit le procurer Ses amis dui fournissoient tous ceux qu'il demandoit. Il les envoyoit chercher dans une spille fort grande, dans laquelle il faisoit mettre aufli son linga. & celui de sa femme. Ouand il avoit fait plage de ces livees. on les reportoit, & on lui en donnoit de noumeaux. Marie de Reigesberg, son épouse, setant appendue que les gardes, ennuyés de meitspright, dans cette caille que des divres & du linge sale, ne la fouilloient plus, persyada à Grotius de se mettre dans la caisse à la place des livres. Il y consentit. Deux sous avant l'execution de ce projet, elle le set rester aupges de son seu, dans un fauteuil, affuble d'un bonnet, et six sort l'affligée de la sualadie de son-mari. Au jour marqué pour venir prendre les livres, ayant soit metire Grotius dans la caille, elle tint les sideaux de sont litthien sermés, de recom-

An. des Rép. Part. IV.

manda à l'homme qui vint enlever le ballot de le faire le plus doucement qu'il pourroit. Il le charge avec beaucoup de peine fur ses épaules, & s'en va jurant contre la pesanteur de son fardeau. Marie prend alors les habits & le bonnet de Grotius, & reste auprès du seu, de crainte que le geolier n'entrât. Lorsqu'elle le crut en sûreté, elle alla elle-

même avertir les gardes que son mari étoit

forti, & qu'ils avoient bien peu d'attention à leurs prisonniers. Le bruit de son évasion se répandit bientôt. On voulut en faire un crime à Marie. Quelques-uns eurent la cruauté de proposer de la retenir à la place du prisonnier; mais on eut honte de cette proposition, & on la renvoya. Grotius ayant été porté à Gorkum, s'en alla à

tius ayant été porté à Gorkum, s'en alla à Anvers, d'où il écrivit à la cour de France. Le chancelier De Vair lui manda, de la part du Roi, qu'il pouvoit compter sur la protection royale & sur l'amitié de tous les sça-

vans de son royaume. Le président Jeannin accompagna cette Lettre, des témoignages les plus sincères de son amitié. Grotius vint en France. Il y reçut l'accueil le plus savorable, & une pension de mille

:écus. 18

Après un siège accompagné de toutes les horreurs qui sont la suite d'une vigou-

HOLLANDOISES ET BELGIOUES. 211 reuse résistance, Spinola se rendit maître de Juliers. Frédéric Pithau, qui defendoit la place, fut mis en prison à la Haye, pour n'avoir pas préféré la mort à une capitulation qui lui parut indispensable. La perte de cette place fut suivie d'une ordonnance des Etats-Généraux, par laquelle il étoit défendu aux prêtres, aux religieux, & à tous eccléfiastiques, d'entrer sur les terres de la république pour y demeurer, & enjoignoit aux Jésuites d'en sortir, dans six jours, sous peine d'être traités comme ennemis del'Etat. ainsi que ceux qui leur donneroient asyle. Il étoit aussi défendu d'envoyer les enfans sous des punitions séveres, dans les colléges des Jésuites & des Espagnols, Cependant Spinola assiégea Berg-op-Zoom. La capacité de ce grand capitaine échoua devant cette place qui fur attaquée & défendue avec une égale vigueur. C'étoit le premier fiége qu'il eût été forcé de lever. Berg-op-Zoom n'étoit pas encore aussi fortifiée qu'elle le fut, lorsque M. le maréchal de Lowendhal s'en empara, contre toute apparence, & se couvrit, par cette prise, d'une gloire immor-

Après la levée du siège de Berg-op-Zoom, le marquis de Spinola ayant été joint par ses troupes, & par celles de ses alliés, marcha au-devant du prince d'Orange, & lui en vpya

telle. Jusqu'à lui cette place avoit été re-

gardée comme imprenable.

proposer la bataille. Le Prince répondit au hérault : « Mon projet étoit de faire lever le u siège de Berg-op-Zoom & de reprendre » Steenberg aux Espagnols. Je l'ai exécuté » neureusement. Le gain d'un bataille n'enwere point, pour le moment, dans mes

\* vues. » Spinola, fur cette réponse, renonçà au dessein de livrer bataille à un gésieral qui sçavoit fermer les yeux aux attraits

Mangereux d'une gloire inutile. 1623. ]A

Il le forma une combination fecrette contre le prince Maurice d'Orange, dont Guil-

launie Barneveldt, fils du malheureux Pen-fionnaire, étoit le chef. Il Communique son dellein a son strère aîne Groeneveldt, qui Thu teletta avec horreur la propofition d'enrer dans ce complot. Cependant, la conju-Tanon avant èté découverte, Guillaume se

lauva; & ion frere, qui etoit infiocent & gui la croyott étenne, fut airete, & étant davoir effaye de le fauvet en Angleterre ใน นีกัด barque depécheur, il fut condainne à perdre la tête avec quelques uns des con-

1625.]

FAT Paroît que Maurice étoit déchiré du

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 313 remords de l'exécution de Barneyeldt. Spinola affiégeoit Bréda. Maurice entreprit, soit de force, ou par ruse, de faire lever le siège; mais, son projet ayant manqué, il se retira à la Haye, malade & desespéré, disant que Dieu l'avoit abandonné; puis jettant les yeux sur l'état où se trouvoit la république, avec peu de troupes & sans argent, il se ressouvint des ressources que Barneveldt avoit trouvées dans de semblables occasions; & il s'écria: « Quand ce » vieux coquin vivoit, on p'étoit pas si » embarrassé d'argent & de conseil; mais wà présent nous n'avons ni l'un ni l'autre. p On lui servit, un jour, un gros poisson. L'imagination frapée, il crut voir la têts blanche de Barneyeldt. «Ah! s'écria-t-il, » qu'on ôte cette tête de devant moi!» Sa maladie dégénera en une fiévre de langueur, dont il mourut à l'âge de cinquante, huit ans. C'étoit un des plus grands hommes de guerre de son tems. Il excella dans l'art de camper. Il enseigna à son siècle l'art de fortifier les places & celui de les défendre, celui de joindre la prudence au courage, & de scavoir éviter ou donner à propos les batailles. La mort de Barneveldt ternit ses verpus, On lui areproché d'avoir voulu se rendre souverain. Cependant il avoit rendu de grands services aux Provinces-Unies, qu'il arrathe à la domination Espagnole. Il sut deux

# 214 ÀNECDOTÉS

puissans adversaires à combattre; le duc de Parme, auquel il ne céda jamais; & Spinola, qui ne put l'entamer. Quelques historiens ont cru qu'il étoit mort de chagrin de n'avoir pu forcer ce général à lever le fiége de Bréda. Son frere Frédéric-Henri de Nassau lui succéda. La république lui conserva toutes les charges, dignités & pouvoirs de Maurice. Spinola faisoit un si grand cas du prince d'Orange que, s'étant rendu maître de Bréda, après sa mort, il ne voulut plus commander les armées, comme s'il cût désespéré de trouver un ennemi digne de lui. Après la capitulation, il embrassa le gouverneur Justin de Nassau & ses enfans, & les généreux défenseurs de cette place.

#### ₩[ 1629.] **/**

La compagnie des Indes orientales & celle des Indes occidentales avoient fait des découvertes dans les Terres-Australes, & des prises en mer, si considérables sur les Espagnols, que ceux-ci eurent le chagrin de voir l'argent, qu'ils destinoient à des entreprises contre les Hollandois, passer entre les mains de ces mêmes Hollandois, qui s'en servirent contre eux. Le premier usage, qu'ils en firent, sut le siége de Bosseduc. Le prince d'Orange y étoit en personne. Il avoit avec lui les François commandés par le duc de Candale. Les six premiers coups de canon

Hollandoises et Belgiques. 114 furent tirés par le vicomte de Turenne, neveu du prifice d'Orange, qui n'avoit pas encore dix-huit ans. Ils commandoit une compagnie d'infanterie que le Prince lui avoit donnée pour faire ses premieres armes. Il faisoit avec la plus grande exactitude les fonctions de capitaine, & cependant ne manquoit pas de se trouver à toutes les attaques, comme volontaire. Quatre cens hommes de la garnison de Bréda, ayant voulu se glisser dans la place, le duc de Bouillon, frere aîné du Vicomte, les poursuivit, & s'engagea imprudemment à leur Turenne, quoiqu'officier d'infanterie, vole au secours de son frere; &, malgré deux blessures qu'il reçut, il dégagea son frere, & chassa l'ennemi. Pendant ce siège, il ne se passa pas de jour qui ne sût fignalé par quelque prodige de valeur. En vain les Espagnols ayant à leur tête le comte Henri de Bergh, & les Impériaux commandés par le comte Ernest de Montecuculli, tenterent de faire diversion par des entre prifes dans les Provinces. En vain le premier avoit-il essayé d'attaquer le prince d'Orange dans ses retranchemens: ils ne purent jamais parvenir à l'arracher de devant Bosles duc. Attaqué de tous côtés, il faisoit face à tout. Il se ménageoit si peu, que les Etats lui

écrivirent pour le supplier de ménager des jours, qui importojent à la république. Jean

de Naffau artiva avec dix mille Imperimini

pour se joindre aux opérations de Henri de Bergh & de Montecutulli. Ces trois are mées auroient du tavager les Provinces-Unies, Mais les Espagnols de les Impériaux fo confinm trop à leurs forces, n'avoient pas daigné mettre Wesel, le depôt de leut artilletie & de leurs magafins, à eunvert de toure infulte, n'imagmant pas qu'il pût venir dans l'idée des Hollandvis, trou vecuples y de faire aucune remative fur maerplace si forte: c'est répendant ce qui attiva. Other de Chent, gouverneur d'Emmérick, profitant de la négligence du commandant. Et de l'éloignement the armées, fisprit Wéfel, pendant la muit, avec douze cens hommes de pied & huit compagnits de cavalerie, & palla la gamilion au fil de l'épét. Cette prile priva les Espagnois & les Impériaux de 104 tes leurs municions, & força les trois armées à repasser l'Yssel en désordre. Busse. dut, fans espoir de secours, capitula; & tes Espagnols commencerem à perdre l'esposs

" 1630 JA

des.

On apprin, par to resour des vaisseaux de la Compagnie, the Brewin woit foughts.

d'y renerer. Peu-à-peu ils furent chuffés des places' qu'ils occupoiem. Les Hollandois ne forent pas moias heureax dans les fa-

HOLLANDOISES ET BELGAQUES. 117 deux fiéges dont les détails méritent d'être conservés. L'empereur de Java, jaloux de l'établissement des Hollandois qui lui enlevoient le commerce du Japon, de la Chine, de Sumatra, de Bornéo, envoya une armée de deux cons mille hommes, commandée par un seigneur de sa cour, pour faire le fiége de Batavia; muis il échoua. Le prince de Madura accabla le général de railleries, & dit qu'avec une armée aussi nombreuse, il auroit emporté Batavia, ou qu'il y auroit perdu la vie. L'empereur le prit au mot ; lui donna une armée de cent cinquante mille hommes, mieux choifis & beaucoup mieux disciplinés; lui ordonna de mettre le siège devant Batavia: lui donna pour lieutenant & pour conseiller le général qui avoit levé le siège, & voulut être rémoin de cette expédition. Batavia fut investi. Le prince de Madura donna de fréquens affauts, & fut toujours repoullé. Les Hollandois firent fur son camp un feu fi vif & fi continuel, qu'ils le remplirent de morts. L'infection fit périr un grand nombre des soldats. Les cadavres qu'on jetta dans la rivière, arrêtés par une écluse que les Hollandois avoientfait faire, empefterent l'air & les eaux de la ville même; de forte que les affiégés furent obligés de creufer la terre, à une très-grande profondeur, pour le progurer de l'eau. Enfin les affié-

& de la puanteur des cadavres des Indiens, mirent le feu à leur camp, & se retirerent. L'empereur, se souvenant de ce qu'avoit dit le prince de Madura, qu'il prendroit Batavia, ou qu'il y perdroit la vie, ordonna à l'armée de massacrer ce prince & huit cens

geans, rebutés de la défense des Hollandois.

hommes qui, s'étant déclarés pour lui, n'avoient jamais voulu l'abandonner. Peu de tems après le siège de Batavia,

l'amiral Jean-Pierre Coën, général d'un mérite rare, qui avoit repoussé les Indiens, désendu Batavia, & conquis beaucoup de pays, mourut également regretté dans les Indes & en Hollande. Les directeurs de la compagnie firent rendre à sa mémoire les

mêmes honneurs qu'ils avoient rendus, l'année précédente, à Pierre Hein, amiral de Hollande, qui avoit causé de si grandes pertes aux Espagnols dont il avoit défait & brûlé la flotte sur la côte du Brésil, aux-

quels il enleva, sur les côtes de la Floride, la flotte d'argent, qui revenoit du Pérou; prise qui sut si considérable, qu'il conduisit en Hollande pour sept millions deux cens mille livres d'argent, trois millions six cens

mille livres d'argent, trois millions fix cens mille livres de marchandises, & pour quatre millions de canons, de cordages & d'autres équipages de mer. Pierre Hein sut nommé amiral, & commanda la flotte que

les Hollandois mirent en mer contre l'ami-

Hollandoises et Belgiques. 219 rauté Espagnole de Dunkerque, qui, depuis la prise de Bréda, avoit ruiné une partie du commerce que les Hollandois faifoient sur la Méditerranée. Hein, ayant rencontré trois vaisseaux de guerre Espagnols, fortant du port d'Ostende, les attaqua. Il fut emporté d'un coup de canon, à la troisieme bordée. Son lieutenant, qui sentit que, fi les soldats avoient connoissance de sa mort, ils se décourageroient, couvrit adroitement fon corps; donna toujours les ordres au nom de l'amiral & s'empara des trois vaisseaux. Le corps de Hein fut porté à Delft, avec la plus grande pompe, enterré dans le temple de la ville, où font les tombeaux des hommes illustres, qui ont rendu des services importans à la république. Tous les ordres de la province, & toutes les compagnies assisterent à ses sunérailles, par un décret des Etats-Généraux, qui y envoyerent leurs députés; & on lui dressa un mausolée sur lequel on consacra ses belles actions. Les mêmes honneurs furent rendus à Coën.

# **~~**[ 1631.] **~~**

Les Espagnols étoient fatigués d'une guerre infructueuse. L'Infant sit proposer une trève de trente-quatre ans. Les Hollandois n'en étoient point éloignés. Mais, tandis qu'ils délibéroient, le cardinal de Ri-

# 220 ANECDOTES chelieu, dont les vues auroient été traver-

fées par cet évènement, se mit à la traverse; &, au lieu de la trève avec les Espagnols, il engagea les Hollandois à renouveller les anciens traités avec la France. Ce ministre n'étoit conduit par aucun intéret pour le prince d'Orange; car, tandis qu'il faisoit agir auprès de lui pour lui faire renouveller le traité, il suscitoit un traître pour lui livrer la ville d'Orange enclavée dans les Etats de la France. Ce traître étoit le gouverneur lui-même, Jean de Herlogh d'Ofmaël, fieur de Valkembourg, élevé dans la maison du Prince, & comblé des bienfaits de son maître. Le but du cardinal étoit d'acquerir cette principauté au zoi de France, &, en mêmetems, de faire valoir son zèle à la cour de Rome. Valkembourg avoit promis de lui livrer la place, moyennant quatre cents mille livres d'argent compr tant, & vingt mille de pension. Mais, comme il voulut qu'on lui donnât d'avance la comme de quatre cents mille livres, l'affaire traîna en longueur. Le Prince découvrit la trahison, & envoya Knuyth, qui entra de nuit par escalade dans la ville; assiégea le château, furprit chez un particulier Valkembourg qui, ayant voulu se barricader, sut

tué avec quelques-uns de sa suite. Le prince d'Orange, distinguant le cardinal du ministre, n'en sut pas moins attaché à la France;

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 22 t & il recommença la guerre contre l'Espagne, avec plus de zèle que jamais. C'est pour récompenser ce zèle que les Etats-Généraux accorderent à Guillaume son fils, qui n'avoit pas encore cinq ans accomplis, la sirvivance de toutes les charges de son

qui n'avoit pas encore cinq ans accomplis, la survivance de toutes les charges de son pere. Le P. Philippe, Capucin, de Bruxelles. ayant gagné la confiance de l'Infante, lui persuada d'ôter aux Provinces-Unies la communication de la Hollande avec la Zélande. Cette princesse, éblouie par les visions du Capucin, sit construire un grand nombre de frégates, de barques & de chaloupes, & mit le Capucin à la tête de l'entreprise, sous le commandement de Jean de Nassau. Les Hollandois attaquerent cette flotte ; &, malgré la vigoureuse désense de Jean de Nassau & le courage du Capucin qui se battit vaillamment, la flotte des Espagnols fut battue. On prit soixante-seize vaisseaux avec tous leurs équipages: le reste fat coulé à fond, ou brûlé. On fit prisonniers tous les matelots & plus de quatre mille soldats. Il ne se sauva gu'onze perfonnes, du nombre desquelles surent le comte de Nassau & le P. Philippe, Capucin, qui ne pouvoit pas concevoir comment une entreprife, qu'il avoit jugée infaillible, avoitipu manquer. Cette victoire fut suivie de l'alliance du roi de Suède lesséau

de l'Allemagne, & le plus terrible ennemit de la maison d'Autriche, avec les Hollandois, & de la prise de Venloo & de Ruremonde par le comte Ernest-Casimir de Nassau, cousin du prince d'Orange & gouverneur de Frise & de Groningue, qui sut tué d'un coup de mousquet.

# **♣** [1633.] ♣

Les Pays-bas Espagnols perdirent leur gouvernante Isabelle d'Autriche, infante d'Espagne, fille de Philippe II, & petitefille de Henri II, roi de France, princesse accomplie par les qualités du cœur & de l'esprit, & par sa beauté. Elle étoit née en 1566. Les historiens louent sa prudence, son équité, sa droiture & sa vigilance. Elle captivoit également les cœurs de ses sujets, & ceux des étrangers, par son courage, par une douceur & par une bonté auxquelles rien ne pouvoit résister. Elle joignit à tant de qualités une piété exemplaire & fincère. Ses derniers jours furent témoins de la retraite, ou plutôt de la défection de Henri, comte de Bergh, mestre-de-camp général des armées d'Espagne dans les Pays-bas, qui, après l'invasion des Hollandois dans le pays de Gueldres, se retira à Liége, d'où l'Infante fit d'inutiles efforts pour le ramener. Le Comte eût bien voulu se rendre aux bontés de la Princesse: mais il s'excusa.

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 223 en mettant sous ses yeux des services de quarante années, qu'il avoit rendus au roi d'Espagne, pendant lesquelles il avoit vu périr par le sort des armes six de ses freres; en lui remontrant que les débordemens des Espagnols avoient causé la ruine du pays & de la religion Catholique; que la noblesse Flamande étoit révoltée de leurs mépris. La Princesse vit encore Maëstricht, après un siège qui couvrit d'honneur le comte de Leyde qui le défendoit, & le prince d'Orange qui l'affiégeoit, passer aux Hollandois, à la vue de trois armées qui ne purent laur er cette place, dont la prise sut Suivie de celles de Limbourg, d'Orsoy, de Rhimberg par le prince d'Orange. Enfin elle vit ses propositions pour la trève, rejetrées, & la réunion de la Flandre avec la Hollande mise en négociation, & entamée par la conspiration secrette des seigneurs Flamands avec le comte de Bergh. La mort de l'Infante sans ensans rendit à Philippe IV, son neveu, le droit de succession aux Pays-bas & à la Franche-Comté, qui lui avoient été donnés en dot, avec la clause que les aînés, dans la succession, seroient préterés aux puînés, & les mâles aux filles. sans que, dans aucun cas, il sût permis de partager ces provinces entre les cohéritiers, ni de les aliéner.

# 1634.]

Le comte d'Ayétonne sut déclaté gouwerneur des Pays-bas, en attendant l'arrivée du cardinal-infant, qui avoit conçu les plus vastes projets contre la Hollande. Le prince d'Orange les rendit tous inutiles, Le comte d'Ayétonne mit le fiége devant Maistricht. Le prince afficea Breda, &c, par cette diversion, força les Espagnols à abandonner leur entreprise. Ils volerent à Bréda, & n'y retrouverent plus le Prince, qui s'étoit retiré, content de les avoir fait tomber dans le piége. Mais Ayétonne n'en fit pas moins une entrée triomphante dans Bréda; & Pon st une inscription dans laquelle on -disoit que Spinola avoit conquis la ville, mais qu'Ayétonne l'avoit confervée. Cependant, pour l'empêcher de recommencer le siège de Maëstricht, le prince disposa ses troupes de maniere que, quelque parti -que prissent les Espagnols, ils suffent toujours dans l'incertitude.

# 1635.]

Les Etats envoient-une ambaffade à la cour de France pour l'exécution du traité-fait avec cette Puissance, l'année précédente; & le résultation une Ligue offentius entre la France & la Hollande contre l'Elpagne.

# pagne. C'en étoit fait de la domination Espagnole dans les Pays-bas, si le prince d'Orrange eût pu resister à la jalousse que lui inspirerent les premiers succès de l'armée Françoise. Louis XIII avoit déclaré la guerre au Cardinal-Insant, qui envoya une armée pour empêcher la jonction des François & des Hollandois. Les Espagnols rencontrerent les François dans le Luxembourg. Ils livrerent bataille; surent désaits & laisserent

quatre mille motts, huit cens prisonniers & toute leur artillerie, leurs drapeaux & leur bagage. Les François victorieux joignirent le prince d'Orange, quidissimu la son dépit. Les armées réunies marchent au siège de Tillemont. Le prince d'Orange fait soinmer la ville. Le commandant, par une témérité qui causa le malheur de la place, refuse de la rendre, & s'obstine contre toutes les propositions les plus honorables. On s'empare des fauxbourgs. Le maréchal de Brézé & le Prince conviennent de ne pas livrer la ville au pillage. Elle est prise d'asfaut. Le Prince laisse entrer ses soldats, contre l'accord. Ils mettent tout à feu & à sang. Le viol, le meurtre, le pillage sont leurs moindres exoès. Ils ne se contentent pas de piller les églises: ils affectent de faire manger à leurs chevaux les hosties consacrées. Les prêtres & les religieux sont mass: crés, & les religienses livrées à la lubricité An. des Rép. Part. IV.

du soldat. Le maréchal de Brézé fut obligé de permettre le pillage aux François. Pontis, qui vouloit sauver un couvent de religieuses, fut insulté par les Hollandois. Siprofitant de la terreur que le saccage de Tillemont avoit répandue de tous côtés. l'union eût régné entre les deux armées, la Flandre étoit subjuguée. Mais la lenteur, que la jalousie mit dans les opérations, donna le tems au Cardinal-Infant de fortifier Louvain, & de recevoir un secours de vingt-fix mille hommes que lui amenoit Piccolomini. Les armées se séparerent; &, celle de France étant allée à Ruremonde, y fut consumée de maladies contagieuses, occasionnées par l'aridité des sables, & par une chaleur excessive. Cinq à six mille hommes furent étouffés subitement par des tourbillons que souleverent les vents. La mort, la désertion & le découragement réduifirent cette belle armée à l'état le plus déplorable; & le prince d'Orange crut triompher.

## 1636.]

Le prince d'Orange ne tarda pas à ressentir les essets de la division que sa jalousse avoit jettée entre les deux nations. L'Infant lui enleva le fort de Schenk, la clef de la Hollande. Les suites, que devoit avoir la prise de ce fort, le sirent recourir à la

# HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 227 nce. Mais le cardinal de Richelieu.

qui voyoit bien que le prince avoit sacrifié l'armée Françoise au ressentiment qu'il conservoit des tentatives que ce ministre avoit faites pour lui enlever Orange, fut sur le point de déclarer la guerre aux Hollandois, sur-tout lorsqu'il apprit que cette nation, entrant dans les vues du Prince, joignoit les mauvais traitemens, & le mépris dont elle l'accabloit, à la jalousie & à la vengeance de leur chef, & que cette brillante armée se trouvoit réduite à cinq ou six mille hommes, dont un grand nombre périt encore, & dont plusieurs officiers se virent obligés de demander l'aumône. pour repasser en France. Cependant le cardinal envoya des ambassadeurs; &, oubliant ou dissimulant le passé, la Ligue offensive contre l'Espagne & la maison d'Autriche, fut continuée. Alors le prince d'Orange tourna toutes ses vues vers le fort de Schenk. Ce fut à ce siège qu'il inventa de faire rougir les boulets. Mais tandis qu'il s'acharnoit à cette place, l'Infant s'empara du duché de Limbourg. Le camp des Hollandois étoit si bien retranché; le siège se faisoit en si bon ordre, que Piccolomini & les généraux de l'Infant voulant le faire lever, ne purent s'empêcher d'admirer la sa-

gesse du prince, & se retirerent sans rien tenter, Enfin Schenk sut repris la cinquantieme

année de sa construction par Martins Schenk, qui en portoit le nom.

[1637.]

La Ligue ayant été renouvellée, le cardinal de Richelieu, qui en avoit besoin pour fes intérêts & pour ceux de son maître, songea à gagner l'amitié du prince d'Orange. Il lui fit donner, dans un discours prononcé publiquement, le titre d'Altesse, qui lui sut confirmé par les Etats-Généraux. Le Prince ne perdoit pas de vue la ville de Bréda. Cette ville, depuis que les Espagnols s'en étoient emparés, étoit extrêmement fortifiée. Il falloit des forces confidérables pour en entreprendre le siège. Il eut recours à la ruse. Il assembla plus de quatre mille vaisseaux, de différentes grandeurs, à la rade de Flessingue, & garda sur ses projets le plus profond secret. L'Infant, craignant pour toutes les places de Flandres, & sur-tout pour Bruges & pour Dunkerque, difpersa toutes ses troupes sur les côtes. Alors le prince d'Orange, qui faisoit tenir les siennes pretes à marcher au premier signal, les fait marcher à Bréda dont il forma le fiége. La garnison n'étoit que de trois mille hommes mais Omer de Fourdin, qui y commandoit, la rendoit redoutable par son exemple & par sa vigilance. Le prince d'O. range tenta vainement de faire revenir les

Hollandoises et Belgiques. 214 troupes qui étoient sur sa flotte de Flessingue: les vents s'y opposerent. Mais trouva six mille paysans assemblés par ses ordres, qui travailloient aux tranchées & aux digues; de sorte que, lorsque l'Infant eut rassemblé ses troupes & qu'il voulut tenter de faire des entreprises contre les affiér geans, il trouva les postes si bien gardés, qu'il se vit obligé de se retirer & de tenter quelqu'autre moyen, pour délivrer Bréda. Il se porta sur Venloo, qui étoit mal gardé. Aux premiers coups de canon, quélques partisans des Espagnols ayant mis le seu dans deux quartiers de la ville, les femmes excitées par un prêtre qui leur crioit, que le tems étoit venu de se délivrer des hérétiques, assiégerent le gouverneur de Venloo, Bréderode, & le forcerent à capituler. Honteux de sa facilité, Bréderode le retira à Cologne. Il fut condamné, au camp du prince d'Orange, par l'intendant de justice & les deputés des Etats, à avoir la tête tranchée. Les Espagnols prirent encore Ruremonde; mais le prince d'Orange n'en continua pas le siège avec moins de vigueur. Le baron de Charnassé, ambassadeur de France auprès des Etats, qui servoit à la tête de son regiment, y sut tué.

Enfin les affiégés capitulerent, après la plus belle défense; & le gouverneur obtint l'es-

P iii

time & les éloges du prince & des seigneurs de sa cour.

Les réjouissances que les habitans de Rhinberg firent pour la prise de Bréda, penserent leur être funestes. Les Espagnols ayant appris qu'ils devoient employer beaucoup de poudre en artifices & en décharges d'artillerie, qu'ils devoient passer la nuit dans les fêtes, s'avancerent, vers la fin du jour, au nombre de six cens. Ils se présentent pour escalader. Un sentinelle tire un coup de fusil & jette l'allarme dans la ville. Le gouverneur étoit à la Haye, malade. Wieckens, qui commandoit en son absence, donne commission à son lieutenant de rassembler les soldats; prend avec lui deux officiers, Harteveldt & Aërnhem, & quinze foldats: il se mêle aux troupes Espagnoles, comme un transfuge qui en amene dix-sept autres. Il fut bien reçu: on lui demande des inftructions. Il leur dit que la plûpart des soldats sont plongés dans le vin, ou fument sur le rempart. Il leur conseille d'attendre encore que toute la garnison soit endormie, & leur recommande sur-tout de ne pas tirer, au moins de deux heures, de peur d'attirer l'at-On le crut; mais tention des soldats. bientôt, ayant été reconnu par un officier Espagnol, Wieckens sut obligé de se mettre en défense avec sa petite troupe. Elle soutint l'effort des Espagnols & se battit avec

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 297 fureur. Cet officier fat tué avec Aërnhem. Harteveld fut blessé & fait prisonner. Les soldats furent tués ou pris. Les Espagnols s'approcherent de la porte, & la rompirent : mais la garnison avoit eu le tems de se rassembler. Elle tua les premiers qui se présenterent; fit une sortie; tua ou noya soixante Espagnols, & força le reste à prendre la suite. Cet évènement, qui doit immortaliser le nom de Wieckens, doit apprendre à tous les militaires, qu'à la guerre, il ne faut jamais se négliger, & que c'est au sein même de la victoire, que le vainqueur doit le plus craindre l'ennemi.

# 1639.]

Les Espagnols avoient obtenu des avantages sur les Hollandois. Une bataille gagnée devant Calloo contre le comte Guil-. laume de Nassau; le siège de Gueldres, inutilement tenté par le prince d'Orange, qui se. vit forcé par le Cardinal-Infant de le lever; la ville de Kerpen prise par les Espagnols, la moitié de la ville d'Orsoi, & plusieurs vaisseaux chargés de marchandises dans le port d'Amsterdam, brûlés par des incendiaires; quarante gros bâtimens submergés par la tempête avec leurs équipages & beaucoup. de marchandises; la Hollande inondée par un débordement de l'Yssel, ensloient l'orgueil des Espagnols, lorsque le lieutenants Tromp, entreprit de venger sa patrie des torts de la sortune. Il apprit que l'armée navale des Espagnols devoit laisser le canal du soit de Mardick. Il se mit en mer, & la rencontra près de Gravelines; &, quoique sort inférieur, il se disposa à la combattre. L'amiral Espagnol, sier des succès de l'Insant, & sort superleur à Tromp, accepta le com-

bat. Les vaisseaux s'accrochent: le sang coule; la victoire balance pendant six heures: elle se déclare ensin pour Tromp. Le vaisseau amiral Espagnol est brisé contre un banc de sable: déux autres sont pris. Les Dunkerquois sont obligés de brûler le vice-

amiral. Les fix autres font forcés d'échouer. Quinze cens foldats Wallons, & presque tous les matelots, périrent dans cette déroute; & Tromp fit sept cens prisonniers.

Cet avantage n'étoit que le prélude des victoires de Tromp. L'Espagne faisoit sur ses côtes un armement si redoutable, que, depuis la sondation de la monarchie, le seul qui pût lui être comparé, est celui que Philippe II sit contre l'Angleterre. La slotte de

Philippe IV, sous le commandement d'Antoine D'Ocquendo, étoit composée de vingt mille hommes, de soixante-sept voiles & de quatorze vaisseaux sournis par les Dunkerquois. Vingt vaisseaux sormoient celle de Tromp. Son premier dessein n'étoit que

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 233 d'empêcher le passage de cette flotte. Mais, ayant apperçu l'avant-garde, qui portoit l'argent, & quatre mille Espagnols qu'on devoit débarquer à Dunkerque, il l'attaqua sans être arrêté par le feu qui prit aux poudres d'un de ses vaisseaux, lequel fauta en l'air, des le commencement du combat. Il tint sa petite flotte serrée, pénétra & divisa celle des ennemis, & prit un galion & un autre vaisseau qui furent repris ensuite, par l'avidité du pillage, qui fit négliger aux Hollandois de mettre leur prise en sureté. Lorsque le jour parut, D'Ocquendo, honteux d'avoir cédé à une flotte si foible & si inférieure à la sienne, retourna au combat. Il ordonna à son amiral d'attaquer l'amiral ennemi. Tromp le reçut avec tant de vigueur, qu'il voulut se retirer; mais l'amiral Hollandois le poursuit, le foudroie & le fait couler à fond avec mille hommes qui le montoient. Un brouillard épais sépara les deux flottes pour le reste de la journée. Les Hollandois avoient pris quatre vaisseaux qui, s'étant trouvés Anglois, furent rendus, après en avoir retenu les soldats. Tromp reçut un renfort de onze vaisseaux. Il recommença le combat ; mais la flotte ennemie, épouvantée, réfolut d'aller se mettre à couvert dans les Dunes, & sous le canon des Anglois. Tromp profita de cette re-

traite pour faire venir les vaisseaux de Hol-

# 234 ANEODOTES lande, de Frise & de Zélande. D'Oc=

quendo se radouba, sous le canon de la flotte Angloise, qui s'avança pour le protéger. Les Dunkerquois, à la faveur d'un brouil-

lard, tenterent le passage. Tromp ne s'en apperçut, que lorsqu'il ne pouvoit plus s'y opposer. Il coupa cependant une partie de l'escadre; mais les Anglois, qui s'avancerent, la fauverent encore; & elle rentra dans les Dunes. Tromp, au nom des Etats, fit ses plaintes au roi d'Angleterre, & les appuya de quatre-vingt vaisseaux & de deux mille soldats que lui envoya le prince d'Orange. Le roi défendit tout acte d'hostilité, & promit de garder une neutralité parfaite. La flotte Espagnole, dépourvue de ce secours, résolut de retourner en Espagne. Enfin Tromp vint à sa rencontre avec une flotte. de cent cinq vaisseaux & plusieurs brûlots. D'Ocquendo se vit forcé d'accepter le combat. Il fait couper les cables, & marche à l'ennemi. Le calme arrêta quelque tems la fureur des combattans. Un vent du nord se leva. Le combat devint si terrible, que le bruit du canon & de l'artillerie ébranla les maisons voisines des côtes. d'Angleterre, de France & de Flandres, Les peuples accourus au rivage frémissoient. La fumée, qui pendant cinq heures enveloppa les deux flottes, déroboit aux spectateurs cette scène horrible. Tromp

#### HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 235 & les Hollandois portoient par-tout l'épouvante & la mort. Les Espagnols tinrent jusqu'à l'extrémité; mais leur flotte étoit écrasée. Il n'y avoit pas un vaisseau qui ne sût hors de combat. Il en périt quarante avec leurs équipages, au nombre desquels étoit le grand galion de Portugal, de quatorze cens tonneaux, de quatre-vingt piéces de canon & de huit cens combattans, presque tous gentilshommes. Vingt-un allerent échouer aux Dunes. Les Hollandois les suivirent avec leurs brûlots; mais les Anglois en fauverent dix-huit par commifération. Les Hollandois, de treize qu'ils amenoient, n'en purent sauveur que onze. Les vainqueurs & les vaincus avoient fait des prodiges de valeur. L'Espagnol Lopès, resté prefque seul sur son vaisseau, se battoit encore; &z, quoiqu'il le vit brûler d'un bout, & submergé de l'autre, il continua de se battre; eut un bras emporté, & n'en fut pas moins intrépide. Il combattoit du bras gauche, jus qu'à ce que le feu ayant gagné sous ses pieds; il fut englouti à demi-consumé par les flam-Les Hollandois ne perdirent que soixante-treize soldats, & un vaisseau qui prit feu avec le galion de Portugal. Les Es-

pagnols perdirent près de huit mille hommes; eurent quatre mille blessés & deux mille prisonniers. Les Etats accorderent à Tromp les honneurs qu'ils avoient accordés à Hein.

Le roi de France lui envoya des félicitations, des lettres de noblesse, & un présent considérable. Telle est la célèbre bataille des Dunes, qui ruina les forces des Espagnols sur l'Océan.

# ♣[1641.]**/**

Le prince d'Orange venoit de marier son fils avec Marie Stuard, fille aînée du soi d'Angleterre. Du sein des sêtes il revient aux armes, & met le siège devant Gennep, Fune des plus fortes places d'au delà de la Meuse. Le Cardinal-Infant forma une entreprise sur la ville d'Ardenbourg en Flandres. "Il fit déguiser quantité de soldats en femmes. On les mit sur des chariots avec des paniers remplis de grenades au lieu de fruits; & on les fit marcher vers la ville, avec ordre de jetter leurs grenades sous la porte, & de tenir les gardes embarrassés, pour donner lieu à quelques cavaliers Espagnols, habillés en paysans, de forcer la ville. Mais un soldat de la garnison, qui étoit sorti avec un fusil, ayant rencontré un de ces prétendus paysans à cheval, apperçut, au travers de son habit déchiré, une veste de fatin, qui, avec la mine du personnage, lui donna quelque soupçon. Il le fit arrêter & conduire au gouverneur d'Ardenbourg. Il fut reconnu par le sieur Vittorio, gentilkomme Italien, & découvrit toute l'entreprise des ennemis dont il s'étoit fait le conducteur. La garnison attendit les chariots & les cavaliers sur les murailles avec du canon, & les mit dans un si grand désordre qu'ils ne songerent qu'à se retirer.

# **→** [ 1643. ] **✓**

Les historiens du tems rapportent un fait d'Histoire naturelle, qui paroit bien incroyable. Le comte J. Maurice de Nassau, après avoir établi la police dans le Brésil dont il étoit gouverneur, vouloit s'assurer de l'intelligence d'un perroquet dont il avoit oui faire les récits les plus surprenans. Il l'envoya chercher. Le perroquet parcourant des yeux tout le monde, dit en langue Bréfilienne: « Quelle compagnie de Blancs est-»ce-là? » . . . On lui demanda, en lui montrant le Comte, qui il étoit? Il répondit que c'étoit quelque général. « D'où » viens-tu, lui dit le Comte? » Il répondit: "De Maragnan." ... A qui es-tu? » reprit le Comte? »... A un Portugais, repliqua le perroquet. Le Comte ajoûta: » Que fais-tu? » Le perroquet répondit: » Je garde les poules. » Les historiens ajoûtent que le comte Maurice lui fit encore plusieurs questions familieres, & qu'il y ré-, pondit aussi juste qu'auroit pu le faire un enfant de quatre ans. Il ne lui trouva pas, à la vérité, toute la force de raisonnement dont on lui avoit parlé. Du reste, Maurice opposoit à toutes les objections des sçavans son témoignage & celui des Hollandois qui l'accompagnoient.

## **\***[ 1647. ] **\***

On négocioit vivement la paix avec l'Espagne. Cependant les Hollandois s'étoient engagés avec la France de continuer la guerre contre cette Puissance. Ils mirent le siège devant Hulst, ville très-forte, & l'emporterent. Les François faisoient des progrès rapides en Flandres. Mardick & Dun-kerque tombent sous les efforts des deux nations réunies. Le duc d'Enguien emportoit Furnes, lorsque le prince d'Orange, Frédéric-Henri, mourut. Les historiens en font le plus grand éloge. « Jamais capitaine, dit d'Estrades qui vivoit dans la familiarité de ce prince, n'a eu plus de fermeté & d'intrépidité que lui dans les grandes actions, ni une plus grande vigilance pour pourvoir à toutes choses. Il étoit exact & sévere dans le commandement & l'exécution de ses ordres. Il étoit généreux, bon ami, & libéral. Il distinguoit les gens de mérite par des familiarités accompagnées de bienfaits; ne parloit jamais mal de perfonne; louoit hautement les bonnes actions, & les faisoit valoir devant les jeunes gens pour les exciter à les imiter. Il étoit civil

Hollandoises et Belgiques. 239 envers les étrangers. Il se retiroit, à certaines heures du jour, pour étudier. Il étoit sçavant & portoit ordinairement les Commentaires de César, en petit volume, en latin. Sa conduite a été admirée pendant tout le tems de son gouvernement. Il traitoit civilement ses ennemis, & les obligeoit par sa douceur à revenir à lui & à lui demander pardon. Il n'a jamais abandonné ses amis, quelque disgrace qui leur soit arrivée. Il étoit fort dissimulé; &, avant que de prendre confiance en quelqu'un, il falloit qu'il l'eût éprouvé plusieurs fois. Les flateries n'avoient point d'accès auprès de lui. Il étoit un peu lent dans la conclusion des affaires; &, après avoir résolu un traité, il disoit qu'il falloit dormir dessus, avant que de le figner, pour voir s'il n'y auroit rien de mieux à faire.»

## **\***[1648.]

Le prince Guillaume succéde à Frédéric-Henri son pere. La premiere année de son Stadhoudérat sut marquée par la paix entre l'Espagne & la Hollande; traité qui mit sin à une guerre qui duroit depuis quatre-vingts ans. Par ce traité, le roi d'Espagne reconnoît formellement les Etats Généraux des Pays-bas unis, & leurs Provinces avec toutes les villes, places & terres qu'ils avoient acquises, pour souverains Etats & Pays libres, sur lesquels il ne prétendoit

rien pour lui ni pour ses successeurs; tout ce que les Hollandois avoient acquis par le droit des armes en Flandres, dans le Brabant, dans le pays de Clèves, &c. La publication de cette paix si desirée des peuples sut suivie d'acclamations, de sêtes & de réjouissances publiques. Elle se sit au son des cloches, des tambours & des trompettes. Ce sut à Munster que se sit l'échange des ratissications, le 19 de Mai. Mais, à la Haye, on attendit à la publier jusqu'au 5 de Juin, jour de l'anniversaire de l'exécution des comtes d'Egmont & de Horn, décapités à Bruxelles, quatre-vingts ans auparavant, & regardés comme les premieres victimes de la liberté Belgique.

# **\*\***[1650.]

Le retour de la paix, les désordres qu'une si longue guerre avoit causés sirent songer aux moyens de réparer les maux de la république. Le premier que proposerent les députés des Etats sut de licentier les troupes. Le prince Guillaume, qu'on soup-connoit de vouloir se frayer un chemin à la royauté, & qui, disent les historiens, y étoit poussé par la princesse, Marie d'Angleterre, qui, sille de roi, regrettoit de n'être pas la semme d'une souverain, s'opposa à cette proposition. La résorme ayant été résolue malgré lui, il se crut ossensé. & employa

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 241 employa toutes ses forces pour renverser la délibération. Les députés de la Haye, pour ne pas l'irriter, proposerent de ne pas toucher à l'ancienne milice, & de ne réformer que la nouvelle. Les députés d'Amsterdam crurent que ce ménagement pourroit tirer des conséquences dangereuses, & le prierent de ne pas venir dans leur ville, comme il avoit fait à Roterdam, Gorkum, Goude, où il étoit allé à la tête d'une députation, & comme député des Etats-Généraux. Ils offrirent de le recevoir seulement en qualité de Gouverneur. Il retourna à la Haye; exposa ses griefs aux Etats contre la ville d'Amsterdam. Mais, quoiqu'il eût gagné une partie de la chambre, n'espérant pas de ses plaintes, la réparation qu'il defiroit, il envoya des ordres secrets à tous les officiers des garnisons de se trouver, au jour indiqué, assemblés avec toute l'armée aux environs d'Amsterdam. Il avoit fait arrêter ax des principaux seigneurs des Etats-Généraux, qui avoient contribué à la résistance des villes, & les fit conduire au château de Lowestein. Il avoit déja demandé à cette ville, qu'on lui livrât Corneille Bicker, magistrat incorruptible & défintéressé qui, à l'assemblée des Etats-Généraux, avoit soutenu avec le plus de viva-

cité la proposition de licencier les troupes. On sut bien étonné, à Amsterdam,

An, des Rép. Part, IV.

lorsqu'on se vit investi. On ne pouvoit pas imaginer ce que significit cet armement imprévu. Bicker, qui se mésicit des intentions du Prince, sit prendre les armes aux bour-

geois, placer les canons sur les remparts, & mettre la ville en état de défense. Lorsque le jour parut, & qu'on eut reconnu l'armée du Prince, on envoya une députation pour l'assurer qu'on le regardoit comme le conservateur héréditaire de l'union des sept Provinces, & que, s'il avoit quelque projet relatif au bien public, il y avoit dans la ville soixante mille hommes fous les armes... "Je n'ai, dit-il, d'autre » but que l'intérêt de la liberté & du bien » des Provinces-Unies; mais Amsterdam » recèle dans son sein des séditieux qui s'y » opposent. Bicker, votre ancien bourg-» mestre est le chef de ces traîtres; c'est lui » que je réclame, & que je viens punir, se-» lon les loix du pays, à la tête de ces mê-» mes troupes qui, pendant vingt ans, » ont fait trembler l'Espagne, & qui ne » craignent point les soixante mille bour-» geois armés pour la défense des sédi-"tieux." Les habitans renvoyerent au Prince, pour l'amuser par des propositions, & gagner du tems pour mettre la ville en état de défense. Ils apprirent que, non-con-

tent d'avoir fait emprisonner six des principaux seigneurs des Etats de la Haye, il avoit

#### HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 243 fait investir la ville. On lâcha les écluses:

on menaça le Prince de rompre les digues. Il conserva au milieu de ces dangers, une si grande apparence de sermeté, que les habitans lui promirent de déposer le bourgmestre Bicker; & il rendit la liberté aux seigneurs de la Haye, content de se tirer d'embarras, mais furieux qu'on eût pénétré ses desseins. On consentit cependant à la Haye, d'oublier tout; mais la réconciliation n'étoit qu'apparente de part & d'autre. Amsterdam, & les villes qui lui étoient opposées, prenoient des précautions contre ses entreprises ambitieuses; & le Prince, depuis ce tems, parut dé-voré de soucis. Il mourut, au mois de Novembre, de la petite vérole, lorsqu'on le croyoit hors de danger; ce qui fit attribuer sa mort à la vengeance. Il joignoit à une beauté parfaite, les talens de l'esprit, & le thrésor de plusieurs sciences, beaucoup de douceur, & une popularité affable. Brave, adroit, infatigable, il faisoit espérer d'aussi grandes choses qu'en avoient faites ses aïeux. C'est dommage que l'ambition ait obscurci de si grandes vertus! Sept jours après sa mort, la Princesse accoucha d'un posthume, dont la naissance suspendit la douleur publique. Il fut présenté au Baptême par les Etats-Généraux & par ceux de Hollande, & fut nommé Guillaume - Henri, Qij

# 244 A N E C D O T E S connu dans l'Histoire, sous le nom de Guiltaume III.

₩[1651.]

Charles II avoit beaucoup de partisans en Hollande, à cause de sa sœur, la princeffe d'Orange. Les ambassadeurs envoyés par le Parlement proposerent une Ligue offensive & désensive, entre les deux républiques. Ils furent reçus à la Haye, avec les plus grands honneurs par les Etats; mais la populace les insulta, cassa leurs vitres, leur jetta de la boue, & leur crioit: »Vive le roi Charles, & le prince d'Orange!» Mais ce qu'il y eut de plus fâcheux pour les Etats, c'est que le duc d'Yorck, qui sut ensuite le roi Jacques, & le lord S. Jean, l'un des ambassadeurs, s'étant rencontrés, le Duc lui arracha le chapeau de dessus la tête, en lui disant de respecter le frere de son roi; à quoi l'ambassadeur répondit avec fierté, qu'il ne reconnoissoit d'autre Souverain, que le Parlement. Il accompagna ces mots, des termes les plus outrageans contre la maison de Stuart. Le Duc mit l'épée à la main. L'ambassadeur se mit en défense, soutenu de sa suite. Le peuple accourt, & l'ambassadeur est obligé de se retirer. Cette affaire eut des suites fâcheuses; & le Parlement déclara la guerre aux Hollandois.

# HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 245

# **\***[1653.]

Tromp & Black étoient les amiraux des deux nations ennemies. Il y eut plusieurs combats entre ces rivaux dignes l'un de l'autre. Un des plus terribles fut celui qui se donna à la hauteur de Boulogne. Il recommença pendant trois jours consécutifs. Les pertes furent très-considérables, mais égales de part & d'autre. Le combat eût encore recommencé, si les vaisseaux eusfent pu rendre quelque service. Les spectateurs, qui étoient fur les rivages d'Angleterre & de France, étoient effrayés de l'animosité des combattans; mais la victoire demeura indécise; & chacun des deux partis se l'attribua & rendit à Dieu des actions des graces. Ces combats furent suivis de plusieurs autres. Les Anglois obtinrent des avantages. La Fortune se déclara pour eux; &, tandis que le Parlement amusoit les ambassadeurs des Provinces-Unies, qui faisoient des tentatives pour la paix, les Anglois leur enlevoient leurs vaifseaux marchands. Ils en avoient pris plus de sept cens, en différentes occasions, pendant la guerre. Tromp, indigné de ces revers, résolut de ramener la victoire ou de périr. Il remit sa flotte en état; &, seconde d'Evévertzen & de Ruyter, il chercha la flotte, & quoique fort supérieure à la fienne, il osa Qiij

l'affronter. Jamais, dit un auteur contemporain, il ne s'étoit vu de spectacle si terrible sur les eaux; & l'Histoire ne nous apprend pas qu'il y eût encore eu de combats si furieux, si opiniâtres, & si remplis de faits extraordinaires, que ceux qui s'étoient donnés depuis quinze ou seize mois; mais aucun ne fut comparable à celui qui se donna le jour de S. Laurent. Tromp perça plufieurs fois la flotte ennemie, & montra, pendant près de six heures à ses gens, comment on peut faire perdre à un ennemi puissant l'avantage du grand nombre & des vents; mais, les Anglois ayant gagné ce dernier avantage & resserrant leurs escadres, animés par le désespoir, fondirent sur celle d'Evévertzen qui soutint leur choc avec vigueur, & mit plusieurs de leurs vaisseaux à jour; mais, n'ayant pu regagner l'avantage du vent, les Anglos lui coulerent à fond huit vaisseaux. Les Hollandois ne s'étonnerent point de cette perte. Ils n'en étoient que plus acharnés, lorsqu'un coup de mousquet enleva Tromp qui tomba mort sur le tillac. La flotte attendoit le signal pour l'abordage; mais, quelques vaisseaux s'étant approchés du vaisseau amiral pour prendre les ordres, on appercut le corps de Tromp. Ce spectacle ranima la fureur des Hollandois. Le viceamiral soutint le combat avec tant de sus-

Hollandoises et Belgiques. 227 reur, que les deux flottes se retirerent chacune de son côté. Les pertes furent à-peuprès égales; & les Hollandois ne firent leur retraite, que lorsque leurs ennemis eurent fait la leur avec beaucoup de peine. Les Etats-Généraux honorerent la mémoire de leur amiral de cette simple inscription sur des médailles qu'ils firent frapper: Il est mort pour la patrie! De tous les titres d'honneur qu'on lui prodigua pendant sa vie, il n'accepta que celui de Grand-Pere des Matelots, & ne prit jamais d'autre qualité que celle de Bourgeois. Ce grand homme connoissoit la mer, dès l'âge le plus tendre. A l'âge d'onze ans, pris par des. pirates Anglois, il avoit appris toutes leurs ruses & leurs manœuvres. Il étoit tombé entre les mains des corsaires de Barbarie. & avoit servi sous le célèbre P. Hein.

# **₹**[ 1654.]

La mort de l'amiral Tromp; les pertes qu'il avoit essuyées, &, plus que tout cela, l'inconstance du peuple, le faisoient murmurer contre le gouvernement présent. Il avoit tremblé de voir la liberté publique opprimée par ses Stadhouders. Il prétendoit que, sans un capitaine général, l'Etatavoit tout à craindre. On vouloit que Guillaume III, au berceau, sût revêtu des charges de son pere. Les magistrats surent inc.

sukés. Bicker & Witte, bourg-mestres, l'un d'Amsterdam, & l'autre de Dordrecht. eurent tout à craindre. On chassa quelques magistrats qu'on appelloit les Restes de la Faction de Barneveldt. Les Etats-Généraux. fermes contre cette tempête, distribuerent des troupes dans les villes, pour mettre un frein à tant de licence. Wassenaër sut nommé à la place de Tromp; & l'on fit de nouveaux efforts auprès de Cromwel, pour parvenir à un traité de paix. Cromwel venoit de refuser la couronne. Il s'étoit contenté du titre de Protecteur. Il écouta les propositions qui lui surent saites, & consentit au traité. Les conditions furent acceptées, toutes dures qu'elles étoient. Ils promirent d'abandonner les intérêts de Charles II; de ne pas donner d'asyle à ceux que le Protecteur appelloit rebelles; de baisser pavillon devant celui d'Angleterre ; de punir les auteurs du maffacre des Anglois dans l'ille d'Amboine, & d'indemniser le commerce Anglois des pertes que cet évènement avoit occasionnées. Le Protecteur vouloit assujettir les vaisseaux des Provinces - Unies à la vifite des Anglois; mais les Etats-Généraux envoyerent ordre à tous pilotes, patrons de vaisseaux, de ne pas permettre qu'on les visitât. L'article le plus important

de ce traité fut l'exclusion perpétuelle du

prince d'Orange, petit-fils du roi d'Angleterre, dernier mort, & de tous ses descendans, pour Stadhouders ou Gouverneurs de la République, & pour toutes les charges de l'Etat. En vain les partisans de la maison de Nassau protesterent-ils contre cette condition du traité. Cromwel mit la paix à ce prix; & il fallut l'accepter.

# **~**[ 1655.]**~**

Ce fut au milieu des fléaux qui ravageoient plusieurs villes de Hollande, que les magistrats d'Amsterdam tinrent leur premiere séance dans le nouvel hôtel-de-ville: édifice immense & magnifique, à la construction duquel contribuerent les deux compagnies des Indes, qui y jetterent une partie de leurs thrésors. Tous les arts avoient concouru à son embellissement. La dédicace de l'hôtel-de-ville se fit avec une solemnité que ne troublerent ni la peste qui, dans la seule ville de Leyde, enleva plus de treize mille personnes, ni l'incendie qui, dans Ripp en une nuit, enleva plus de six cents maisons; qui, à Delst, ayant gagné le moulin à poudres, consuma plus de cinq cents maisons, des églises, des édifices publics; sit périr sous les ruines un très-grand nombre de personnes, & engloutit des richesses immenses. Ces ravages ne man querent pas d'être attribués

par l'hypocrite Cromwel à la vengeance que le Ciel prenoit du refus que les Hollandois avoient fait d'entrer dans une Ligue offensive & défensive contre le pape. Il leur avoit proposé, en même tems, l'incorporation de la Hollande à l'Angleterre, gouvernées par un Parlement libre & souverain, dans lequel les Provinces-Unies auroient leurs députés. L'une & l'autre propositions furent également rejettées.

# **→** [1656.] ✓

Les Hollandois profiterent de la paix pour étendre leur puissance sur mer. Ils avoient obligé Gustave roi de Suède, dont les projets sur la ville de Dantzick furent dérangés par la présence de leur flotte, à consentir à un traité par lequel il rendoit la liberté au commerce de la mer Baltique. Ce fut vers ce tems que, des armateurs Anglois & François génant le commerce des Hollandois sur la Méditerranée, les Etats-Généraux envoyerent leur vice-amiral, le célèbre Ruyter, leur donner la chasse. Il prit deux armateurs François, qu'il envoya prisonniers à Amsterdam. Le cardinal Mazarin, regardant cette entreprise comme une infraction à la paix, fit arrêter dans tous les ports du royaume les vaisseaux & les marchandises qui appartenoient aux Hollandois, jusqu'à ce

## HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 251 qu'ils eussent puni leur vice-amiral. L'ambassadeur des Provinces-Unies à la cour de France, se plaignit avec hauteur de quelques infultes faites à sa nation. De leur côté, les Etats-Généraux ordonnerent à leurs amiraux, chefs d'escadre, & officiers de la marine, de prendre sans distinction. tous les vaisseaux François, qu'ils pourroient rencontrer; défendirent l'entrée de toutes les denrées de France. On se prépara à équiper une puissante flotte. Ruyter, avec seize vaisseaux d'Amsterdam, devoit nettoyer la Méditerranée de pirates & de corfaires, sans exception. L'orage étoit près d'éclater, lorsque la haine mal-adroite de l'Espagne contre la France le dissipa. Ces Espagnols si siers, qui avoient regardé si long-tems les Hollandois comme des rebelles, leur firent proposer de se joindre à eux dans cette guerre, & de leur fournir des secours d'hommes & d'argent. Cette

La compagnie des Indes faisoit tous ses efforts pour établir son commerce dans la Chine. Elle espéroit que le gouverne-

**→** [1657.] **→** 

par Ruyter.

proposition rapprocha les deux partis. Mazarin consentit à faire rendre justice aux Provinces-Unies. Celles-ci rendirent les deux armateurs, & les deux vaisseaux pris

contraire que l'ancien gouvernement. Elle envoya une ambassade solemnelle avec de riches présens à l'empereur, qui les reçut

avec bonté. Après la premiere audience. un Mandarin, couvert d'une robe de brocard d'or, & rasé à la Tartare, s'approcha d'eux, & leur dit en allemand, qu'il étoit Jésuite. Ce religieux jouissoit du plus grand crédit. Il s'appelloit le P. Schaal. Il avoit acquis les bonnes graces de l'empereur, qui lui avoit donné la direction des arts & des mathématiques. Les ambassadeurs ne manquerent pas de solliciter sa protection. Mais les Jésuites, par des raisons d'intérêt & de politique, étoient plus attachés aux Portugais qu'aux Hollandois. Ils entendoient mieux la langue qu'eux; &, lorsqu'on délibéra sur les demandes des ambaffadeurs, le Mandarin Jésuite ne manqua pas de persuader à l'empereur, qu'il y alloit de la ruine de l'Etat de donner la préférence aux Hollandois sur les Portugais; que les uns, toujours fidèles à leurs souverains, à leur culte & à leurs loix, étoient les arbitres de PEurope, tandis que les autres avoient abandonné leur religion, pour des dogmes absurdes & pernicieux; qu'ils s'étoient révoltés contre leurs Souverains légitimes, & qu'ils s'étoient fait des loix nouvelles & parbares. Il ajoûta que c'étoit pour cela

Hollandoises et Belgiques. 252 que ce peuple, errant de mers en mers, de contrée en contrée, n'avoit pu trouver encore un afyle fixe sur la terre; qu'ils n'en avoient d'autre que leurs vaisseaux, & qu'ils ne se servoient du prétexte du commerce, que pour s'établir dans les Etats de l'empereur, & qu'enfin il n'y avoit qu'à les interroger. En effet le confeil leur demanda combien de lieues ils avoient faites depuis la Hollande jusqu'à la Chine? Les ambassadeurs répondirent que, quoiqu'ils vinssent de Batavia qui n'est qu'à douze cens lieues de la Chine, ils avoient pris leur mission des Etats-Généraux de Hollande, qui en est éloignée de plus de cinq mille lieues par mer. Le conseil leur proposa de tracer sur la carte, les pays qui étoient entre la Chine & la Hollande. Les ambassadeurs, forcés de mettre dans ces pays intermédiaires Batavia, il se trouva, par le détour qu'il fallut prendre plus de fix mille lieues. Les Jésuites ne manquerent pas d'exagérer la mauvaise foi des Hollandois, & de confirmer par cette erreur toutes les calomnies qu'ils avoient infinuées.

# **1662.**]

Les Hollandois, après avoir donné des secours efficaces au roi de Danemarck contre les Suédois, furent, avec la France & l'Angleterre, les médiateurs entre les deux guerre. La compagnie des Indes orienta-les ne fut pas moins heureuse dans le royaume de Macassar, où elle trouva le moyen de se venger des Jésuites & des Portugais, en faisant chasser les uns & les autres; &, fi elle perdit l'isle Formose, elle s'indemnisa bien de cette perte par les prises qu'elle fit sur les Portugais, à l'embouchure de la riviere d'Inde, & dans le golfe de Cambaye jusqu'à Surate. Leur vice-roi, qui résidoit à Goa, sut à la veille de subir le joug des Hollandois. Leur protection fut recherchée par plusieurs petits rois de la

couronnes. Ruyter s'acquit beaucoup de gloire dans ses expéditions pendant cette

les Portugais, désolés de tous côtés, entrerent en négociation & obtinrent la paix. La seule crainte de Ruyter obligea les corsaires de Tunis & d'Alger de la demander. Mais, peu fidèles à leurs sermens, quelques armateurs inquiétoient les vaisseaux Hollandois, lorsqu'ils les trouvoient sépa-

presqu'ille en-deçà du Gange; de sorte que

fieurs belles actions. Les deux suivantes méritent d'être conservées. Vers le détroit de Gibraltar, un capi-

rés de la flotte. Ils donnerent lieu à plu-

taine de vaisseau Hollandois, investi par trois vaisseaux Turcs, fut forcé de se rendre. Il amena son vaisseau; mais, en même tems, il mit le feu aux poudres. Le vaisseau

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 255 avec tout l'équipage saute; & le capitaine, par un hazard qui paroît incroyable, retombe sur le tillac d'un des vaisseaux ennemis. Le capitaine Turc, étonné de tant d'intrépidité, l'accable de caresses; lui assure sa liberté, & sait prendre le plus grand soin de lui.

Vers les côtes de Sardaigne, deux vaisseaux Turcs attaquerent un vaisseau Hollandois qui fit la plus vigoureuse défense: ils le tenoient accroché. Mais, forcé de céder à la supériorité de l'ennemi & ne voulant pas se rendre, il saute dans son esquif, & met le seu dans son vaisseau qui, en se brûlant, communique l'incendie aux deux autres; & tous les trois sont dévorés en même tems. Mais le capitaine Hollandois se sauve dans son esquif avec son équipage.

# -\* [ 1665.] A

Les Hollandois continuoient leurs expéditions dans les Indes orientales. Ils firent une Ligue avec les Tartares contre la Chine, qui ne fut point heureuse. Ruyter, trompé par la mauvaise foi des Algériens, se trouve dans l'impossibilité de se venger, par les moyens qu'ils avoient pris de rendre sa flotte inutile. D'un autre côté, les vaisseaux que les Anglois avoient envoyés au Cap-Verd exerçoient toutes sortes d'ho-

stilités contre les Hollandois, qui se croyojent & qui avoient lieu de se croire à couvert de leur jalousie, par le traité de paix. Les Anglois leur enleverent beaucoup de places dans le voisinage du Cap-Verd, sur la Côte d'or; mais Ruyter les chassa de par-tout. Les Anglois s'en vengeoient en Europe, en saisssant tous les vaisseaux Hollandois qu'ils rencontroient sur les mers, & qui n'avoient aucune méliance, parce que les Anglois n'avoient pas déclaré la guerre. Elle le fut enfin, malgré tout ce que purent faire les Hollandois pour l'empêcher. Ruyter eut ordre de faire main-basse sur tout ce qui porteroit pavillon Anglois. Il y cut plusieurs combats. Le plus confidérable fut celui qui, contre l'avis de l'amiral Opdam, se donna à dix lieues de la côte de Suffolk. Il avoit mandé aux Etats que les vents étoient contraires, & qu'il y avoit tout à risquer. On lui répondit par un ordre de donner bataille. Il obéit. Les Hollandois la perdirent, & Opdam fut tué. On dit que Ruyter, en voyant l'ordre des Etats. s'écria: « Jean Compagny avoit raison!» Ce mot faisoit allusion à l'anecdote suivante.

Pendant que Ruyter reprenoit au Cap-Verd les forts dont les Anglois s'étoient emparés, & que sa flotte étoit en rade à la Corée, quelques officiers allerent rendre visite

quelque pays du monde que ce pût être; mot qui revient à celui de César.

Ruyter fut nommé amiral à la place d'Opdam. Il vit sous ses ordres une flotte de quatre-vingt-treize vaisseaux bien équipés, chargée de quatre mille trois cents trente-sept piéces de canon, & de près de vingt mille hommes. Elle devoit aller audevant des vaisseaux des Indes orientales. qui, pour éviter les Anglois qui occupoient la Manche, passoient derriere l'Irlande. Les marins disoient qu'elle ne pouvoit avancer, à cause des vents contraires. Jean de Wit, Grand-Penfionnaire, l'un des trois commissaires députés des Etats, excellent mathématicien, leur démontra que la plus grande partie des vents pouvoit être favorable; qu'il ne s'agissoit que de sçavoir s'en servir. Il fonda les endroits qu'on croyoit les plus dangereux, & leva tous les obstacles. La Les Anglois attaquerent les flotte partit. vaisseaux de la compagnie des Indes, qui se défendirent très-bien; mais une tempête surprit la flotte de Ruyter, dispersa les vaisseaux, en sit périr plusieurs, & contraignit l'amiral de s'en retourner, comme il put, en Hollande. Les ennemis du Gouvernement actuel, qui avoient des intérêts particuliers de voir la maison d'Orange à la tête

de la république, faisirent cette occasion pour répandre des calomnies contre les magistrats. Ils se servirent du prétexte de la religion. Ils disoient que Barneveldt revivoit dans la personne du Pensionnaire de Wit, & qu'il ressuscitoit la secte des Arminiens. Ils susciterent les ministres. Leurs prédications étoient séditieuses. Le murmure gargnoit parmi le peuple. L'on sut obligé d'apvoir recours aux supplices; & le malheur de Ruyter sut préconisé comme s'il eût eu les plus grands succès.

# **→** [ 1666.] ✓

Les Anglois susciterent un ancien ennemi à la Hollande. C'étoit l'evêque de Munster. Il se plaignoit que, dans la guerre qu'on lui avoit faite deux ans auparavant, on ne s'étoit pas contenté de ravager & de piller ses terres, mais qu'on avoit ruiné la noblesse & qu'on avoit porté la cruauté jusqu'à faire rôur au feu ceux qu'on avoit massacrés. Il demandoit une réparation. Mais, au lieu d'attendre l'effet de ses plaintes calomnieuses, il se jetta avec sureur sur la province d'Over-Yssel. L'indiscipline & la férocité de ses soldats mirent au désespoir les habitans de la province de Groningue, qui formerent un corps de douze cens homattaquerent seize cents Munstériens; en firent mille prisonniers; tuerent le reste, & leur reprirent Closter-Appel, qu'ils avoient surpris. Quelques troupes, que

Ruyter fut chargé de cette dangereuse end treprise. Il envoie dix-sept vaisseaux & plusieurs brûlots sous la conduite de Van-Ghent & de Corneille de Wit, qui pénétrent jusques dans la Tamise. Il emporte le sort de Chernesse, en enleve le magasin, & fait sauter les fortisications. Ruyter, avec le reste de la flotte, s'avance jusqu'à Chatan'; brûle six des plus grands vaisseaux, qu'eussent les Anglois; prend le Royal-

tan; brûle six des plus grands valsseaux, qu'eussent les Anglois; prend le Royal-Charles & une frégate; jette l'essroi dans la ville de Londres, qui fait couler à sonds plusieurs vaisseaux au travers de la Tamise, pour en sermer le passage. Ruyter reprit le large; tint la Tamise bloquée, & toute

l'Angleterre en allarmes. Il brûla encore plusieurs navires; battit les Anglois en plusieurs rencontres, & ensin les sorça à signer le traité de Bréda, par lequel ils renoncerent aux nouvelles conquêtes de l'Afrique & de l'Amérique, & aux honneurs du pavillon. Les Etats, pour récompenser Ruyter, Wit & Ghent, sirent présent à chacun d'une coupe d'or, sur laquelle on

La nouvelle de la victoire de Chatan arriva à Bander - Abassi , près d'Ormus, avant celle de la paix. Les Hollandois qui s'y trouverent au milieu des réjouissances, & dans la sureur des premiers transports, délibérerent de brûler le prince Charles en

avoit fait graver l'expédition de Chatan.

## HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 264 effigie. Cet attentat contre la majesté royale révolta les Anglois, en trop petit nombre pour s'y opposer par la force. Ils eurent recours aux prieres; & on leur répondit par des menaces. Les Hollandois vouloient. disoient-ils, venger sur le roi Charles, l'outrage fait au prince d'Orange. En effet les Anglois, du tems de Cromwel, après une victoire gagnée sur les Hollandois, avoient fait peindre le prince d'Orange, attaché à la queue du cheval du Protecteur qui lui faisoit faire le manége. L'agent des Anglois, ne pouvant rien obtenir des Hollandois, porta ses plaintes au Sultan qui gouvernoit. Il lui représenta que l'outrage qu'on se préparoit à faire à son roi étoit commun à tous les Souverains, & retomboit sur le Sophi de Perse. Le Sultan sit aux Hollandois des défenses qui ne firent que les animer davantage. Il envoya cinquante cavaliers pour enlever cette représentation de Charles, qu'ils avoient placée sur une chaloupe. Les Hollandois prirent les armes, chasserent les cavaliers, mirent le feu à la chaloupe, & brûlerent l'effigie, au milieu des danses, des invectives & du bruit du canon. Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que Charles, ayant appris cet

outrage avec toutes ses circonstances, ne daigna pas même s'en plaindre aux Etats-

Généraux.

R iv

# **~**[ 1668. ] **~**

La rapidité des conquêtes de Louis le Grand, en Flandres, contre les Espagnols, st craindre aux Hollandois le voifinage des François. Ils n'oserent cependant se déclarer contre lui. Ils se flatterent de pouvoir faire consentir l'Espagne à lui donner quelque satisfaction; se proposerent, conjointement avec l'Angleterre, pour médiateurs entre les deux couronnes. Mais, dans la crainte de ne point réuffir, ils firent secrettement de grands préparatifs pour opposer, en cas d'évènement, aux sorces de Louis. Ils cacherent leurs motifs sous le prétexte de veiller à la sûreté & à la continuation du gouvernement; ce qui donna lieu a l'édit perpéruel, ou loi éternelle, pour le soutien de la liberté; édit qui frappoit directement sur la maison d'Orange. Il y étoit dit que la charge de Stadhouder, ou gouverneur d'une ou plusieurs provinces, ne seroit plus conférée à personne. Louis accepta la médiation, qui opéra la paix d'Aix-la-Chapelle. Orgueilleux de ce succès, les Hollandois firent frapper des médailles humiliantes pour la France & pour l'Espagne. Voici les deux qui choquerent le plus. Dans l'une, on avoit représenté Josué, arrêtant le soleil, qui étoit l'emblême de Louis XIV, avec ces paroles: Sta, fol;

Hollandoises et Belgiques. 265 » Soleil, arrête-toi, » faisant allusion à la negociation de Van-Beuningue, qui mettoit un frein aux conquêtes de ce monarque. Dans l'autre, la Hollande étoit repréfentée appuyée sur un trophée; on lisoit au revers : " Après avoir affuré & rétabli » les loix, corrigé & réformé la religion, » assisté, défendu & reconcilié les rois, » rendu la liberté aux mers, fait faire par n la force des armes une paix glorieuse, » établi le repos dans toute l'Europe; » sur quoi le préfident de Lamoignon disoit à Grotius, que les Romains, après la destruction de Carthage, n'auroient pas employé des termes plus fiers. Quant à la premiere médaille, les Etats la trouverent si orgueilleuse, qu'ils la firent supprimer, & qu'ils ont essayé depuis de persuader qu'elle n'avoit jamais existé que dans l'imagination de leurs ennemis, ou de quelques François qui avoient voulu jetter du ridicule sur quelques propos, peutêtre trop peu mesurés, que leurs ambassadeurs avoient tenus à Paris.

₩[1672.] **%** 

Les Etats ne tarderent pas à ressentir les effets de leur orgueilleuse imprudence. Le roi de France se plaignit de la lenteur des Espagnols à lui remettre les places qui lui avoient été promises, et menaça de les reprendre de vive sorce. Les Hollandois

# 266 ANEGDOTES

avoient promis, lors du traité d'Aix-la-Chapelle, la garantie de leur médiation. Ils se trouverent fort embarrassés, ayant congédié, depuis la paix, les troupes Françoises & Angloises. Ainsi, hors d'état de pouvoir secourir l'Espagne contre la France, ils engagerent l'Angleterre & la Suède dans une Ligue, sous le nom de triple alliance; ce qui ne fit que hâter l'expédition que Louis XIV avoit projettée. La Franche-Comté fut conquise en un mois par son activité, par la valeur de Luxembourg, de Condé, & un peu par la lâcheté des commandans des places. Le roi se réservoit une vengeance plus éclatante contre les Hollandois. L'évêque de Munster, agent secret de la France, leva le premier l'étendard; mais les précautions que prirent les Provinces-Unies rendirent, pour ce moment, ses efforts inutiles. La France rompit bientôt après, les nœuds de la triple alliance. La Suède, à la vérité, resta neutre; mais l'Angleterre renouvella son alliance avec Louis. Les Etats agirent en vain auprès des rois de France & d'Angleterre, qui trouverent assez de raisons pour déclarer la guerre à la Hollande. Les États chercherent aussi vainement des secours dans toutes les cours de l'Europe. Enfin, réduits à leurs propres forces, ils songerent

à faire des levées d'infanterie & de cavale-

## HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 267 rie; mais il s'agissoit de leur donner un ches.

Les forces de mer étoient très-bien sous la conduite de l'intrépide Ruyter. On jetta les

yeux fur le prince d'Orange. Trois partis divisoient les Provinces, au sujet de ce prince, alors âgé de dix-huit ans. L'un étoit celui de ses partisans, dont il étoit l'ame; l'autre celui du Penfionnaire de Wit, qui n'admettoit d'autre autorité dans l'Etat, que celle des Etats-Généraux. Un troisieme parti étoit formé de ceux qui n'attendoient que le moment de se soumet-

tre au parti le plus fort. Les premiers auroient voulu rétablir le gouvernement tel qu'il avoit été sous les princes de la maison d'Orange. Le second vouloit conserver la république dans l'état où elle se trouva après la mort de ce prince, sans Capitaine général ni Stadhouder. Le troisieme, sentant la nécessité d'un chef, se joignit au premier, & l'emporta sur le second. Le prince sut déclaré Capitaine-Amiral général, malgré les efforts du Pensionnaire de Wit & de son

frere. Les Etats-Généraux députerent le Penfionnaire même avec Bevering & Fagel, greffier des Etats, pour l'installer, & lui faire jurer l'observation de l'édit perpétuel, c'est-à-dire que, pendant qu'il exerceroit la charge d'Amiral général, il ne pourroit être élu Stadhouder d'une ou de plufieurs provinces; qu'il ne disposeroit d'aucun

des emplois, dont leurs Hautes-Puissances s'étoient reservé la disposition; qu'il ne s'arrogeroit point la déposition des magiftrats; qu'il ne pourroit recevoir ni charges, ni pensions d'aucune Puissance étrangere; qu'il ne se mêleroit point des choses concernant la religion, la police, la justice ou les finances; qu'il ne pourroit s'attribuer aucune autorité dans toute l'étendue des terres qui appartiennent aux Provinces-Unies, &c. Pendant qu'on lisoit ces articles qu'on avoit fait écrire sur un parchemin, un député d'une ville de Hollande, s'amusoit à couper du papier avec un canif, d'un air distrait & sérieux, on lui demanda à quoi il s'occupoit là, & à quoi il pensoit? "Je pense, dit-il, que si un » canif coupe fi facilement le papier, le » parchemin ne tiendra guères contre un » épée. » Quelques jours après, le prince donna un magnifique repas aux Etats-Généraux dans la grande sale de la Cour. Ce repas donna lieu à une épigramme dans laquelle le poëte demandoit qu'on lui dit, »Si les Etats avoient mangé chez le Prince,

» ou le Prince chez les États?»

La flotte Hollandoise, sous les ordres de Ruyter, forte de soixante vaisseaux de guerre, & de quarante autres bâtimens, brûlots ou galiotes, se mit en mer, & se trouva devant la riviere de Londres, avant que les

## HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 269 Anglois scussent si on travailloit à son armement. Elle leur prit une frégate de trente-quatrepièces de canon, & Wan Ghent & Wan-Nesse donnerent la chasse à onze bâtimens jusqu'à Chatan. Ruyter attendit que les flottes de France & d'Angleterre, dont il n'avoit pu empêcher la jonction, vinssent l'attaquer. Il s'en falloit bien que les troupes de terre eussent la même fermeté: aussi, l'armée de France s'étant mise en marche, le duc d'Orléans s'empara d'Orsoy, & sit la garnison prisonniere. Le prince de Condé prit Wésel; le vicomte de Turenne, Burick; & Rheinberg se rendit au roi. Limmérick ouvrit ses portes au prince de Condé, & Réez ouvrit les siennes à Turenne. La rapidité de ces conquêtes eût comblé le désespoir des Hollandois, si Ruyter n'eût relevé leur courage par un combat terrible, qu'il livra aux flottes Françoise & Angloise, dans lequel il se passa des choses incroyables, mais moins étonnantes que l'ac-

les fonctions d'amiral, de capitaine, de pilote, de foldat & de matelot. S'il ne remporta pas une victoire complette, du moins il lui resta tout l'honneur du combat. Ce sut vers ce même tems, que l'armée Françoise tenta ce sameux passage du Rhin à la nage, si célèbre dans les Fastes du règne de Louis le Grand, & qui jetta une

tivité de Ruyter. Il fit presqu'en même tems

si grande terreur dans toutes les villes de la Hollande, que le Roi y sit des progrès inouis, & se trouva maître de la Gueldre, de la province d'Utrecht & de l'Over-Yssel. Tout étoit dans le trouble & la confusion, excepté Nimègue qui soutint avec

constance les efforts des François, & la valeur éclairée du vicomte de Turenne.

Ceux qui gouvernoient l'Etat, soit pour ne pas décourager le peuple, soit pour pallier le tort qu'ils avoient de n'avoir pas minur sortifé les places. Jui décuissime le

mieux fortifié les places, lui déguisoient le danger; mais les malheureux qui, des provinces dévassées, venoient se resugier à la Haye, Amsterdam, Leyde, Harlem, y porterent la terreur. Les partisans du prince d'Orange ne manquerent point d'attribuer ces désastres à l'opiniâtreté de ceux qui re-

comme au seul que le Ciel destinoit à être le libérateur de la république. Le Pensionnaire de Wit, consulté sur le parti qu'il y avoit à prendre, dit qu'il n'en connoisson point d'autre que de domender le parti.

fusoient de lui conférer le Stadhouderat,

point d'autre que de demander la paix à l'ennemi, aux conditions les moins onéreufes qu'on pourroit. On députa au Roi; mais fes demandes furent si excessives, qu'on aima mieux s'exposer à de plus grands maux.

L'opinion que la Hollande ne pouvoit être delivrée de ses ennemis, que lorsque le prince d'Orange réuniroit sur sa tête toutes les charges de son pere, avoit tellement prévalu, que quelques partisans du Prince complotterent d'assassiner le Pensionnaire De Wit. Jacques & Pierre Vander-Graef crurent que, s'ils parvenoient à lui ôter la vie, ils rendroient un service considérable aux Provinces-Unies. Ils s'affocierent deux autres complices. Adolphe Borrebach, & Corneille de Bruyn; allerent attendre de Wit à la sortie de l'assemblée des Etats, & l'attaquerent entre onze & douze heures de la nuit. Ils arracherent le flambeau des mains de son domestique; lui porterent plusieurs coups; le terrasserent, & prirent la fuite, quand ils le crurent mort. Le bruit de cet assassinat attira du monde. Jacques Vander-Graëf fut pris, & laissa sa tête sur l'échafaud. Les blessures de Jean de Wit n'étoient point mortelles. Mais, avant qu'elles fussent déclarées telles, quatre autres conjurés allerent de nuit frapper à la porte de Corneille de Wit, frere du Pensionnaire; mais les domestiques refuserent d'ouvrir. On s'étoit persuadé, sur une dispute qui s'étoit élevée sur la flotte, entre Ruyter & lui, qu'il avoit empêché

Hollandoises et Belgiques. 271

victoire complette.

La confusion & les murmures ne faisoient qu'augmenter. Utrecht s'étoit soumis. Les familles des principales villes de Hollande

l'amiral de remporter sur les Anglois une

fuyoient en Allemagne & en Flandres. On rendoit les magistrats responsables de tout le désordre. A Dordrecht, le peuple excité par les partisans de la maison d'Orange se transporta à celle de Corneille De Wit; l'ensonça à coup de hâches; de-là alla à l'hôtel-de-ville, où le portrait de son frere sut mis en pièces. Ils en conserverent

la tête qu'ils attacherent au gibet. On pilla les maisons de leurs parens, en criant que les De Wit s'entendoient avec la France, & vouloient lui livrer leur patrie, eux qui n'avoient eu d'autres vues que de conserver la liberté de la république. Les séditieux arborerent sur une tour de la ville deux étendards, dont l'un étoit orangé, & marquoit le parti du prince d'Orange, & l'autre blanc, qui défignoit celui des freres De Wit. Ils y attacherent deux mauvais vers hollandois, dont le sens étoit, -» Qu'Orange ait le dessus, & De Wit le des-·» fous, que la foudre écrase ceux qui sont » d'un autre sentiment! » Enfin, ne gardant plus de mesures, ils s'écrierent: « Vive » Orange! Les DeWit & leurs partisans sont » la cause de tous les malheurs! Nous vou-» lons avoir le prince pour Stadhouder!» Comme on invita le prince à venir à la

ville, pour appaiser le tumulte, au sortir de la sale du conseil, le peuple l'environna

Hollandoises et Belgiques. 273 Il répondit qu'il étoit satisfait de l'honneur que le magistrat lui avoit fait, & qu'il ne pouvoit pas accepter la charge de Stadhouder, à cause de l'édit perpétuel. Le magistrat fut forcé par le peuple de faire un acte de renonciation à cet édit. Il déclara le prince d'Orange son gouverneur & son capitaine général, tant par mer que par terre, en lui conférant la même autorité dont ses ancêtres avoient été revêtus. Deux ministres séditieux lui donnerent l'absolution de la violation de son serment. L'acto fut porté à Corneille De Wit alors malade, qui refusa d'abord de signer, quelques menaces qu'on lui fit; mais sa femme lui dit qu'elle alloit se jetter entre les mains du peuple, se facrifier, elle & son mari pour sauver son ensant, parce que le peuple ne manqueroit pas d'enfoncer les portes, & de les immoler à sa fureur. De Wit

ne put résister à ces menaces, & signa, en ajoûtant à sa signature ces deux lettres V. Ci vi coaclus, « contraint par la violence), » mais le peuple le força d'essacer cette restriction. Enfin le prince su installé dans l'emploi de Stadhouder, dans l'assemblée

benhaupt marqua affez de mépris pour une armée commandée par des évêques. La garnison étoit nombreuse. Les écoliers de l'université formerent entr'eux une compagnie de cent cinquante hommes. On découvrit deux traîtres parmi les habitans. Ils furent soudain exécutés. On inonda tous les environs. Les évêques tirerent, pendant le siège, plus de quatre mille coups de canon, & lancerent quantité de pots-à-seu. Soldats, étudians, jusqu'aux semmes & aux ensans, tout servit à ce siège. Ces pots-à-seu, & contrait de siège.

Groningue. Le gouverneur Charles Ra-

la fumée répandoit une puanteur épouvantable, lançoient des lames de cuivre, fur lesquelles on trouva des figures magiques & des mots barbares; superstition ridicule, sur-tout dans des évêques. Celui de Munster avoit promis au Roi que, le jour

les bombes remplies d'une matiere dont

de S. Louis, il diroit la Messe dans la ville. Ensin l'évêque de Cologne le détermina à lever le siège.

Le roi étoit maître d'Utrecht. Nimègue, après avoir fait une belle & longue défense, avoit capitulé. Amsterdam, présérant sa destruction entiere à la honte d'être vaince, appella la mer à son secours. Les digues surent percées, les écluses lâchées, les ponts rompus, les chemins coupés, les sures & tous les environs de la ville

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 275 mis sous l'eau. Les autres villes imiterent tet exemple. Cette résolution hardie excita la pitié du Roi, qui suspendit ses projets sur la Hollande. Il partit pour le Brabant. Les attentats commis contre les freres De

Wit n'étoient que le prélude des malheurs qui les menaçoient. Le peuple les avoit pris

en haine. Il étoit excité par les partisans de la maison d'Orange; & il paroît que le prince ne les protégea pas contre ses fureurs. Jean De Wit, Grand-Pensionnaire, n'avoit à se reprocher qu'une grande aversion contre tout ce qui tendoit à l'oppression de la liberté. Les progrès des armées Françoise & Angloise, la dévastation de la Hollande. le prix que les ennemis mettoient à la paix, les cruelles extrémités où se trouvoit la république, étoient aux yeux du peuple injuste, les crimes des freres De Wit. On accusoit le Pensionnaire d'avoir dissipé les finances. Il répondit à ces accusations, & porta ses plaintes au prince d'Orange, qui lui répondit affez froidement que, lorsqu'il avoit été fait des libelles contre lui-même, il les avoit méprisés. Corneille De Wit, après avoir évité le poignard des assassins, fut arrêté, sur la délation d'un barbier noté d'infamie, nommé Tichelaar, qui l'accusa d'avoir voulu l'engager à se défaire du prince d'Orange. Le Pensionnaire obtint le congé de sa charge.

On lui imputoit tous les malheurs de la république; la foiblesse des gouverneurs des places, la négligence des magistrats, tout, jusqu'à la terreur que les François avoient répandue dans les Provinces-Unies. Il avoit pour ennemis le peuple & tous ceux qui entouroient le prince, d'auprès de qui De Wit les avoit chassés autrefois, & que le Prince avoit repris; mais Ruyter resta toujours attaché aux deux freres. Corneille DeWit fut appliqué à la question, sur la simple accusation. Il la soutint avec fermeté, & déclara que, quand on le hacheroit par morceaux, on ne l'obligeroit jamais à avouer une chose à laquelle il n'avoit jamais pensé, & récita les vers d'Horace: Justum & cenacem propositi virum, &c. On lui sit un crime de sa constance même. Le bourreau avoua depuis, que jamais il n'avoit tourmenté personné aussi cruellement. Dès ce moment, le peuple assiégea sa prison, & menaça de renverser les maisons voisines, si le prisonnier échappoit. On demanda une garde au Prince, qui répondit que Corneille étoit entre les mains de la justice, & que c'étoit à elle à empêcher qu'il ne s'échappât; mais il ne donna aucun ordre pour empêcher les rumeurs de la populace. Par son jugement, la cour de Hollande déclara Corneille DeWit, ci-devant bourg-mestre

de Dordrecht, curateur de l'académie de Leyde, député à tous les colléges souverains de la province & de la république, & deux fois plénipotentiaire sur la flotte,&c. déchu de toutes ses charges & dignités. banni de la province de Hollande & de Westfrise, à perpétuité. Le matin même de ce jugement, on fit dire au geolier de faire ensorte que le pere & le frere de Corneille vinssent le voir dans la prison. Le geolier leur dépêcha un domestique pour leur affurer que Corneille alloit être mis en liberté, & qu'il defiroit de les entretenir promptement. Le pere en sut empêché; mais Jean DeWit donna dans le piége, & voulut aller à pied, pour ne pas se faire attendre. Il n'étoit pas encore sorti, que la servante du geolier vint encore le presser. Cet empressement parut suspect à la fille de l'ancien Pensionnaire: elle se jetta aux genoux de son pere, pour le retenir. Un de les amis le pria de ne pas exposer sa personne à la fureur d'un peuple injuste & prévenu, & lui conseilla du moins d'envoyer quelqu'un pour s'informer de la vérité. Mais Jean De Wit ne voulut point écouter ces terreurs & partit, comptant sur ion innocence. Lorsque Corneille le vit entrer dans la prison : «.Ah! mon frere, h s'ecria t-il, qu'êtes-vous venu faire ici? ... Sin

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 277

## 278 ANECDOTÉS

» Quoi, dit l'ancien Pensionnaire, ne m'a-» vez-vous pas envoyé querir ?... Non, » répondit le prisonnier... Nous sommes

» donc perdus, s'écria son frere.» Son carrosse arriva, peu de tems après, pour le reprendre; mais la populace le renvoya. Le scélérat Tichelaar, excité par un homme que l'Histoire ne nomme pas, alla criant dans toute la ville, « que les deux freres » étoient ensemble & que le traître Cor-» neille étoit condamné au bannissement, » mais qu'il auroit dû l'être à perdre la » tête; que les juges étoient des prévarica-» teurs. » Il vomit un torrent d'injures contre les deux freres. Il monta à la fenêtre de la chancellerie, & cria à la populace de la Haye: « Camarades, ce chien va » fortir de prison avec son frere; profitez » du moment; empêchez-le; il en est tems; » vengez-vous de ces coquins. Il y en a » plus de cent comme eux. » La canaille applaudit; s'attroupe; crie aux armes & au meurtre, & se range en haie aux deux

côtés de la porte de la prison. L'ancien Penfionnaire voulut sortir; mais, ayant entendu crier Tirez, il sait refermer la porte, & remonte à la chambre de son frere. Les Etats de Hollande envoyerent trois compagnies de cavalerie, pour chasser la populace. On sit prendre les armes à la bourgeoisie, &

Hollandoises et Belgiques. 279 qui l'on confia la garde de la prison; imprudence qui perdit les deux freres De Wit. Le tumulte continuoit toujours? On écrivit au prince d'Orange, qui ne donna aucun ordre. Des gens apostés irritoient la populace. Le comte de Tilli, qui commandoit une des compagnies de cavalerie, dit aux officiers des compagnies bourgeoises que, s'ils vouloient remplir la ville de carnage, ils n'avoient qu'à tirer le premier coup. La dispute commençoit à devenir & rieuse; & les suites en auroient été affreufes, lorsqu'on entendit crier « que les pay-» sans des environs & les pécheurs ve-» noient en foule se jetter dans la Haye, » & la piller. » Auffi-tôt la bourgeoisie députe au Conseil des Etats, & demande qu'on envoie la cavalerie au-devant de cette troupe. Le conseil y consent, au lieu d'envoyer la bourgeoisse même. Tilli, qui s'appercevoit de cette ruse barbare, ne voulut marcher que fur un ordre par écrit, & dit qu'il obéiroit, mais que les deux freres étoient morts. A peine la cavalerie fut-elle partie, que la bourgeoisse se sit ouvrir la porte. On monte. Les freres parlent aux factieux avec donceur, & se se sont les plus tendres adieux. Corneille étoit fur son lit. Un maréchal voulut l'afformmer; mais le coup porta à faux. Jean De Wit descendoit, donnant la

main à son frere. Un des séditieux frappe Corneille d'une planche, & le précipite. Il roule jusqu'au bas, d'où on le traîne hors de la prison. Jean, étant sorti, reçut dans le visage un coup de pique, qui lui fut porté par un notaire. Il voulut se glisser dernere les bourgeois; mais il tut renversé à terre d'un coup de crosse de mousquet. Il se releve sur ses genoux, pour prier le Ciel, Un autre féditieux lui décharge son mousquet dans la tête, en criant: !« Voilà » le scélérat qui a trahi la patrie! »: D'autres tigerent sur lui, & hâterent sa mort. Corneille fut assommé à coups de crosse de mousquets, On les dépouilla : on mit leurs habits en lambeaux, qu'on se distribua par curiosité. On les traina dans la boue & on les pendit au gibet par les pieds. On outragea ignominieulement leurs corps. On coupa les deux doigts de la main dont Jean De Wit avoit signé l'édit perpétuel. On leur coupa le nez, les oreilles, les doigts des pieds & des mains, & les autres extrémités. On les vendoit à l'enchere, à tant la pièce. On leur agracha les entrailles qu'on jetta aux chiens. Quelques-uns déchiroient leurs chairs avec leurs dents. Ils en tailoient griller les morceaux, content d'en mourie, pourvu qu'ils en entient mange. Lorique leur rage fut affou-

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 281 vie, ils se retirerent; & les domestiques de ces tristes victimes les détacherent à minuit du gibet, & les enterrerent. Le prince d'Orange ne donna aucune marque de satisfaction. Il loua publiquement la conduite des deux freres, voulut qu'on recherchât les auteurs de cet attentat; mais, toute la ville s'avouant coupable par zèle pour le prince, on n'alla pas plus avant. Le peuple ingrat n'avoit à reprocher au Pensiónnaire, que d'avoir vu dans l'élevation de la maison d'Orange, l'écueil de la liberté. Ruyter éprouva aussi l'injustice du peuple qui crioit que « ce scélérat d'amiral avoit voulu livrer la flotte aux François, & vendre les matelots un ducat par tête. » On investit sa maison à Amsterdam. Elle auroit été saccagée, & livrée au pillage, sans un capitaine de la bourgeoisse, parent de la femme de Ruyter, qui dispersa la populace, en faisant avancer devant la maison un yacht monté de six piéces de canon. Ruyter lui-même n'échappa au poignard des assassins, que par la fidélité d'un domestique. Grouus, pour éviter un semblable malheur, fut obligé de s'expatrier. On changea tous les magistrats, pour qu'aucun des amis des De Wit n'eût aucune part au gouvernement; & on admit aux emplois les meurtriers des deux freres, jusqu'à Ti-

chelaar. leur infâme accusateur.

# JA[ 1673.] JA

La Hollande commença à reprendre du courage cette année. Louis rassassé de triomphes avoit abandonné la conquête des Provinces-Unies au vicomte de Turenne & au duc de Luxembourg. Celui-ci, dit M. de Voltaire, sit un nouveau genre de guerre, inconnu aux François, & mit la Hollande dans un nouveau danger, aussi terrible que les précédens. Cet historien raconte ainsi le saccage de Bodegrave & de Swammerdam, qui eut lieu à la fin de la campagne précédente.

» Luxembourg affemble, dit-il, une nuit près de douze mille fantassins tirés des garnisons voisnes. On arme leurs souliers de crampons. Il se met à leur tête, & marche sur la glace vers Leyde & vers la Haye. Un dégel survint. La Haye sut sauvée. Son armée entourée d'eau, n'ayant plus de chemin ni de vivres, étoit prête à péris. Il falloit, pour s'en retourner à Utrecht, marcher sur une digue étroite & fangeuse, où l'on pouvoit à peine se traîner quatre de front. On ne pouvoit arriver à cette digue, qu'en attaquant un fort qui sembloit imprenable sans artillerie. Quand ce fort n'eût arrêté l'armée qu'un seul jour, elle seroit morte de saim & de fatigue. Luxembourg étoit sans ressource;

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 283 mais la fortune, qui avoit sauvé la Haye, sauva son armée, par la lâcheté du commandant du fort, qui abandonna son poste sans aucune raison. Tout le fruit de cette entreprise sut une cruauté qui acheva do rendre le nom François odieux dans ce pays. Bodegrave & Swammerdam, deux bourgs confidérables, riches & bien peuplés, furent abandonnés au pillage des soldats, pour le prix de leur fatigue. Ils mirent le feu à ces deux villes; &, à la lueur des flammes, ils se livrerent à la débauche & à la cruauté. Ce pillage fut si exagéré, continue le même historien, que, plus de quarante ans après, j'ai vu les livres hollandois, dans lesquels on apprenoit à lire aux enfans, retracer cette aventure, & infpirer la haine contre les François à des générations nouvelles.

Le Roi, dit l'historien que nous avons déja cité, agitoit les cabinets de tous les princes par ses négociations. Il n'y avoit pas une cour en Allemagne, où Louis n'eût des pensionnaires. L'argent sut prodigué au roi d'Angleterre, pour faire encore la guerre à la Hollande, malgré les cris de toute la nation Angloise, indignée de servir la grandeur de Louis XIV, qu'elle est voulu abaisser. L'Europe étoit troublée par les armes & par les négociations de Louis. Ensin il ne put empêcher que l'Empereur,

l'Empire & l'Espagne ne s'alliassent avec la Hollande, & ne lui déclarassent solemnellement la guerre. Il avoit tellement changé le cours des choses, que les Hollandois, ses alliés naturels, étoient deve-

landois, ses alliés naturels, étoient devenus les amis de la maison d'Autriche. Les Hollandois, craignant l'armement que les Anglois faisoient, se disposoient à la désense Mais tous leurs projets surere

la défense. Mais tous leurs projets furent sur le point d'être renversés par un attentat atroce, qui heureusement n'eut pas

le tems d'être exécuté. Un Ecossois, nommé Jean Fraser, entreprit de mettre le

nommé Jean Fraser, entreprit de mettre le feu aux vaisseaux qui étoient dans le port d'Amsterdam. Il fut découvert, mis à la torture; &, sur l'aveu qu'il fit d'avoir luimême composé les feux d'artifice dont il vouloit se servir, il sut condamné à être étranglé & roué, le visage brûlé avec une poignée de paille allumée, & son cadavre

exposé sur une roue.

Ruyter, avant de se mettre en mer, voulut qu'on renouvellât les anciennes ordonnances, touchant la récompense des belles

actions. Il fit spécifier celles des estropiés, de ceux qui auroient pris un vaisseau à

l'ennemi, sur-tout de ceux qui seroient allés dans des chaloupes pour détourner ou ruiner les brûlots des ennemis. Il assignoit une double récompense à ceux qui

scroient périr les vaisseaux que les ennemis

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 285 auroient déja pris. Les Etats-Généraux renouvellerent ces ordonnances; & le prince les figna. Il n'oublia rien de ce qui regardoit la discipline militaire. Il prévit tout; & aucun ordre ne sur négligé.

Les flottes se joignirent; & la bataille commença, le 7 de Juin, le même jour que se donna, l'année précédente, la bataille de Soulsbay que Ruyter gagna contre les mêmes ennemis, & dont il disoit luimême, "qu'encore qu'il se sût trouvé en plusieurs batailles, il n'en avoit jamais vu de plus terrible, ni qui eût duré plus long-tems. "C'est à cette bataille qu'un officier Anglois, qui fut sauvé par un Hollandois, & conduit au vaisseau de Ruyter, voulut rester sur le pont, tout le tems du combat, quelques instances que Ruyter sit à son prisonnier de descendre à fond de

à son prisonnier de descendre à sond de cale, & ne put s'empêcher de lui dire:

"Monsieur, c'est-là se battre. Il n'est pas

"encore midi, & en voilà plus d'expédié

"qu'il ne s'en sit, en 1662, en quatre

"jours."

Les armées étoient en présence. Quel-

qu'un parla devant Ruyter de la supériorité des slottes ennemies. Ruyter répondit:

» Plus notre slotte est soible, plus j'espere

» d'avoir un bon succès, non à cause de

» notre bravoure, mais de la consiance que

» j'ai en Dieu qui est tout-puissant. » Ruy-

ter montoit les Sept-Provinces, c'étoit le nom de son vaisseau. Quand la bataille eut commencé, par-tout où Ruyter passoit, les vaisseaux ennemis s'écartoient pour éviter ses bordées. « Je suis charmé, dit Ruyter, de » voir que nos ennemis redoutent encore » les Sept-Provinces. » Il se passa dans cette bataille des actions dignes de l'immortalité. Le comte d'Estrées, en envoyant à Colbert la relation de cette journée, écrivit qu'il voudroit, de tout son cœur, payer de sa vie la gloire d'avoir fait une si belle action, & d'avoir marqué autant de conduite, qu'en avoit témoigné Ruyter dans le combat. Ruiter disoit modestement que « Dieu » avoit été visiblement du côté des Hol-» landois; que c'étoit lui qui avoit confervé » les chess & les équipages au milieu de la » grêle de boulets, dont ils étoient envi-\* ronnés; qu'enfin Dieu avoit opéré des » merveilles par le peu de forces qu'ils » avoient. » Ce ne fut pas le seul combat naval, ni la seule victoire que remporterent les Hollandois, pendant cette campagne. Ruvter triompha encore des Alliés, avec des forces bien inférieures.

Les François, maîtres de trois provinces, ne pouvoient les garder qu'en y entretenant une armée. Ils se déterminerent donc à les abandonner. Mais, avant de les évacuer, ils les taxerent à des contributions

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 287. exorbitantes. L'intendant Robert tira de la seule province d'Utrecht, en un an, seize cens soixante-huit mille florins. « Les soins du Roi, dit M. de Voltaire, le génie de Vauban, la vigilance sévere de Louvois, l'expérience & le grand art de Turenne, l'active intrépidité du prince de Condé, tout cela ne put réparer la faute qu'on avoit faite de garder trop de places, d'affoiblir l'armée, & de manquer Amsterdam. Le prince de Condé, continue-t-il, voulut en vain percer dans le cœur de la Hollande inondée. Turenne ne put mettre obstacle à la jonction de Montecuculli & du prince d'Orange. L'évêque de Munster, qui avoit juré la ruine des Etats-Généraux, fut attaqué lui-même par les Hollandois. Le parlement d'Angleterre força son roi d'entrer sérieusement dans des négociations de paix, & de cesser d'être l'instrument mercénaire de la grandeur de la France. Alors il fallut abandonner les trois provinces Hollandoises, avec autant de promptitude qu'on les avoit conquises.

# ₩[ 1674.] M

Le roi d'Espagne, uni aux Etats & à l'Empire, déclara le prince d'Orange généralissime des troupes Espagnoles aux Pays-bas. Les Etats de Hollande résolutent de rendre héré ditaire la charge de Stad-

#### 288 ANECDOTES

houder, & celles de capitaine & d'amiral général, en la personne du prince d'Orange. Lorsque les François évacuerent la Hollande, ils repasserent le Rhin, près de Tol-Huys.

Ils se rassemblerent à Grave, la seule place avec Mastricht, que le Roi retînt de toutes ses conquêtes; & la Hollande sit sa paix avec l'Angleterre, les évêques de Munster & de Cologne, avec les ducs de Brunswick & de Lunebourg. Les Espagnols & les Impériaux intervinrent dans tous ces traités. Le roi de Danemarck se lia avectoutes ces Puissances. La Hollande respiroit enfin, lorsqu'un évènement obscurcit sa joie. Une tempête horrible, mêlée de vents furieux, de grêle, de coups de tonnetre & d'éclairs, s'éleva sur le soir, & ne finit que le lendemain. Dans cet intervalle, elle déracina dans Amsterdam & ses environs, plusieurs arbres qu'elle emporta fort loin; coula à fond quantité de vaisseaux; enfonça plusieurs bateaux dans les canaux; abbatit nombre de maisons, & la plus grande partie des moulins; enleva beaucoup de personnes qu'elle précipita dans les eaux; accabla sous les ruines de la porte de Harlem une foule de personnes qui revenoient de la promenade. A Utrecht, en moins d'un quart d'heure, tous les toîts des maisons furent renversés; l'ancienne cathédrale fut détruite; les grands piliers mastigués

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 289 mastiqués d'un ciment très-dur, résisterent; mais la soudre les tourna en colomnes torses. Les clochers de cinq ou six autres églises surent mis en pièces. Cette tempête se sit ressentir dans les Pays-bas, & jusqu'en France.

Ce désastre précéda de peu de jours la célèbre bataille de Senef, dans laquelle le prince de Condé & le prince d'Orange donnerent de si grandes preuves de valeur mais sur-tout le premier. Plusieurs historiens en ont parlé avec des circonstances différent. Voici ce qu'en dit M. de Voltaire. «Le prince de Condé avoit à tenir la campagne, avec près de quarante-cinq mille hommes, contre le prince d'Orange, qui en avoit environ soixante mille. Il attendit que l'armée ennemie passat un défilé à Senef; près de Mons. Il attaqua une partie de l'arriere-garde, composée d'Espagnols, & y eut un grand avantage. On blâme le prince d'Orange de n'avoir pas. pris assez de précautions dans le passage du défilé; mais on admire la maniere dont il rétablit le désordre, & on n'approuve pas que Condé voulût ensuite recommencer le combat contre des ennemis trop bien retranchés. On se battit à trois reprises. Les deux généraux, dans ce mêlange de fautes & de grandes actions, signalerent également leur présence d'esprit & leur courage. An. des Rép. Part. IV.

#### 190 ANECDOTES

De tous les combats, que donna le grand Condé, ce fut celui où il prodigua le plus sa vie, & celle de ses soldats. Il eut trois chevaux tués fous lui. Il vouloit, après trois attaques meurtrieres, en hazarder encore une quatrieme. Il parut, dit un officier qui y étoit, qu'il n'y avoit plus que le prince de Condé qui eût envie de se battre. Ce que cette action eut de plus fingulier, c'est que les troupes de part & d'autre, après les mêlées les plus sanglantes & les plus acharnées, prirent la fuite, le soir, par une terreur panique. Le lendanain, les deux armées se retirerent, chacune de son côté, aucune n'ayant ni le champ de bataille, ni la victoire, toutes deux plutôt également affoiblies & vaincues. Il y eut près de sept mille morts, & cinq mille prisonniers du côté des François. Les ennemis firent une perte égale. Il importe tant de donner de la réputation à ses armes, que le prince d'Orange, pour faire croire qu'il avoit eu la victoire, assiégea Oudenarde; mais le prince de Condé prouva qu'il n'avoit pas perdu la bataille, en faifant aussi-tôt lever le siège, & en poursuivant le prince d'Orange. »

Quoi qu'il en soit, les deux princes s'acquirent beaucoup de gloire dans cette bataille. Le prince d'Orange, dit le chevalier Temple, pendant toute cette action, donna

# HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 251 tous les ordres nécessaires, avec une prudence admirable. Il ne négligea aucun avantage, & chargea plusieurs sois les ennemis à la tête de ses escadrons, avec beaucoup de bravoure. Il sit serme, aussi-bien contre ses gens rompus, qui se renversoient sur lui, que sur les ennemis, qui poursuivoient leur victoire avec beaucoup de vigueur. & demeura engagé, pendant plus

gueur, & demeura engagé, pendant plus de fix heures, dans la chaleur du combat, jusqu'à ce qu'il fût emporté par les fuyards. Il les rallia plusieurs sois, & les mena au combat de nouveau. Le comte de Souches, dans la Lettre qu'il écrivit aux Etats, à ce fujet, dit que, pendant tout le combat, ce prince avoit témoigné la conduite d'un général expérimenté, & la valeur d'un Célar. Le plus glorieux témoignage qu'il eut, fut celui du prince de Condé, qui dit de lui, qu'il avoit agi en tout, en vieux capitaine, mais qu'en s'exposant trop au danger; il avoit agi en jeune homme. Cependant ce vieux général s'étoit exposé lui-même. autant qu'un jeune cavalier, lorsqu'il vit que

On a reproché au prince de Conde de n'être pas toujours maître de lui-même dans la chaleur du combat. A la journée de Senef, il commanda au chevalier de

la bataille étoit fi sanglante, & qu'il s'agis-

Fourrilles, lieutenant-général, d'aller attaquer le prince d'Orange, qui s'étoit trèsavantageusement posté. Cet officier repréfenta au prince, que l'on perdroit beaucoup de monde, pour attaquer les ennemis. «Je » ne vous demande point de conseil, repliqua

» pas d'aujourd'hui que j'ai remarqué que » vous aimiez mieux raisonner que vous » battre. » Fourrilles regarda fièrement le prince, en lui disant qu'il alloit lui prouver le contraire. Il marche droit à l'ennemi qui attendoit les François, & y fut

» le prince, mais de l'obéissance. Ce n'est

tué avec la plûpart de ses officiers. Le comte de Stahremberg, étant à table avec le prince d'Orange, au commence-

ment de la campagne, & trouvant le vin mauvais, le prince lui promit de lui en

faire boire de meilleur, avant la fin de l'année, en Champagne. Stahremberg pria le prince de se souvenir de sa parole. Il sut pris à la bataille de Senef, & mené à

Rheims, avec un grand nombre d'officiers des trois armées. Il y trouva le vin excellent; &, buvant à la santé du prince d'O-

range, "j'aurai, dit-il, toujours la plus » grande foi à ses promesses: il n'a pas » manqué à la parole qu'il m'avoit donnée » de me faire boire, avant la fin de l'été,

» de bon vin de Champagne, en Cham-» pagne même.»

# Hollandoises et Belgiques. 293

# →N[1675.] A

Le prince d'Orange donnoit, dans toutes les occasions, les preuves de la plus grande valeur. Il s'étoit distingué au siège de Grave

que les Hollandois avoient repris sur les François. Il portoit lui-même les fascines pour remplir le fossé : il avoit ramené plus d'une fois les soldats à l'assaut, & enfin il avoit forcé les François à rendre cette place. Les Etats de Gueldres, enchantés de son gouvernement, lui offrirent la souveraineté de toute leur province, avec le titre de Duc de Gueldres & de Comte de Zutphen. Une députation des Etats lui en ayant fait la proposition, & le prince sentant les suites qu'auroit une acceptation pure & simple. n'osa donner son consentement, sans en avoir écrit aux Etats de Hollande, à ceux de Zélande, d'Utrecht & aux autres. La province d'Utrecht y consentit sans difficulté; celle de Hollande resta indécise; mais celle de Zélande lui écrivit que la souveraineré qu'on lui offroit étoit incompatible avec l'union; que le nom de Souverain, en n'ajoûtant rien à sa puissance, no serviroit qu'à le rendre odieux aux peuples, & qu'il y auroit pour lui beaucoup plus de gloire à refuser ce titre, qu'à le recevoir. Il écrivit en conféquence aux Etats de Gueldres, pour les remercier & pour refuser

#### ant Antodores

leur offre. Ce refus eût pu couvrir de gloire le prince d'Orange, s'il eût moins délibéré, de s'il n'eût témoigné ensuite quelque dépit contre les représentations des Zélandois. Les rumeurs qu'excita cet évènement firent antique tort à la réputation du prince d'Orange; & les Etats de Hollande & de Weststisse furent obligés, pour les saire cesser, de donner un édit, par lequel ils défendirent, sous peine de la vie, à toutes personnes, de quelque rang qu'elles fussent, d'avancer ni dans leurs discours, ni dans aucun écrit, que le prince eût voulu se rendre souverain du pays, & que les Etats de la Province eussent eu intention de délibéper pour lui déférer la souveraineté.

Cette année fut marquée par la mort d'un des plus grands généraux que la France ait eus, le grand Turenne, qui, ayant fait avorter les projets des Allemands pour le fiége de Philipsbourg, se voyoit à la veille de ruiner ses ennemis sans ressource, lorsqu'étant allé reconnoître une hauteur sur laquelle il vouloit poser une batterie, il sut atteint d'un boulet de canon, qui le renversa mort. On peut voir son éloge dans tous nos historiens.

# 1676,]

La mort de Ruyter suivit de près celle de Turenne. La France avoit porté les Si-

#### Hollandoises et Belgiques, 204 ciliens à se révolter contre le joug des Espagnols qui, trop foibles en mer, demanderent du secours aux Hollandois. Ruyter recut ordre d'aller commander une flotte de dix-huit vaisseaux, six senaux, quatre brûlots & deux bâtimens de transport. Il trouva cette flotte bien foible. Il dit qu'il étoit prêt d'obéir; qu'il hazarderoit toujours avec le même courage sa vie pour l'Etat, mais qu'il étoit fâché que ceux qui le gouvernoient, exposassent ainsi son pavillon. Quelques magistrats le prierent de faire la campagne, malgré la répugnance qu'il y avoit. » Ce n'est pas, dit-il, aux ministres de l'Etat » à me prier, mais à commander. Quand on » m'ordonneroit d'aller en mer, avec un seul » vaisseau, je ne balancerois pas, & je serai w toujours prêt à hazarder ma vie, où l'Etat » voudra hazarder sa banniere. » Les adieux. qu'il fit à sa famille & aux Etats, surent triftes, & n'avoient rien d'un héros qui vole à la gloire. Il essuya des contre-tems dans sa route. Ses mâts étoient rompus; ses cordages & ses voiles étoient à demi-pourris. Il fut agité par des tempêtes. Le plus grand bonheur dont il jouit sut de titer, du confentement du vice-roi de Sicile, vingt-trois ministres Luthériens & Réformés, des galeres où les Espagnols les faisoient servir

en qualité de forçats. Ruyter reçut ordie du vice-roi de Sicile d'arrêter les vaissesses

'n

qui feroient voile à Messine. Les Espagnols avoient dit à l'amiral que la flotte des François ne seroit que de douze vaisseaux: elle se trouva de trente, sous le commandement du saineux Du-Quesne. Les stottes resterent quelque tems en présence. Ruyter commença. Le combat sut terrible. Le chevalier de Tourville eut ordre de conduire & d'attacher un brûlot à l'amiral Hollandois. Ruyter l'apperçut & contraignit le capitaine à y mettre le seu. Deux brûlots eurent le même sort. Un grand bâtiment François sut coulé à sond. Ce combat sut bientôt suivi d'un second. Dans l'intervalle, les François avoient reçu un rensort; & leur stotte se trouvoit de quarante vaisseaux: celle des Hollandois étoit réduite à douze, & à cinq frégates; & celle des Espagnols, à quatre vaisseaux de guerre & cinq frégates; ainsi les François étoient supérieurs de plus de moiné. Cependant le combat sut terri-

François avoient reçu un renfort; & leur flotte se trouvoit de quarante vaisseaux : celle des Hollandois étoit réduite à douze, & à cinq frégates; & celle des Espagnols, à quatre vaisseaux de guerre & cinq frégates: ainsi les François étoient supérieurs de plus de moitié. Cependant le combat fut terrible. Ruyter, qui étoit sur l'endroit le plus élevé du vaisseau pour donner ses ordres, fut frappé d'un boulet de canon, qui lui emporta la plus grande partie du pied gauche, dú côté des doigts, & lui cassa les deux os de la jambe droite, un peu au-des fus de la cheville. Il tomba de la hauteur de sept pieds, & ne se blessa qu'un peu derriere la tête. Il mourut de cette blessure, quelques jours après. Les historiens sont remplis des éloges de Ruyter. Son corps

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 297, fut embaumé à Syracuse, & envoyé à Amfterdam. Les ecclésiastiques resuserent la sépulture à ses entrailles; mais les magistrats de Syracuse les enterrerent à l'hôtel-deville, avec une inscription digne de ce grand homme. Malgré la supériorité des François, la victoire resta indécise. Dans un troisseme combat, le duc de Vivonne remporta une victoire complette sur les slottes Hollandoise & Espagnole.

# [1677.]

Les conférences pour la paix avoient commencé à Nimègue; mais, soit pour hâter la conclusion du traité, soit pour se rendre entièrement maître des conclusions, le Roi, au milieu de l'hiver, Investit Valenciennes, malgré l'activité du prince d'Orange, & s'empara de la place, en huit jours, & de Cambrai, en neuf. Le prince vint au secours de Saint-Omer, & livra bataille au duc d'Orléans, qui en faisoit le siège. Sa valeur avoit éclaté au siège de Maëstricht, où il déploya l'intrépidité d'un soldat, & les talens d'un général. Une bleffure qu'il y reçut au bras engagea les Etats à lui faire une députation pour le prier de se ménager, pour ne pas replonger par sa perte les Provinces-Unies dans leurs premiers malheurs. Malgré leurs exhortagions, & sa blessure, il se trouva nuit & jour ANECDOTES

à la tranchée. A la bataille de Cassel, qu'il

à la tranchée. A la bataille de Cassel, qu'il

livra au duc d'Orléans, les premiers régiones de l'infanterie Hollandone ayant plié,

mens de l'infanterie Hollandone ayant plié,

il y courut, les rallia, les mena plusieurs

sois à la charge; mais, entraîné malgré lui

sois à la charge; mais, entraîné malgré lui

par les fuyards, il entra en furem & coupa le visage à l'un d'eux, en lui difant: «Trais se tre! du moins je te marquerai pour te » reconnoître, afin de te faire pendre, » Ni menaces, ni careffes, rien ne put les arrêter: ils fentraînerent vers le reste des troupes; &, ayant rallié une partie de celles qui avoient été rompues, il se une retraite qui lui mérita plus de gloire que n'eût Le prince d'Orange ; plus brave qu'heufait le gain de la bataille. roux, songeon à se marier. Il avoit jette les yeux sur Marie, fille du duc d'Yorek. Sous prétexte de la paix, il alla à Londres: il vit la princesse, se en devint éperdé vit la princesse. Il la demanda au roi se ment amoureux. Il la demanda au roi se au duc. Le roi, profitant de la circonstance, exigea, avant tout, qu'on convint de la paix. Le prince s'en excusa. Le sol & le duc per fisterent. Le duc parut ferme, Enfin, menacé d'un refus, s'il ne se tendoit point, it leur die que, dans l'étal où étoient les af faires, il prévoyoir que les Assiés auroient une paix peu avantageuse, & qu'ils pour roient crone qu'il avoit fait son mariage leurs depens, mais que, de quelqu'amour qu'i

# HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 299

st prévenu, il ne vendroit jamais son hommeur pour une semme. Il chargea le chevalier Temple de dire au roi que, s'il persistoit dans la résolution de traiter de la paix, avant que de parler de son mariage, il alloit repartir. « Enfin, ajoûta-t-il, que le roi choisisse de quelle maniere il veut vivre avec moi à l'avenir, Il saut que nous nous séparions bons amis, ou ennemis irréconciliables. » Cette fermeté plut tant au roi, qu'il sit dire au prince, par le même chevalier, qu'il étoit assuré que le prince d'Orange étoit le plus honnête homme da

monde; qu'il vouloit se fier en lui, & qu'il auroit sa femme. Le prince, à cette nouvelle, embrassa Temple, & l'assura qu'il le rendoit le plus heureux des hommes. Le mariage sut conclu & célébré peu de jours après.

La paix de Nimègue sut signée le 12 d'Août. Le prince d'Orange, soit qu'il igno-

rât que la conclusion sût si prochaine, soit qu'il ne voulût pas laisser échapper une occasion d'acquérir de la gloire, entrepait de forcer le camp du général François, (le duc de Luxembourg,) dans ses retranchemens. Il marcha droit à l'ennemi qui avoit sa droite à l'Abbaye-saint-Denys, proche de Mons, & sa gauche à Mesnil-saint-Pierre, postes qu'on regardoit comme inaccessibles. L'Abbaye sut d'abord attaquée par

#### ANECDOTES

l'armée du prince, & emportée. Aprèsidiné, on attaqua un autre poste, avec les troupes Espagnoles. Le prince d'Orange courut un très-grand danger de sa vie. Un cavalier François étoit prêt à décharger son pistolet sur lui: Odyk s'en apperçut assez à tems, & tua le cavalier. La nuit sépara les deux armées. Le lendemain de cette entreprise, le prince reçut avis que la paix avoit été signée à Nimègue. D'autres prétendent qu'il le sçavoit avant d'attaquer le maréchal de Luxembourg. Si cela est vrai, le prince est coupable du sang qui sut versé dans cette assaire; & rien ne peut l'excuser.

# **₹** [1679.]

L'électeur de Brandebourg se trouva en butte aux sorces de la France. Il se plaignit aux Etats d'avoir conclu la paix, sans avoir songé à ses intérêts. Les Etats ne lui répondirent qu'en lui exposant la nécessité où ils s'étoient trouvés de conclure; qu'au reste, ils n'avoient épargné ni les biens de leurs sujets, ni leurs vies pour finir heureusement cette guerre, & qu'ils lui laissoient à juger si tous les consédérés en avoient fait autant qu'eux; qu'ils n'avoient pris le partide signer, que lorsqu'ils avoient vu les Pays-bas Espagnols sur le point d'être envahis par la France. L'électeur deman

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 301 doit que les Provinces-Unies l'indemnifaffent des dépenses & des pertes qu'il avoit faites. Mais, voyant qu'on ne se disposoit pas à le satisfaire, il sit marcher des troupes vers l'Yssel. Il espéra d'être soutenu par la France. Mais, lorsqu'il vit que, pour de si petits interêts, le Roi ne vouloit pas achever de ruiner les Provinces-Unies, il céda aux raisons de la France, & se redra, le dépit dans le cœur.

#### **~~**[ 1684.] **~~**

La prise de Luxembourg par les François fit espérer au prince d'Orange de voir renaître la guerre. Il proposa aux Etats-Généraux d'augmenter leurs troupes de feize mille hommes. Ils s'y opposerent vivement, sur-tout la ville d'Amsterdam. L'envoyé de l'électeur de Brandebourg contraria les desseins du prince, & alla jusqu'à dire « que le prince ne manquoit pas » de flateurs qui disoient qu'il n'y avoit » qu'un vaste génie, comme le sien, qui » pût faire échouer les vastes desseins de la » France, & qu'il avoit plus d'ambition, » d'opiniâtreté, & de bonne opinion de lui-» même, qu'il ne falloit.» Comme amiral-général des Province-Unies, le prince d'Orange comptant sur son autorité, avoit envoyé la flotte des Etats en Suède, pour y charger seize mille soldats de cette na-

# jôż Anecdofes

fel; mais il s'éleva une tempête fi furieuse, que la plus grande partie de cette flotte périt. Ce funeste évènement, qu'on regardoit comme une des plus grandes pertes qui eussent été faites sur mer, & la fermeté de la ville d'Amsterdam, forcerent le prince à renoncer au dessein de rompre la paix

tion, qu'elle amena jusqu'à l'entrée du Tes-

à renoncer au dessein de rompre la paix avec la France. Cependant il tentoit toute sorte de moyens pour déterminer les Provinces-Unies à la guerre. « Le roi de France, disoit-il à Fuchs, envoyé de l'électeur de Brandebourg, n'a aucun droit sur ce dont il s'est saisi après la paix de Nimègue. Il faut être aveugle pour ne pas voir que ce prince aspire à la monarchie de l'Europe; que les Provinces-Unies ne doivent s'attendre qu'à des pertes. Pour moi, qui n'ai rien à me reprocher, j'attendrai patiemment ce que Dieu a résolu. Mais, s'il doit arriver quelque changement funeste, il est plus honnête de périr les armes à la main, que de voir presser des dépendances & des réunions ridicules. Enfin je pense qu'une mort glorieuse est plus honorable qu'une vie pleine de lâcheté. Je suis né au milieu des orages, & j'ai été élevé dans l'adverfité. Par la grace du Ciel, l'ai recouvré l'Etat de mes peres, & le Ciel ne permettra pas que je meure dans la misere. Mais, si la ProHOLLANDOISES ET BELGIQUES. 303 vidence l'a résolu, je me soumets à sa volonté. Tout ce qui me fâche, dans ce moment, c'est de voir que mon oncle, qui m'a toujours tenu lieu de pere, penchât pour la guerre, quand il s'agissoit de se saire rendre les dépenses qu'il a faites pour les Provinces-Unies, & qu'il embrasse aujourd'hui le parti de la ville d'Amsterdam, parce qu'elle s'oppose à mes desseins.»

# **\*\***[ 1688.]

La révolution, qui arriva dans la Grande-Bertagne par la politique mal-adroite du roi Jacques, changea les projets du prince d'Orange. Cette année, il se rendit un nombre confidérable de noblesse Angloise, pour prier le prince & la princesse d'Orange de se mêler de ce qui se passoit en Angleterre. Le Prince apprit tous les moyens que le roi prenoit pour y introduire la religion Romaine, & le pouvoir absolu. Il s'y prit trop mal pour faire adopter ses opinions à un peuple indépendant. Il n'épargna pas le duc de Monmouth, fils naturel de son frere Charles II. Geoffroi, chef de justice, sit pendre des milliers d'Anglois des deux sexes, & de tout âge, comme complices de la conspiration du duc. Ses intrigues, & les persécutions du roi ne lui réufdistant pas, il eut recours aux armes pour subjuguer la nation; mais l'armée resula de

#### 304 ÅNECDOTES

lui obéir. La noblesse Angloise chetcha un chef, & la trouva dans le prince d'Orange, sils d'une sille d'Angleterre, qui avoit

époufé la fille aînée du roi. Les seigneurs Anglois, qui étoient à la Haye, demanderent pour toute l'Angleterre le secours des Etats Généraux. Ils l'accorderent. Les préparatifs se firent secrettement. Le roi Jacques en étant averti, fit demander aux Etats ce qu'ils vouloient faire avec leur flotte, & les troupes dont ils la chargeoient? Les Etats répondirent qu'ils ne faisoient rien, dont le roi ne leur donnât l'exemple; qu'il avoit une flotte & une armée de terre confidérables, sans qu'on sçût pourquoi. Jacques trembla. Il protesta qu'il n'avoit d'autre objet que d'établir la liberté de conscience. Il assembla quelques évêques de l'Eglise Anglicane, & leur assura qu'il étoit prêt à faire tout ce qu'ils jugeroient à propos pour la conservation de la religion Protestante. On lui proposa des moyens: il les accepta, & parut disposé à les exécuter, pendant tout le tems qu'il eut à craindre la flotte du prince d'Orange. Il furvint une tempête. On crut le projet du prince manqué; & Jacques cessa de disfimuler. Pour donner plus de poids à la prétention du prince d'Orange, on répandit des nuages si épais sur la légitimité du prince de Galles, qu'on a cu bien de la

Hollandoises et Belgiques. 305peine à les dissiper. La flotte Hollandoise, ayant réparé le désordre où la tempête l'avoit mise, vogua à pleines voiles, sans trouver le moindre obstacle. Lord Dormouth, qui avoit ordre de l'attaquer, ne sit aucun mouvement. Le Prince descendit près de Torbay, & marcha avec fon armée à Exeter. Quelques seigneurs Anglois dresserent une requête, qu'ils présenterent au Roi, pour demander la convocation d'un parlement. Le Roi la refusa, à moins que le prince d'Orange ne sortit du royaume; ce qui fit conjecturer que le roi vouloit se rendre maîtré de la liberté du parlement. Le Roi partit pour Salisbury, & offrit des passeports aux mécontens qui voudroient aller se joindre au prince d'Orange, pour leur épargner la honte d'abandonner leur légitime Souverain. Il alla joindre son armée, dont les principaux chess déclarerent, « qu'en toute autre occasion » ils verseroient leur sang, jusqu'à la der-» niere goutte, mais qu'en bonne conscience » ils ne pouvoient pas se battre contre un » prince, qui n'étoit venu que pour assem-"blet un parlement libre, pour affurer leur "religion & leurs loix. " Cependant le Roi accorda une amnistie; permit la convocation d'un parlement, & laissa liberté entiere. Les troupes du Roi occupoient un quartier

An. des Rép. Pare, IV.

306 ANECDOTES

qui les souffroit impatiemment. Les habitans imaginerent, pendant la nuit, de battre la marche Hollandoise. Les Irlandoise qui occupoient ce quartier, prirent, l'allarme; & s'enfuirent. Le conseil du Roi, craignant l'évènement, fut d'avis que la reine & son fils se retirassent en France. Lorsqu'elle sut partie, le Roi se disposoit à la suivre. A Fervesham, où il alloit s'embarquer, comme on le prenoit pour un prêtre Catholique, on le fouille. On lui trouva quatre cens guinées, divers cachets & quelques bijoux. On le conduisit au juge de paix, qui le reconnut. Le juge tomba à ses genoux; lui demanda pardon, & ordonna qu'on lui rendît tout. Le Roi ne reprit que ses bijoux. La populace l'entraîna dans la ville, comme par force. Le conseil le pria de revenir à Whitehal. Il y consentit; & le peuple, lorsqu'il passa à Londres, le reçut avec acclamation.

#### **♣**[ 1689.]**♣**

Le Prince vint à Saint-James. Auffi-tôt les ministres de plusieurs Puissances de l'Europe allerent le complimenter; & il sui résolu de signer la requête que la noblesse avoit dressée à Exeter; mais le roi Jacques partit secrettement pendant la nuit, & se retira en France. Le thrône sui déclaré va-

Hollandoises et Belgiques. 307 cant, & Jacques déchu de tous ses droits. tant par la violation des loix, que par son abdication volontaire. Le mot d'abdication causa quelques contestations; on le changea en celui de retraite. Enfin Guillaume de Nassau, prince d'Orange, & Marie d'Angleterre, furent déclarés roi & reine de la Grande-Bretagne. On peut voir ce que dit M. de Voltaire sur cet évènement, sur les préparatifs & les efforts que Louis XIV sit pour le roi Jacques, sur la victoire que les François remporterent sur mer, contre les Anglois & les Hollandois, sur la défaite de Jacques en Irlande, sur la valeur & la blessure de Guillaume froissé par un boulet de canon. « Jacques revint en France, continue-t-il, laissant son rival gagner en Irlande de nouvelles batailles & s'affermir sur le thrône. Les flottes Francoises furent occupées alors à ramener les François qui avoient inutilement combatu, & les familles Irlandoises Catholiques, qui, étant très-pauvres dans leur patrie, voulurent aller subsisser en France, des libéralités du Roi. Il est à croire que la fortune eut peu de part à toute cette révolution, depuis le commencement jusqu'à la fin. Les caracteres de Guillaume & de Jacques firent tout. Ceux qui aiment à voir dans la conduite des hommes les causes V ij

#### 308 ANECDOTES des évènemens, remarqueront que le roi

Guillaume, après sa victoire, fit publier un pardon général, & que le roi Jacques

vaingu, en passant par une petite ville nommée Gallowai, fit pendre quelques citoyens qui avoient été d'avis de lui fermer les portes. De deux hommes qui se conduisoient ainsi, il étoit bien aisé de voir qui devoit l'emporter. Il restoit à Jacques quelques villes en Irlande, entrautres, Limerick, où il y avoit plus de douze mille soldats. Le roi de France, soutenant toujours la fortune de Jacques, fit passer encore trois mille hommes de troupes réglées dans Limerick. Pour surcroît de libéralité, il envoya tout ce qui peut servir aux besoins d'un grand peuple, &c. Limerick assiégée, mais munie de tant de secours, espéroit de voir son Roi combattre pour sa defense. Jacques ne vint point. Limerick se rendit. Les vaisseaux François retournerent encore vers les côtes d'Irlande, & ramenerent en France environ vingt mille Irlandois, tant foldats que citoyens fugitifs. Ce qu'il y a pout-être de plus étonnant, c'est que Louis XIV ne se rebuta pas. Il soutenoit alors une guerre difficile, contre presque toute l'Europa; cependant il tenta encore de changer la fortune de Jacques, par une entreprise décisive. & de

Hollandoises et Belgiques. 100 faire une descente en Angletorre, avec vingt mille hommes. Ils étoient affemblés entre Cherbourg & la Hogue. Plus de trois cens navires de transport étoient prêts à Breik Tourville, avec quarante-quatre grands vailseaux de guerre, les attendoit sux côtes de Normandie. D'Estrées arrivoit du port de Toulon, avec trente autres veilleaut. Sil y a des malheurs causés par la mauvaise conduite, il en est qu'on se peut imputer qu'à la fortune. Le vent, d'abord favorable à l'escadre de d'Estrées, changea. Il ne put joindre Tourville. Ses quarante-quatre vais seaux furent attaqués par les flottes d'Angleterre & de Hollande, fortes de près de cent voiles. La supériorité du nombre l'emporta. Les François céderent, après un costhat de dix heures, Russel, amiral Anglois, les poursuivix deux jours. Quatorze grands vaisseaux, dont deux portoient cent quatre piéces de canon, échouerent sur la côte; & les capitaines y firent mettre le seu, pour ne les pas laisser brûler par les ennemis. Le roi Jacques, qui du rivage avoit vu ce désaltre, perdit toutes ses espérances.... Il ne resta, (après quelques autres tentatives aussi inutiles, ) d'autre ressource au parti du roi déthrôné, que dans quelques conspirations contre la vie de son rival. Ceux qui les tramerent, périrent presque

tous du dernier supplice. Il passa le reste de ses jours à Saint-Germain, où il vécut des biensaits de Louis, & d'une pension de soixante-dix mille francs, qu'il eut la soiblesse de recevoir en secret de sa sille Marie, par laquelle il avoit été déthrôné. Il mourut, en 1700, à Saint-Germain. Quelques Jésuites Irlandois prétendoient qu'il se saisoit des miracles à son tombeau. On parla même de saire canoniser à Rome, après sa mort, ce roi que Rome avoit abandonné pendant sa vie. (M. de Voltaire, Siécele de Louis XIV, t. 1.)

#### 1697.]

Cette année est mémorable par la paix de Ryswick, signée le 21 de Septembre; paix qui mit sin à la guerre la plus glorieuse pour la France, & pendant laquelle le roi Guillaume, quoique souvent vaincu, s'acquit une gloire immortelle; guerre entreprise sans motif, & terminée sans objet. Louis XIV rendit aux Espagnols tout ce qu'il leur avoit pris, vers les Pyrénées, & ce qu'il venoit de leur prendre en Flandres. Il reconnut pour légitime, le roi d'Angleterre. Fribourg, Brisak, Khell, Philisbourg, surent restitués à l'Empire; la Lorraine le sut à Léopold, & la tranquile lité à l'Europe,

#### HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 311

# **\***[1700.]

La mort de Charles d'Autriche, roi d'Espagne, changea la face des affaires. Son testament donnoit à la maison de France le royaume d'Espagne, de sorte que, comme le dit M. de Voltaire, après deux cens ans de guerres & de négociations pour quelques frontieres des Etats Espagnols, la maison de France eut, d'un trait de plume, la monarchie entiere, sans traités, sans intrigues, & sans même avoir eu l'espérance de cette succession. L'Europe, ajoûte M.de Voltaire, parut d'abord dans l'engourdissement de la surprise & de l'impuissance, quand elle vit la monarchie d'Espagne, soumise à la France, dont elle avoit été trois cens ans la rivale. Philippe de France, duc d'Anjou, second fils du Dauphin, sut déclaré roi d'Espagne.

#### **\***[ 1702.]

Les Etats-Généraux des Provinces-Unies reconnurent pour roi d'Espagne le duc d'Anjou. Cependant il se sit un traité entre l'Empereur, le roi Guillaume & les Etats des Provinces-Unies, contre la France & l'Espagne, pour empêcher que ces deux royaumes ne sussent foumis à un seul monarque, qui se trouveroit en état de sub-

ANECDOTES juguer toute l'Europe, s'il scavoit se servir de ses forces. On convint de faire la guerre jusqu'à ce qu'on eût mis les Etats du toi Guillaume & les Provinces-Unies en sureté, & affermi leur commerce; de faire tous ses efforts pour conquérir les Paysbas Espagnols, afin d'en faire une barriere aux Provinces-Unies contre la France, &c. Jacques le Déthrôné étoit mort : Guillaume ne lui survécut pas deux ans. Il mourut, le 19 Mars de cette année, à Kenfington, près de Londres. Il usa des charges & des emplois de ses prédécesseurs. avec beaucoup de modération. Quelques évenemens de sa vie décèlent en lui une grando ambition de régiter. Le maffacre de Jean & de Corneille De Wit, qu'il eût pu empêcher, fait soupçonner, que s'il ne trempa point directement dans cet attentat, il ne fut pas fâché d'être vengé de l'opposition qu'ils avoient mise à son élevation. Il marqua trop fon dépit aux Zélandois, qui l'empêcherent d'accepter la souveraineté de Gueldres. Enfin l'expulsion de son beau-pere du thrône d'Angleterre est un crime que le succès ne justifie pas entièrement. Ce prince laissa la République en possession de toutes ses loix de de

tous les priviléges. On l'a accusé, avec raifon, d'almer trop la guerre, & de hazarHOLLANDOISES ET BELGIQUES. 313 der trop fouvent des batailles, quoiqu'il fût fouvent malheureux. La princesse Anne, sa sœur, lui succéda. Les Provinces-Unies craignoient qu'elle ne voulût pas suivre les projets du roi Guillaume pour s'opposer à l'union des deux couronnes dans la maison de Prance; mais elle prévint leurs vœux, en déclarant la guerro à Louis XIV,

# ₩¥i[1703,]./\$₩.

Les hoffilités au sujet de la succession d'Espagne, avoient commencé. Il faut encore revenir à M. de Voltaire, pour connoître les refforts secrets, & les principaux acteurs d'une guerre si sunesse à la gloire de Louis XIV, & qui ne servit qu'à faire voir sa constance dans les malheurs. Churchill, comte, & enfuite duc de Marlborough, déclaré général des troupes Angloises & Hollandoises, n'étoit pas comme ces généraux auxquels un ministre donne par écrit le projet d'une campagne, 🗞 qui, après avoir suivi à la tête d'une armée les ordres du cabinet, reviennent briguer l'honneur de servir encore. Il gouvernoit alors la reine d'Angleterre, & par le besoin qu'on avoit de lui, & par l'autorité que la femme avoit sur l'esprit de cette reine. Il menoit le parlement par son crédit, & par celui de Godolphin. grand thrésorier, dont le fils épousasa fille.

#### 314 ANÉCHOTES

Ainsi, maître de la cour, du parlement. de la guerre & des sinances, plus roi que n'avoit été Guillaume, aussi politique que lui, & beaucoup plus grand capitaine, il sit plus que les Alliés n'osoient espérer... Marlborough, guerrier infatigable, pendant la campagne, devenoit un négociateur aussi agissant pendant l'hiver. Il alloit à la Haye, & dans toutes les cours d'Allemagne. Il persuadoit aux Hollandois de s'épuiser pour abbaisser la France. Il excitoit les ressentimens de l'électeur Palatin. Il alloit flater la fierté de l'électeur de Brandebourg, larsque ce prince voulut être roi. Il lui présentoit la serviette à table, pour en tirer un secours de sept à huit mille soldats. Le prince Eugène, de son côté, ne finissoit une campagne, que pour aller faire lui-même à Vienne les préparatifs de l'autre. On scait si les armées en sont mieux pourvues, quand le général est le ministre. Ce prince, trop méprisé à la cour de France, étoit né avec les qualités qui font un héros dans la guerre, & un grand homme dans la paix; un esprit plein de justesse & de hauteur, ayant le courage nécessaire dans les armées & dans le cabinet. Il a fait des fautes, comme tous les généraux; mais elles ont été cachées sous le nombre de ses grandes actions. Marl-

borough avoit par-dessus tous les généraux

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 315 de son tems cette tranquillité de courage au milieu du tumulte, & cette sérénité d'ame dans le péril, que les Anglois appellent cool-head, tête-froide. C'est peut-être cette qualité, le premier don de la nature pour le commandement, qui a donné autresois tant d'avantages aux Anglois sur les François, dans les plaines de Poitiers, de Créci & d'Azincourt.

#### **-**[1704-1708,] **/**-

Dans cette longue suite de malheurs qui accablerent la France, & dont on ne parlera point ici, 'il y eut des faits d'armes que les Romales n'auroient pas négligé de confacrer, & dont on trouve à peine des vestiges dans notre Histoire. Au siège de Lille par le prince Eugène & par le duc de Marlborough, ces généraux s'attacherent sur-tout à empêcher qu'on ne jettât dans la place des vivres & des munitions. Le chevalier de Luxembourg partit de Douai, avec deux mille hommes qu'il vouloit introduire dans Lille. Chacun portoit, outre ses armes, un fusil & soixante livres de poudre. Tournesort le joignit en chemin. Cette troupe passe au milieu du camp ennemi; le traverse en contrefaisant les Allemands, & entre dans la ville, au nombre de dix-huit cens hommes, lorsqu'ensin ils surent reconnus. La barriere se ferme. Le reste du détachement est en bute à tout le camp. Il se défend, se fait jour, & se retire à Douai,

fend, se fait jour, & se retire à Douai, avec très-peu de perte.

M. de Voltaire, soigneux de la gloire de sa nation, a sauvé de l'oubli plusieurs

de ces faits. Lorsque le maréchal de Villars vint prendre le commandement de l'armée, après la bataille d'Hochstet, il se trouva près de Trèves, avec des forces insérieures, vis-à-vis de Marlborough. Tous deux vouloient donner une nouvelle bataille; mais, le prince de Bade n'étant pas venu affez tôt joindre ses troupes aux Anglois; Villars eut au moins l'honneur

qui estimoit assez le maréchal de Villars, pour vouloir en être estimé, lui éctivit en décampant : « Rendez-moi la justice » de croire que ma retraite est la faute » du prince de Bade, & que je vous » estime encore plus, que je ne suis saché » contre hii.»

de faire décamper Marlborough. C'étoit beaucoup alors. Le due de Marlborough,

» du prince de Bade, & que je vous » estime encore plus, que je ne sus suché » contre lui. »

M. de Voltaire termine, par une réslexion qu'on ne scauroit trop répéter, le détail des préparatifs du siège de Turin, que le duc de la Feuillade, neven du ministre

Chamillard, alloit faire. On avoit fait venir cent quarante piéces de canon, cent

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 317 dix mille boulets, cent fix mille cartour ches d'une façon, & trois cens mille d'une autre; vingt mille bombes, quinze mille sacs à terre, trente mille instrumens pour le pionnage, douze cens mille livres de poudre. Ajoûtez à ces munitions le plomb. le fer & le fer-blanc, les cordages, tout ce qui fert aux mineurs, le soufre, le salpêtre, les outils de toute espece. Il est certain, ajoûte cet historien philosophe, que les frais de tous ces préparatifs de destruction suffiroient pour fonder & pour faire fleurir la plus nombreuse colonie. Tout siège de grande ville, exige ces frais immenses; & quand il faut réparer chez soi un village ruiné, on le néglige.

# \*\*[ 1709.] A

Louis XIV, accablé de toutes parts, rechercha la paix. L'ambassadeur s'adressa au prince Eugène, à Marlborough & à Heinsius, grand-pensionnaire. Les Hollandois, que Louis avoit fait trembler tant de sois, montrerent dans cette occasion une fierté révoltante. On l'amusa par de seintes négociations; & on lui déclara enfin, qu'il falloit que le roi de France sorçât son fils à descendre du thrône d'Espagne. M. de Voltaire assure qu'il tient de vingt personnes, qui l'avoient enforcement de la marche de la contre de l'avoient enforcement de la contre de la contre

tendu, que les commissaires Hollandoit députés à l'armée, traitoient avec tant de fierté trente princes Allemands à leur solde, qu'ils disoient: «Qu'on fasse venir Holstein l » Qu'on dise à Hesse de nous venir par » ler! »

Ils étoient si aveuglés de leur prospérité, que le pensionnaire Heinsius dit au duc de Marlborough, sur quelques prétentions de la reine d'Angleterre, que, bien loin d'augmenter sa puissance, si elle poussoit plus loin ses victoires, les Etats-Généraux seroient obligés, en bonne politique, de prendre le parti de la France,

& de la secourir contre les Anglois.

Louis XIV envoya M. de Torcy à la Haye. Le grand-pensionnaire Heinsius est bien étonné, dit encore M. Voltaire, quand on lui annonce que le principal ministre de Louis XIV est dans son anti-chambre. Heinsius avoit été autresois envoyé en France, par le roi Guillaume, pour y discuter ses droits sur la principauté d'Orange. Il s'étoit adressé à Louvois, secrétaire d'Etat, ayant le département du Dauphiné où Orange est situé. Le ministre de Guillaume parla vivement, non seule-

d'Etat, ayant le département du Dauphiné où Orange est situé. Le ministre de Guillaume parla vivement, non seulement pour son maître, mais pour les Réformés d'Orange. Croiroit-on que Louvois lui répondit qu'il le feroit mettre à la Bastille? Les conditions qu'ils mettoient à la HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 319
paix, étoient si révoltantes que Louis XIV
n'en voulut accepter aucune, & qu'il
dit: « Puisqu'il faut faire la guerre, j'aime
» mieux la faire à mes ennemis, qu'à mes
» enfans. » Cette fermeté eut les plus heureux succès.

#### **→** [1712.] →

Ni la perte de la bataille de Malplaquet, dans laquelle les vainqueurs perdirent plus des deux tiers de monde que les vaincus; ni la prise de Mons, de Douai, de Bouchain par les Hollandois, ne changerent rien aux résolutions de Louis le Grand. Il étoit résolu de s'ensevelir sous les débris du thrône, lorsqu'une heureuse révolution changea entièrement la face des affaires. La reine Anne eut quelques sujets de mécontement contre le duc de Marlborough, qui s'opposoit ouvertement à la paix; lui retira le commandement des armées, & lui substitua le duc d'Ormond, à qui elle traça un plan de conduite, conforme à ses vues, toutes en faveur de la paix. Le maréchal de Tallard, prisonnier à Londres, avoit gagné l'esprit des ministres. Enfin la déroute de Dénain, par le maréchal de Villars, sauva la France. Cette action rendit les François maîtres de Marchienne, de Douai, du fort de la Scarpe, du Quesnoi & de Bouchain, dont



#### ANECDOTES

toutes les garnisons se rendirent prisonnieres de guerre; places que la perte de l'artillerie & des munitions des Alliés à Dénain les mit dans l'impossibilité de défendre. On prétend que ce fut un conseiller de Douai, nommé Le Févre d'Orval. & un curé, qui imaginefent les premiers, qu'on pouvoit aisément attaquer Dénain & Marchiennes. Le Févre donna son avis à l'intendant de la province; celui-ci au maréchal de Montesquiou, qui commandoit fous le maréchal de Villars. Le général l'approuva & l'exécuta. Cette journée mit fin à la guerre. Eugène & Villars traiterent au nom de leurs maîtres, & conclurent la paix à Radstat. Le maréchal de Villars difoit à Eugène: « Monsieur, nous ne som-» mes point ennemis. Vos ennemis font à » Vienne, & les miens à Versailles.» M. de Voltaire, au sujet des traités de Radstat & d'Utrecht, dit que la France reçut la loi de l'Angleterre, & la fit à l'Empire.

# ₹ [1715.] A

Depuis la paix d'Utrecht, la Hollande fut tranquille. Eugène, qui servoit l'empereur contre les Turcs, remporta contre le Grand-Visir Ali, savori du Sultan Achmet III, la célèbre bataille de Péter-Waradin. Il emporta Belgrade, dans le tems même qu'il

HOLLANDOISES ET BELGIQUES. 32 P qu'il étoit assiégé dans son camp par une armée innombrable de Turcs, & enfin sit la paix de Passarowitz.

#### ₩[1734.] A

Dans la guerre de la France contre l'Empereur, la Hollande & l'Angleterre abandonnerent la maison d'Autriche: sur quoi M. de Voltaire observe que rien ne sit plus d'honneur au ministere François, que d'être parvenu à faire comprendre à ces Puissances, que la France pouvoit faire la guerre à l'Empereur, sans allarmer la liberté de l'Europe. Il semble que, depuis que la Hollande s'est assurée de sa liberté, elle n'a tourné ses vues politiques, qu'à conserver sa tranquillité, également en garde contre l'ambition des Souverains de l'Europe, & contre le vain desir de s'aggrandir. Dans la guerre de 1741, dont le but étoit de favoriser l'électeur de Baviere dans ses prétentions à l'Empire, les Anglois & les Hollandois ne prirent d'abord aucun parti. Les Etats-Généraux resterent dans le silence. Mais, lorsqu'ils virent que les projets de paix, que l'empereur avoit fait proposer à Londres, étoient rejettés, ils se déclarerent en faveur de l'impératrice Marie-Thérèse, qui soutenoit avec courage les efforts des ennemis les plus puissans. Tant de géné; An, des Rép. Part. IV.

122 ANECD, HOLLAND, ET BELGIQ. posité sut mal récompensée. Gandi, Ossende, Bruxelles, tout le Brabant Hollandois, deviennent la proie du vainqueur de Fontenoi. Alors ils rétablissent le Stadhoudérat, dans l'espérance que la République sera plus heureuse sous un chef accrédité; co qui n'empêcha pas que le marechal de Lowendhal ne prit d'assaut Berg-op-Zoom qu'on avoit regardé jusqu'alors comme imprenable. Le maréchal de Saxe, qui s'étoit couvert de gloire, depuis qu'il avoit pris le commandement des armées Françoiles. força les Puissances ennemies à faire la paix. La Hollande, instruite par ses pertes, a tiré le meilleur parti qu'il lui a été pof-Sble de la derniere guerre, sans se mêler des querelles où rien ne l'obligeoit d'entrer.

Fin de la quatrieme Partie.



# SUPPLÉMENT AUX ANECDOTES

ITALIENNES,

DEPUIS L'AN 1000 DE J. C.
JUSQU'A PRÉSENT.



LA SAVOYE.

## AVERTISSEMENT.

CET article appartient à l'Italie; mais nous avons prévenu nos lecteurs, dans nos ANECBOTES ITALIENNES, que nous lui donnerions une place à la fin des Républiques. Fidèles à remplir nos engagement,

#### AVERTISSEMENT.

nous croyons seulement devoir avertir ici; que l'abondance des matieres ne nous a point permis de placer la Savoye, immédiatement après Gènes & Venise, comme il paroissoit naturel de le faire: on n'a pas cru d'ailleurs devoir couper l'Histoire des quatre grandes Républiques, par celle d'un Etat qui leur est tout-à-fait étranger. Ces raisons sont plus que suffisantes pour excuser nos dispositions typographiques.





#### INTRODUCTION.

A Savoye, duché souverain de l'Europe, & l'une des parties septentrionales de l'Italie, fut autrefois habitée par les Ambrons, les Antuates, les Allobroges, peuples de la Gaule Narbonnoise ou Celtique. Elle passa sous la domination des Romains, & le fameux Aëtius, patrice des Gaules, en fit présent aux Bourguignons. Ceux-ci la conserverent probablement jusqu'au règne de l'empereur Honorius, c'est-à dire jusqu'au tems où les Huns. les Goths, les Vandales & les autres peuples du Nord inonderent l'Empire Romain de leurs armées redoutables, & partagerent entr'eux les dépouilles de ces conquérans du monde. Les rois Lombards comprirent cet Etat dans la monarchie qu'ils fonderent en Italie. Charlemagne, vainqueur des Lombards, empereur & roi d'Italie, transmit ses droits sur la Savoye à ses descendans; & Louis le Débonnaire, fils de ce prince, la donna, dit-on, pour

#### INTRODUCTION.

apinage, à Cuntad le Vieux, comba d'Altorf, un de ses petits-fils. Ce Conrad fut pere de Conrad II, comte de Paris, mort en 881, auquel succéda Rodolphe I, son fils, qui s'établit un royaume dans les Alpes, sous le nom de Bourgogne transjuname, 8t qui laissa la couronne à son file

Rodolphe II, vers l'an 911.





BEROLD, premier Comte de Savoye.

## **(1000.**]

DÉROLD, issu des anciens rois Sa-xons, & neveu de l'empereur Orton. III, fut envoyé par ce prince en Italie, avec le titre de Vicaire général de l'Empire, au secours de Boson, roi d'Arles, & frere de Rodolphe II, roi de Bourgogne. Il vint à bout de chasser de la Provence les Liguriens qui la ravageoient; & les services qu'il rendit aux deux freres furent si considérables, que Rodolphe ne crut pas pouvoir mieux les reconnoître qu'en lui donnant la souveraineté de plusieurs pays dans les Alpes, tels que les comtés de Savoye & de Maurienne. Bérold acquit une grande réputation par ses exploits; & c'est de cet illustre chef que les ducs de Savoye, aujourd'hui régnans, tirent leur origine.



# 5 Suppl. aux Anecd. Ital:

HUMBERT I, die Aux Blanches-Mains.

## ₩[ 1027.] **/**

DIGNE héritier de la valeur de son pere, il seut se ménager, comme lui, l'amitié de Rodolphe III, sils de son bienfaiteur, & celle de l'empereur Conrad I, son parent. Il accompagna ce prince dans son voyage à Rome où il alloit se faire couronner avec l'impératrice Gisèle.

## **\***[1038.]

Rodolphe III, dit le Fainéant, roi de Bourgogne, mort en 1032, sans laisser d'enfans, avoit nommé l'empereur Conrad héritier de ses Etats. Eudes II, comte de Champagne, lui disputa cette donation. L'empereur appella le comte de Savoye à son secours. Il fut redevable à ce prince de tous les avantages que remporterent les troupes impériales; & le Champenois fut non-leulement vaincu, mais encore fait prisonnier & conduit aux pieds de Conrad. La guerre ne fut pas plutôt terminée, que Conrad, pour recompenser Humbert, lui fit présent du Valais, du Chablais, de Saint-Maurice, qui faisoient une bonne partie de la Bourgogne, & le fit couronner comte de Savoye, avec la plus grande solemnité.

# DE LA SAVOYE,

#### AMEDÉE I, die LE PIÉMONTOIS.

## **~~**[1048.]**~~**

D'uvivant de son pere, c'est-à-dire; en 1046, Amedée alla joindre à Pavie l'empereur Henri II, qui alloit se saire couronner à Rome. On raconte à cette occasion, qu'étant à Vérone, il se présenta suivi d'un très-grand nombre de gentilshommes pour avoir audience de Henri, & que, comme on vouloit le laisser entrer seul, il le resusa en disant, «qu'il » n'entreroit point sans sa queue. » On ris beaucoup, ajoûte-t-on, de cette expression; & depuis, il eut le sobriquet de La Queue. Nous ne voyons pas l'absurdité que trouve un historien moderne dans cette anecdote.

#### **%**[ 1050.]

Amedée I mourut à Maurienne, ne laiffant point d'enfans d'Adèle de Bourgogne, son épouse. Il eut pour successeur, Odon son frere, mort en 1055, auquel succéda Amedée II, qui mourut en 1095. Plusieurs historiens regardent ces deux princes comme apocryphes.

# SUPPL AUX ANECD. ITAL.

#### HUMBERT II, du Le Renforcé.

## ₩[1095.] A

Eux qui ne mettent point Odon & Amédée II dans la liste des princes de la maison de Savoye, font cet Humbert II, fils du comte Amédée I. Le furnom de Renforcé lui fut donné, pour sa grande taille & pour sa force prodigieuse. Les peuples de la Tarentaile, dit l'auteur de l'Arbre généalogique de la maison de Savoye, gémissoient sous le cruel gouvernement des seigneurs de Briançon, & sous le poids des impôts, dont ces maîtres inhumains les accabloient. Héraclius, archevêque de Tarentaise, ayant obtenu l'agrément de l'empereur Henri III, son souverain, pria le comte Humbert de rirer d'oppression cette inalheureuse province. Humbert marcha contre les tyrans, avec de bonnes troupes. Il réprima leur audace, fit cesser leurs extorsions; &, s'& tant rendu maître du château de Briançon, îl contraignit Aimeri, qui en étoit feigneur, à lui rendre hommage. Il devoit être suffisamment autorisé de l'empereur à faire cette démarche, puisque, dans le même

#### LASAVOYE

tenis, il se sit prétersement de sidélisé par tous les peuples de la Tarentaise.

Il ne paroit pas, quoi qu'en disent Guischenon & les autres historiens de la maison de Savoye, qu'Humbert sit, en 1097; le voyage de la Terre-sainte. Il dut être trop occupé de la conservation de ses nonveaux Etats. Outre la Tarentaise, il avoit encore reçu de l'empereur le marquisit de Suse, avec le titre de Vicaire du saint Empire. Il mourut le 18 d'Octobre 1108,



#### AMEDÉE II on III,

# ₩[1134.]₩

E prince, sik d'Humbert II, étoit resté sous la tutelle de Gisle de Bourd gogne, sa mere. Il accompagna l'empereur Henri V, son cousin, dans le voyage qu'il sit à Rome, pour y recevoir la courronne d'Italie des mains du pape Pascal II son attachement & son zèle pour la main son de Françonie lui mériterent de nouvelles saveurs, ayant été déclaré, par Henri se Vicaire perpétuel de l'Empire, & Vice-roi d'Arles.

On ignore en quelle année Humbert fit la guerre à Gui, comte de Vienne, en

#### o Suppl. aux Anecd. Ital:

Dauphiné, dont il avoit épousé la fille nommée Marthe ou Mahaud. Ce qui paroît certain, c'est qu'il arrêta les essorts de l'ennemi, qui s'étoit mis le premier en campagne; qu'il l'attaqua, le désit & lui tua beaucoup de monde. Le champ de bataille & les environs surent bientôt après couverts de monasteres. C'étoit la dévotion du tems. Les princes ne connoissoient point d'autre maniere de remercier le ciel de ses biensaits. Aujourd'hui l'on pourroit être très-pieux, très-dévot même, en supprimant les trois quarts de ces prétendues retraites.

#### **→** [1136.] ♣

Amédée n'avoit point encore d'enfans de Mahaud de Vienne. La reine de France, Adélaide, sœur de cette princesse, engagea le roi son époux, Louis le Gros, à s'assurer la succession du comte de Savoye. Louis, en conséquence, sit marcher des troupes du côté des Alpes. Il s'empara de plusieurs places; mais Amédée ne lui donna pas le tems de s'y fortisser. Avec une a mée levée à la hâte, il arrêta non-seument les progrès du roi de France; chassa de la Savoye, & sit lui-même irruption dans les Etats de son beau La fortune secondant par-tout ses esse de son de pousser vivemen.

guerre; mais, la mort de Louis le Gros, & la naissance d'un fils d'Amédée, ayant fait évanouir les projets d'Adélaïde, on eut recours à la négociation, pour appaiser le comte de Savoye. Pierre le Vénérable, son ami particulier, sut chargé de ce soin. Il conclut la paix avec Amédée, & le sit entrer sincérement dans les intérêts de Louis VII, successeur de Louis le Gros.

#### **\***[1138.]

Gui, dauphin de Viennois, avoit repris les armes, & s'étoit jetté sur les terres du comte Amédée, son gendre. Il ne sut pas plus heureux que le roi de France. Amédée, l'ayant joint à Montmélian, lui livra bataille, & tailla son armée en piéces. Le fils de Gui sut tué dans le combat.

Les historiens de Savoye parlent encore d'une autre expédition d'Amédée contre l'évêque de Turin, qui ne cessoit de brouiller les affaires en Piémont. Il réprima l'orgueil de ce prélat ambitieux, & rétablit le calme dans cette partie de ses Etats.

**\*\***[1148.]**\*\*** 

La maladie épidémique, qui régnoit alors en Europe, n'épargna pas Amédée. Il enreprit le voyage de la Terre-sainte, avec Louis VII, roi de France, & l'empereur

#### 12 Suppl. Aux Anecd. Ital.

Conrad III. Mais, dit Muratori, ces printices, peu d'accord entreux, & trop attachés à leurs intérêts, ainsi qu'à leurs plaisirs, ayant perdu malheureusement leur tems, leur argent & leurs troupes, fans avoir pu rendre aucun fervice aux Chrétiens, ne penserent plus qu'à revenir dans leurs Erats. Amédée tomba malade dans l'isse de Chypre, & mourut à Nicosie, sur



la fin de cette année.

## HUMBERT III, da Le SAINT.

## # [1149.] A

E prince n'avoit guères que huit ans, lorsque son pere mourut. On lui donna pour tuteur Amédée, évêque de Lansanne. Le tems de cette régence n'oftre aucun évènement considérable.

## **→**[1153.] ✓

Le dauphin de Viennois, fils de celul qu'Amédée avoit vaincu à Montmélian, fait une irruption subite dans la Savoye. Humbert rassemble ses troupes à la hâte. Il vole à la renconte des ermemis, les joint, les combat, et remporte sur eux une vieloire complette.

#### **₹**[1168.]

Dès l'année précédente, l'empereur Frédéric I, animé d'un juste ressentiment contre le pape Alexandre III, & partifan déclaré de l'anti-pape Victor V, étoit passé en Italie. Le comte Humbert avoit refuse, par attachement pour le souverain pontife, de laisser à Frédéric le passage libre par ses Etats. Mais il tevoit été puni de sa désobéifsance; & l'empereur avoit, en passant, pris & saccagé plusieurs places du Piémont & de la Savoie. Cette année, Frédéric, de retour d'Italie, & n'ayant pas des forces fuffisantes pour s'ouvrir un chemin par la force, à travers les Alpes, envoya prier Humbert, comte de Maurienne, par le marquis de Montserrat, son beau-frere, de hi accorder le passage pour se rendre dans son royaume des deux Bourgognes. La négociation ne fut pas tout-à-fait heureuse, s'il est vrai, comme l'assurent plusieurs historiens, que Frédéric, se trouvant en danger de sa vie à Suze dans le Piemont, fin obligé de se déguiser en doméstique, & de sortir en sugitif de l'Italie qu'il venoit de parcourir en conquérant.

\*\* [ 1174. ]: \*\*

Frédéric, ayant fait ses préparaisse pous

#### 14 SUPPL. AUX ANECD. ITAL:

retourner en Italie, prend sa route par la Savoye. Il s'empare de Turin & des villes voisines. Suze, dont les habitans l'avoient insulté, au retour de son premier voyage, fut, par son ordre, détruite de fond en comble, & livrée aux flammes. N'écoutant que sa vengeance contre un prince son vasfal, il commit les plus grands ravages dans les Etats du comte Humbert. Pour lui faire encore plus de dépit, il rétablit sur son siége épiscopal, & déclara Prince de l'Empire, l'évêque de Turin, ennemi juré de la maison de Savoye. Tant d'honneurs porterent à son comble l'audace & la fierté du prélat. Il leva des troupes, & s'empara de l'autorité souveraine dans son évêché. Mais Humbert ne se vit pas plutôt débarrassé de l'empereur, qu'il entra dans le Piémont, avec des troupes, & chassa de son siège l'évêque Héraclius.

## \*\* [1175.] ·\*

A l'instigation de l'empereur, Mainfroi, marquis de Saluces, avoit resusé de prêter soi & hommage au comte de Savoie, pour les terres qu'il tenoit de lui. Ce sut le signal d'une guerre qui sut de peu de durée. Humbert sçut prévenir les desseins du marquis, par sa promptitude à se mettre en campagne, Il lui enleva d'emblée, Scarnasix & Busque,

ï5

que, deux places importantes, & le pressa lui-même si vivement dans Saluces, qu'il le contraignit à prêter serment.

## **\*\***[ 1186.]

Henri, roi des Romains & fils de l'empereur Frédéric, vient à la tête des Milanois envahir le Piémont. Il y fait des ravages incroyables. Au premier bruit de cette invasion, Humbert met une armée en campagne, & se prépare à chasser les troupes impériales. La mort arrête tout-à-coup ses projets à Chambery, le 4 de Mars. Sa piété, sa modération, son attachement au saint siège, & plus que tout cela les nombreuses sondations dont il enrichit l'église & les moines, lui mériterent le surnom de Saint.



#### THOMAS I.

## **\*\***[ 1186.]

A sagesse & la prudence servent souvent mieux les Souverains que les armes & le courage. Dans la situation où se trouvoit la Savoye, en proie au ressentiment de l'empereur, un enfant de onze ans, tel que le prince Thomas, fils d'Humbert, n'étoit pas en état de désendre l'hé-

#### 6 SUPPL. AUX ANECD. ITAL.

nitage de ses ancêtres. Il sur redevable de leur conservation à Bonisace, marquis de Monserrat, son tuteur. Ce seigneur sont sien gagner les bonnes graces de Henri, roi des Romains, qu'il lui sit prendre pour Thomas de Savoye des sentimens tout opposés à ceux que l'empereur Frédéric, son pere, avoit eus pour Humbert III.

#### \* [ 1197. ].A.

Les Milanois & les habitans d'Afti faifoient, de tems en tems, des incursions sur les terres du comte de Savoye, & dans le Monserrat. Pour les réprimer, Thomas joignit ses troupes à celles du marquis son ancle, & du marquis de Saluces; puis, fondant sur les Milanois & les Astésans, il les battit en plusieurs rencontres, & les contraignit de sortir de ses Etats.

Vers ce même tems, l'empereur Philippe, fils de Frédéric I, confirma nonfeulement les priviléges & les titres que ses prédécesseurs avoient accordés aux comtes de Savoie; il fit encore présent à Thomas des villes de Quiers & de Testonne en Piémont, du château de Modon au pays de Vaud, & le déclara vicaire-général de l'Empire dans toute la Lombardie.

#### \*\*[1205.]

La fureur des Croisades s'étoit ranimée

en France, où la fleur de la noblesse avoit pris les armes pour une quatrieme expédition dans la Terre-sainte. Le marquis de Monserrat & le comte Thomas joignirent leurs armes à celles des François. Suivant les engagemens que les princes croisés avoient pris avec les Vénitiens, l'armée marcha contre Zara, en Dalmatie, & soumit cette ville à la République. Le comte de Savoye donna, dans cette occasion, des marques d'un courage supérieur, & d'une prudence consonmée. Il prit part à tous

les travaux, affronta tous les dangers, & partagea la gloire du triomphe avec les

vainqueurs.

On étoit prêt à s'embarquer pour la Palestine. Tout-à-coup les Croisés, oubliant l'objet de leur voyage, & laissant une folle entreprise pour une plus folle encore, s'en vont fondre sur les Etats d'un prince Chrétien, sous prétexte de rétablir sur son thrône un empereur malheureux & opprimé. Ils s'emparent de Constantinople en six jours, chassent l'usurpateur, & rendent la couronne au vieux Isaac l'Ange, en lui affociant son fils Alexis. Ils demeurerent campés, près de Constantinople, en attendant le payement des sommes que leur avoit promises le jeune empereur. Mais ce prince, le plus perfide des Grecs. cherchoit à ruiner l'armée de ses bienfai-

#### 18 SUPPL AUX ANECD. ITAL.

teurs. Ils ne s'en apperçurent que trop tard. L'indignation s'emparant aussi-tôt de leurs cœurs, ils prennent la résolution d'arracher à l'ingrat une couronne acquise au prix de leur sang. Ils sorment le siège de Constantinople, & l'emportent au bout de soixante jours. Ils usent alors du droit de conquête, & sont monter un de leurs chess, Baudouin comte de Flandre, sur le thrône des Céfars. Dans l'un & dans l'autre siège de Constantinople, l'illustre comte de Savoye, soutint la réputation qu'il s'étoit acquise à celui de Zara.

#### **→** [1221.] **✓**

L'empereur Frédéric II, passant par la Savoye pour aller recevoir à Rome la couronne impériale, le comte Thomas le reçoit à sa cour, avec les plus grands honneurs. Il s'unit étroitement d'intérêts avec ce prince qui lui fait plusieurs donations. Pendant le séjour de l'empereur en Italie, Thomas soutint pour lui la guerre contre les Milanois. Il remporta sur eux une victoire complette.

#### ₩[ 1222.] A

Thomas n'eut pas plutôt repoussé ces ennemis de l'Empire, & les siens, que les marquis de Monserrat, sâchés de l'alliance du Comte avec l'Empereur, entrerent à main armée

dans le Piémont. Ils se rendirent maîtres de Turin, à la faveur des intelligences qu'ils evoient dans la place, & firent le dégât dans tous les environs. Thomas vole avec une armée dans le Piémont, & fait ses dispositions pour en reprendre la capitale. Les Astésans s'étoient mis en marche, pour la fecourir. Thomas les joint, & les taille en piéces auprès du Pô. De retour devant la place, & ne se trouvant pas des forces suffisantes, il se contente d'en saire le blocus. Il part, au commencement de l'hiver, pour aller faire de nouvelles levées en Savoye; mais une maladie mortelle le retint dans la ville d'Aouste. Il y mourut le 20 de Janvier 1223.



#### AMÉDÉE III ou IV.

## **₹** [1223.] **/**

ONFORMÉMENT au projet de Thomas, son pere, Amédée sit des préparatiss pour remettre sous son obéissance la ville de Turin; mais il n'eut besoin que de la terreur de ses armes. Les habitans reconnurent leur faute, & prévinrent par une prompte soumission le ressentiment de leur Souverain.

#### O Suppl aux Anecd. Itali

## **\***[1217.]\*

Les Milanois s'étoient révoltés contra Pempereur Frédéric II. Leur exemple avoit entraîné toutes les villes de la Lombardie. C'est cette Ligue sameuse, connue sous le som de Societas Lombardorum. Comme elle pouvoit avoir d'étranges suites, l'empereur s'empressa d'apporter un prompt semede à la contagion. Il s'avança vers les Alpes, à la tête d'une nombrouse armée. Mais, avant d'entrer en Italie, il voulut s'attacher le comte de Savoie, dont il pouvoit recevoir de grands services, dans la guerre qu'il alloit entreprendre. Il lui fit beaucoup de caresses, & confirma tous les priviléges & titres accordés aux comtes de Savoye. Voulant renchérir encore sur les bienfaits de ses prédécesseurs, il érigea le pays d'Aouste, & le Chablais en duché. Ce prince & le nouveau duc se mirent en marche pour réduire les Milanois; mais la mort du souverain pontife, Honoré III, fit changer la face des affaires. Grégoire IX, son successeur, prélat impérieux, rigide, partifan outre de la fausse & pernicieuse politique de Grégoire VII, envoie fommer l'empereur d'accomplir le vœu qu'il avoit fait d'aller au secours des Chrétiens de Syrie, & l'excommunie, par provision, jusqu'à son départ pour la Terre-sainte. Les foudres de Rome, qui tiroient alors toute leur force de l'ignorance & de la superstition, en imposent à Frédéric. Il laisse les Milanois tranquilles; rassemble toutes ses troupes; s'embarque; arrive en Asie; recouvre les lieux saints, sans coup série. Mais, pour ne s'être point sait relever d'une excommunication, qui ne substistoit plus après sa prompte obésssance, il est excommunié de nouveau, traité d'usurpateur, & déclaré déchu de la couronne impériale, dont le sier pontise ose disposer contre tout droit & toute justice. L'argent seul sut capable d'appaiser le courroux violent de Grégoire.

**₹** [1238,]**₹** 

Pendant les démélés de l'empereur avec le pape, le comte Thomas de Savoye, déclaré vicaire-général de l'Empire, dans la Lombardie, n'avoit point cessé d'opposer des barrieres à l'ambition des villes consédérées. Il avoit sçu faire respecter l'autorité impériale, & se garantir néanmoins des fougueux emportemens de Grégoire IX. Frédéric ayant recommencé la guerre en Italie, il l'aida de tout son pouvoir, & contribua beaucoup au succès de la bataille de Curia-nova, dans laquelle les Milanois perdirent plus de dix mille hommes.

Bix

#### 22 Suppl. Aux Anecd. Ital.

## **♣**[1253.]♣

Depuis plufieurs années, Amédée IV s'étoit uniquement occupé du foin de faire fleurir la paix & la religion dans ses Etats. Il sit, suivant l'usage du tems, beaucoup de biens aux moines. Il mourut à Montmélian, lieu de sa naissance, le 24 de Juin.



#### BONIFACE, die Le Roland.

# \*\* [1254.]

E prince n'avoit guères que dix ans, lorsque l'amour de la gloire le fit accompagner Thomas de Savoye, son oncle & son tuteur, qui conduisoit une armée au secours de Marguerite de Savoie, comtesse de Flandres. Il se signala dans cette guerre par des exploits au-dessus de son âge, & rétablit l'autorité de la Comtesse, après avoir dompté ses sujets rebelles. De retour de Flandres, il alla visiter à Compiegne le roi S. Louis, qui le combla d'honneurs & de caresses.

# **~**[ 1261.]

Mainiroi, roi de Naples & de Sicile, ou, pour mieux dire, utimpateur de ce royaume, avoit fait déclarer en sa faveur Boniface contre Charles d'Anjou, frere de S. Louis, qui lui disputoit la couronne. Charles, pour se venger du comte de Savoye, entra dans le Piémont; surprit Turin, & porta de-là le ravage & la guerre dans tous les environs. Plusieurs places lui ouvrirent leurs portes. Il en assiégea d'autres avec le secours de Guillaume de Monserrat, son allié.

## **→** [1262.] ✓

La perte de presque tout le Piémont ne fit point perdre courage au jeune Boniface. Il n'avoit rien négligé pour rendre ses forces redoutables. Au printems, il passe les Alpes, & vient présenter la bataille aux ennemis qu'il taille en piéces près de Rivoles. Animé par sa victoire, il met aussitôt le siège devant Turin; mais il éprouve une résistance à laquelle il ne s'attendoit pas. Il se consume en efforts impuissans. Sur ces entrefaites, il apprend que les ennemis, renforcés par les troupes du marquis de Saluces & des Astésans, s'avancent au secours des assiégés. Il vole à leur rencontre; livre bataille, & la perd. Pour comble de malheur, il fut fait prisonnier, & conduit à Turin où il mourut de chagrin, l'année suivante. Ce prince avoit d'excellentes qualités. Il eût pu faire le

#### 24 Suppl. Aux Anecd. Ital.

bonheur & la gloire de la Savoye, s'il est joui d'une vie plus longue. On l'a dit plus brave foldat que grand capitaine, sans considérer qu'à vingt ans un prince n'est pas encore tout ce qu'il promet d'être. Le surnom de Roland lui sut donné, pour sa force prodigieuse, & pour sa valeur héroïque.



PIERRE die LE PETIT CHARLEMAGNE.

## **→** [1263.] ✓

D'AIFACE n'ayant point contracté de mariage, & ne laissant que des sœurs qui, par la loi Salique, observée en Savoye, ne pouvoient être ses héritieres, la succession se trouvoit ouverte, en saveur des ensans de Thomas I, comte de Savoye, pere d'Amédée IV. L'aîné de ces princes étoit Thomas, comte de Maurienne & de Flandres; mais, le droit de primogéniture n'étant pas encore établi dans la maison de Savoye, Pierre, son cadet, comte de Romont & de Richemont, lui suit préséré.

Ce prince avoit été chanoine de l'église de Valence en Dauphine; mais, dégouté de la profession ecclésiastique, il avoit, de-

puis, obtenu de son frere Amédée IV un apanage digne de sa haissance. Il n'eut d'abord rien de plus à cœur que de venger la mort de son neveu, & de punir la rebellion des habitans de Turin. Ayant passé les monts, à la tête d'une armée sormidable, il mit le siège devant cette ville, & la pressa si vivement qu'il contraignit bientôt les habitans de se rendre à discrétion. Ils méritoient le traitement le plus rigouteux; mais le Comte usa modérément de sa victoire, & se contenta de les avoir humiliés.

#### **\***[ 1264.] **\***

De retour en Savoye, Pierre eut une autre guerre à soutenir contre le comte de Cossinge, qui se vantoit de conquérir, au nom de l'Empereur, les duchés de Chablais & d'Aouste. Il le surprit devant Chilon, dont ce Comte faisoit le siège; &, l'ayant enveloppé par ses troupes, & fait prisonnier, il le contraignit à lui rendre hommage.

**\***[1266.] **\*** 

L'année précédente, le comte de Savoye avoit fait un voyage en Angleterre, où la libéralité du roi Henri III l'avoit mis en possession de plusieurs terres considérables. Il aida ce prince de ses conseils &

#### 26 Suppl. Aux Anecd. Ital.

de ses troupes, jusqu'à ce que de nouveaux troubles excités dans ses Etats par Rodolphe, comte de Genève, son vassal, l'obligerent de repasser la mer en diligence. Il chassa Rodolphe de toutes les places qu'il avoit usurpées, & rétablit par tout le bon ordre.

₩[1267.] **/** 

C'est avec raison que la Savoye met le comte Pierre au nombre de ses plus heureux Souverains. Il est vrai qu'il sut aussi Pun des plus braves & des plus habiles princes de son tems. Partie par la force, partie par la négociation, il étendit au loin les bornes de ses Etats. Albert, seigneur de la Tour du-Pin en Dauphiné, le prince de Dombes, les Bernois furent obligés de lui rendre hommage. Eubale, comte de Genève, lui laissa par testament les droits qu'il avoit sur ce comté. L'évêque de Lausanne lui céda la moitié de sa ville; & l'empereur Richard lui donna la seigneurie de Condamine, près de Berne. Pierre mourut, l'année suivante, à Chilon, au pays de Vaud.



#### PHILIPPE I.

#### **→** [1268.] ✓

Es passions les plus fortes sont suscep-tibles de barrieres. L'ambition seule n'en connoît pas. Philippe, ainsi que Pierre son frere, avoit vécu long-tems dans l'état ecclésiastique. Il avoit été même archevêque de Lyon. Il usurpa, comme lui, la couronne de Savoye, au préjudice des enfans de Thomas, son frere aîné, comte de Maurienne & de Flandres. Son règne fut peu célèbre, & de peu de durée. Il attira sur ses Etats les armes de l'empereur Rodolphe, pour avoir porté du secours en Suisse à Marguerite de Savoye; & ce ne fut qu'aux bons offices du pape Martin IV qu'il fut redevable d'un accommodement avec ce prince irrité. Se sentant près de sa fin, il crut devoir restituer à ses neveux ce qu'il leur avoit usurpé; mais ce fut encore avec une forte d'injustice : car il défigna pour son successeur Amé ou Amédée, second fils de Thomas, comte de Maurienne, par préférence à Thomas, fils aîné de ce prince.



#### 18 Suppl. Aux Anecd. Ital.



AMÉDÉE IV ou V, dit LE GRAND.

## **\***[ 1285.]

Es premiers exploits de ce prince surent contre les Génevois qui, secondés du Dauphin de Vienne, s'étoient jettés dans le Bugey & dans le pays de Vaud. Amédée leur sit vivement la guerre, & la sinit avec avantage.

## ~~[ 1298.]**/**

Depuis plusieurs années, l'Allemagne étoit partagée entre deux fameux concurrens, Adolphe, comte de Nassau, placé sur le thrône impérial, en 1291, & Albert, duc d'Autriche, sils de Rodolphe, dernier empereur. Le comte de Savoye avoit embrassé les intérêts d'Albert, par attachement pour la mémoire de son pere. Il le servit avec autant de zèle que de bonheur, & contribua beaucoup au gain de la bataille de Gelheim, près de Worms, dans laquelle Adolphe perdit la vie, de la main de son rival.

#### →N [1304.] A

L'Histoire générale de l'Europe nous montre Amédée V jouant un rôle distin-

gué dans presque toutes les grandes entreprises de son tems. Il eut à peine affermi le duc d'Autriche sur le thrône impérial. qu'il conduisit des troupes en Angleterre, au secours d'Edouard I, alors en guerre avec les Ecossois. Il y soutint la réputation brillante, qu'il s'étoit acquise par sa valeur & par son expérience. De retour en Savoye, il alla faire tomber le poids de ses armes sur le Monferrat & sur le marquifat de Saluces, dont les Souverains furent obligés de recevoir les loix qu'il voulut leur imposer. Cette année, on le voit en Flandres négocier une trève entre Philippe le Bel, roi de France, & les Flamands vaincus à Mons-en-Puelle.

## **~**N[1311.]:∕\$\*\*

Les Turcs ayant fait les plus grands effort pour reprendre l'isle de Rhodes que les Chrétiens leur avoient ôtée, Amédée n'hésita pas à voler au secours des chevaliers de S. Jean, avec une puissante flotte. Il joignit celle des Ottomans, & la dispersa du premier choc. Il s'empara lui-même de leur Capitane où le général qui la montoit sut tué; coula à sond la plûpart de leurs brigantins & de leurs galères, & conserva, par cette victoire, aux chevaliers de S. Jean l'isle de Rhodes qu'ils étoient sur le point de perdre. Ce sut, dit-on, en mémoire de

30 SUPPL. AUX ANECD. ÎTAL. cet évènement glorieux, qu'Amédée changea l'aigle de Savoye en la croix blanche des chevaliers, qu'il prit dans ses armes,

gea l'aigle de Savoye en la croix blanche des chevaliers, qu'il prit dans ses armes, avec cette devise, F. E. R. T. que ses descendans retiennent encore aujourd'hui. On explique ainsi ces quatre lettres: Fortitudo ejus Rhodum tenuit; « Sa valeur conserva » Rhodes. » Mais ce ne peut être qu'une conjecture, puisque les princes de la maison de Savoye portoient cette devise longtems auparavant.

## ₹~[1312.]**4**

L'empereur Henri VII, beau-frere \* d'A-médée V, avoit la plus grande confiance en ce prince. Lorsqu'il envoya son fils Charles de Luxembourg, prince de Bohême, en Italie, il lui commanda de se conduire en tout par les conseils du comte de Savoye. En reconnoissance des services qu'il en reçut lui-même, cette année, dans le voyage qu'il sit en Italie, il le créa Comte princier du saint Empire, & lui donna l'investiture de Verceil & du comté d'Aste.

#### ₹ [1323.] X

Mort d'Amédée V, dans la ville d'Avignon, où il étoit allé folliciter le pape

<sup>\*</sup> Henri VII avoit épousé Marguerite de Brabant; & Amédée, Marie de Brabant, sa sœur. Lean

Jean XXII d'entreprendre une croisade contre les Turcs, en faveur d'Andronic, empereur d'Orient, qui avoit épousé Anne de Savoye, sa fille. La puissance de ce prince & sa réputation surent telles, qu'en 1313, après la mort de l'empereur Henri VII, les suffrages de toute l'Italie le placerent sur le thrône; mais sa prudence & sa modération ne lui permirent pas de prositer de cette disposition favorable. Il sut très-estimé de tous les princes, ses contemporains, avec plusieurs desquels il contracta des alliances \*. Les Chroniques de Savoye le qualisient prince très-sage, de bonnes mœurs, & très-prudent.

<sup>\*</sup> Amédée laissa douze enfans, quatre garçons & huit filles. La premiere des princesses, nommée Bonne, sut mariée à Jean, dauphin; duc de Viennois, &, en secondes nôces, à Hugues, fils d'Othon, duc de Bourgogne. Marguerite, la seconde, épousa Jean, marquis de Monserrat. Eléonor, sa sœur, sut mariée deux sois; d'abord à Jean, comte de Forez; puis à Guillaume, comte de Châlons. Agnès sut semme de Guillaume, comte de Genève. Marie épousa le dauphin Hugues. Catherine, sœur de Marie, eux pour mari Léopold, duc de Stirie, d'Autriche, &c. Blanche sut semme de Galéaz Visconti, prince de Milan; & Jeanne, la dérniere, sur mariée à l'empereur Andronic Paléologue.

\$ Suppl. Aux Anecd. Ital.



DEDQUARD, du Le Libéral.

## 1323.]

Es l'âge de vingt ans, ce prince, fils d'Amédée V, & son successeur, avoit donné les plus grandes marques de courage & d'intrépidité. Se trouvant alors, en 1304, avec son pere, à la bataille de Mons-en-Puelle, au service de Philippe le Bel, roi de France, il dégagea le monarque François, d'un péril éminent, où sa valeur l'avoit précipité; repoussa les ennemis acharnés autour de sa personne, & rendit tous leurs efforts inutiles. Philippe, en reconnoissance, le sit chevalier sur le champ de bataille.

A peine eut-il pris possession des Etats de son pere, qu'il eut guerre avec le dauphin de Vienne, & le comte de Genève. Il remporta d'abord sur eux des avantages considérables; mais, leur ayant livré bataille auprès de Varei, & sa valeur l'ayant emporté trop avant dans la mêlée, il demeura prisonnier; & son armée sut mise en déroute. Il est vrai qu'il sut délivré presqu'aussi-tôt par le capitaine de ses gardes, & qu'il s'acquit autant d'honneur, par

la belle retraite qu'il fit faire à ses treupes, que s'il eut remporté la victoire. La fin de la campagne sut toute à la honte de ses ennemis. Il les battit plusieurs sois, & mit le siège devant Genève, dont il sorça les habitans à se rendre. Ses succès surent plus rapides les années suivantes. Ils le veagerent pleinement de ses ennemis.

#### ₩ [1328.]

Nous avons vu Edouard se couvrir de sauriers à Mons-en-Puelle, contre les rebelles Flamands, au service de Philippe le Bel. Sa valeur ne sut pas moins utile, cette année, à Philippe de Valois, dans les plaisnes de Cassel, contre ces mêmes Flamands.

En reconnoissance des secours qu'Edouard avoit reçus des Bernois, dans la guerre contre le dauphin de Viennois, il les laissa maîtres de leur liberté: époque célèbre pour les Suisses. Ce prince mourut, l'année suivante, à Gentilli, près de Paris, la sixieme année de son règne, & de sa vie la quarante-cinquieme.



#### 4 SUPPL. AUX ANECD. ITAL.



#### AYMON.

## **→** [1329.] ✓

DOUARD n'ayant point laissé d'enfans mâles, Aymon, son frere, lui succéda. Ce prince avoit été d'abord chanoine & comte de Lyon, puis chanoine de Paris. Il trouva les Etats de son frere fort endettés; mais une sage œconomie, jointe à beaucoup de modération & de sagesse, eut bientôt rétabli ses finances.

## ₩[1333.]

Guigues, dauphin de Viennois, recommence la guerre contre le comte de Savoye. Son projet étoit de se rendre maître de Genève; mais, n'espérant pas de réussir par la force, il escalade la ville à la faveur des ténèbres. Aymon, apprenant cette surprise, vient mettre le siège devant Genève. Une armée d'observation couvroit cette conquête. Il marche d'abord à l'ennemi, l'attaque, le désait, le taille en pièces, & fond ensuite sur la place qu'il oblige de lui ouvrir ses portes. Il continuoit la guerre avec le même succès & la même activité,

Iorsque Guigues mourut à l'attaque du châ teau de la Perriere. Cet évènement rallentit un peu les opérations; & le dauphin Humbert, successeur de Guigues, ne tarda pas à faire sa paix avec le Comte.

## **\*\***[1340.]\***\***

Allié fidèle de la France, Aymon con duisit un corps de troupes en Flandres, and service de Philippe de Valois, contre Edouard III, roi d'Angleterre, qui dispun toit à ce prince sa couronne. Il partagea les dangers & la gloire de cette expédition, & , lorsque les Anglois eurent été contraints de repasser la mer, il continua de donner, à Philippe des marques de son dévouen ment, en tâchant d'établir une paix solide entre les deux nations; mais les folles prétentions d'Edouard rendirent ses efforts inutiles; & les conférences d'Arras ne produisirent qu'une prorogation de la trève pour deux années.

Aymon mourut au château de Mon-

méliant, le 24 de Janvier 1343.



# Suppl. Aux Anecd. Ital:



AMÉDÉE V ou VI, du Le Comte VERD.

# **-%**[1343.]:**%**-

Le prince n'avoit pas encore dix ans, à la mort de son pere. Il lui succéda sous la tutelle de Louis de Savoye, & d'Amédée, comte de Genève, ses proches parens. Le surnom de Comte verd lui sur donné dans un tournois, où, revêru d'un habit verd, & monté sur un cheval caparaçonné de même couleur, il attira sur lui, par son adresse & par sa bonne mine, les regards de tous les spectateurs.

# →N[1350.]·A

Les exploits d'Amédée l'avoient déja sendu la terreur & l'admiration de ses voisins. Jacques de Savoye, prince de Piémont, d'Achaie & de Morée, levoit des droits onéreux, dont il opprimoit ses peuples. Amédée envoya prendre connoisance de ces nouveaux impôts; mais les officiers chargés de cette commission surent massacrés par les ordres de Jacques. Un pareil éclat de la part d'un vassal & d'un prince de son sang ne pouvoit manquer d'attirer la vengeance d'Axnédée. Il entre dans le Piémont, suivi d'une armée nombreuse, & parfaitement aguerrie. Tout cède, tout plie à son approche. Il enleve au prince toutes ses places; taille en piéces les troupes qu'il lui oppose, & l'emmene prisonnier à Rivoles. Vainqueur aussi généreux que vaillant, il rend à Jacques ses Etats, & se contente d'exiger un nouveau serment de sidélité. Il en usa de même à l'égard du marquis de Saluces, qui resusoit de lui rendre hommage.

#### **→**[ 1356.] →

S'il eût été dans le pouvoir du comte de Savoye de donner au roi de France, Jean II, la prudence & les talens militaires qu'il possédoit lui-même, nous ne compterions pas aujourd'hui la bataille de Poitiers parmi nos plus fameuses disgraces. Il aida du moins ce monarque de son argent & de ses troupes; mais il ne put empêcher l'heureux Edouard de triompher de la valeur impétueuse des François.

# **→** [1363.] ✓

L'ordre militaire de l'Annonciade fondé, cette année, par Amédée VI, dut probablement sa naissance à quelqu'aventure galante, comme celui de la Jarretiere, instituté depuis en Angleterre, & celui de la Toison d'or en Bourgogne. Cet ordre s'ap-

SUPPL. AUX ANECD. ITAL:

pella d'abord. l'ordre du Collier; & ce ne fut qu'en 1518, que Charles III, duc de Savoye, lui donnale nom del' Annonciade. Une dame. dit-on, ayant fait présent au comte Amédée d'un bracelet tissu de ses cheveux, il voulut que cette faveur flit le symbole & la marque distinctive d'une nouvelle classe de chevaliers, auxquels Amedée VIII, son petit-fils, donna des statuts, en 1410. Le collier de l'ordre fut composé de lacs d'amour sur lesquels étoient ces quatre let-

tres, F. E. R. T. que quelques auteurs interpretent de cette maniere: Frappez, Enerez, Rompez Tout. D'autres ne voient dans ces lettres que l'ancienne devise de la maison de Savoie, & ne sont pas d'accord

sur le sens qu'elle doit avoir. Plusieurs enfin pensent qu'Amédée VI institua l'ordre du Collier pour immortaliser la mémoire d'Amédée le Grand, son aïeul, qui défendit l'isse de Rhodes, contre les efforts réunis de la puissance Ottomane; en conséquence, ils tiennent fortement pour l'explication suivante: Fortitudo Ejus Rhodum Tenuit. « Sa » valeur conserva Rhodes. » Ce sentiment.

quoique le plus adopté, paroît être le moins probable, la devise F. E.R.T. étant, comme nous l'avons dit ci-dessus, bien antérieure à l'expédition d'Amédée V contre les Turcs. Nous ditons encore un mot de cet ordre militaire sous le règne de Charles III.

#### LA SAVOYE

# **→** [1367.] **✓**

Le pape Gregoire XI, & l'empereur Charles VI, ayant follicité l'alliance du comte de Savoye, pour les aider à réprimer les Milanois qui ne cessoient d'usurper les droits du Pontificat & de l'Empire, Amédée tourne aussi-tôt ses armes contre ces peuples. Il les force de lever le siège d'Asti; les bat en plusieurs rencontres; pénètre fort avant dans leurs terres; leur enleve un grand nombre de places, & les contraint, au château de Brinnées, à renoncer au parti des Guelphes & des Viscontis. Prenant ensuite fa marche par les pays de Bergame & de Bresse, il se rend à Boulogne à la tête de son armée. Il eût poussé fort loin ses conquêtes, si le dérangement de sa santé, causé par les fatigues d'un long voyage, ne l'eût obligé de se faire reporter en Savoye.

# **\*\***[1370.]**\***

On compte, parmi les évènemens remarquables du regne d'Amédée VI, une expédition qu'entreprit ce prince, à la priere du pape Urbain VIII, en faveur de Jean Paléologue, détenu prisonnier chez les Bulgares. Ayant rassemblé l'élite de ses troupes, il alla s'embarquer à Venise, sur les galeres de la République; &, secondé d'un vent savorable, il prit terre, près de Galli-

#### SUPPL. AUX ANECD. ITAL.

poli. Son premier soin sut d'investir cette place, & d'en occuper toutes les avenues. ne voulant rien laisser derriere hit, qui pût inquiéter sa marche. Les Turcs s'étant avancés au secours des assiégés, Amédée sondit for eux; rompit leurs rangs, des le premier choc; &, les renversant les uns sur les autres, il en fit un massacre horrible. Cette victoire hâta le fuccès du siége. Gallipoli sut emporté de vive sorce; & tout ce qui s'v trouva de Turcs fut passé, sans miséricorde, au fil de l'épée. C'est ainfi qu'Amédée s'ouvrit le chemin de la Bulgarie. Stapisde, Ténède, Mentopoli, Basiloque & plusieurs autres places furent presqu'aussi-tôt prises qu'assiégées. Varna, désendue par une garnison nombreuse, opposa plus de réfistance; mais ce sut pour accroître la gloire du comte de Savoye. Il en pressa fi vivement les attaques, que le roi de Bulgarie crut devoir arrêter le progrès de ses armes victorieuses, en relâchant l'empereur Paléologue, l'unique objet de cette guerre.



Les victoires, la piété, la prudence confommée du comte de Savoye l'avoient rendu l'arbitre de l'Italie, & le défenseur des papes. Louis d'Anjou, roi de Naples, ayant recherché son amitié pour l'aider à conquérir son royaume, Amédée condussit à ce prince une armée formidable. Mais, après avoir affronté plusieurs fois les ennemis, à Cannes, il sut frappé de la peste, & mourut au milieu de ses triomphes.



AMÉDÉE VI ou VII, dit LE COMTÉ ROUGE.

# **\*\***[1385.]\*\*

A cour de France, dans ces tems re-🗕 culés, étoit ce qu'elle est encore au+ jourd'hui, le centre du bon goût, de la politesse & des plaisirs. Les seigneurs étrangers s'y rendoient de toutes parts. Amédée fut un de ceux qui s'y fit le plus admirer, par son adresse & par sa valeur, dans ces fameux tournois où la noblesse Françoise paroifioit avec tant d'avantage & de dignité. La guerre s'étant tout-à-coup allumée en Flandres, le comté de Savoye suivit le roi Charles V, & Paida de son bras & de ses troupes à châtier les rebelles Gantois. L'année suivante, il rendit encore de grands services à Charles, dans la guerre contre les anglois. De retour en Savoye, il chassa les marquis de Montferrat de la province d'Ivrée, & leur sit lever le siège de Verruë. Non moins heureux dans la paix que dans la guerre, il reent les hommages volontaires

# de plusieurs peuples des environs de Barcelone, de Nice & de Sospel; &, s'étant ménagé l'amitié de l'empereur Wencessa, il en obtint non seulement la confirmation des anciens priviléges accordés à sa maison, mais encore un grand nombre d'autres. La passion extrême d'Amédée pour la chasse lui fut des plus sunes son cheval s'étant abbatu sous lui dans une sorêt, il mourut de cette chute, quelques jours après.



AMEDÉE VII ou VIII, dit LE PACI-FIQUE, premier Duc de Savoye.

# **→** [1391.] ✓

UTRE le surnom de Pacifique; Amédée mérita encore, par sa prudence & par sa sagesse, celui de Salomon de son siècle. Il n'avoit que huit ans lorsque son pere mourut, le premier de Novembre de cette année. Bonne de Bourbon, sa tante, sut chargée de son éducation, & de la régence de ses états.

#### 1406, &c.] A.

Nous passerons legérement sur les guerres & sur les dissérends qu'eut Amédée avec plusieurs princes ses voisins. Il força d'abord le marquis de Saluces, par la prise de sa capitale, à lui rendre hommage, & ne traita pas mieux le marquis de Cève, qui avoit donné du secours à ce dernier.

L'attachement du comte de Savoye pour la France lui fit faire plusieurs voyages dans ce royaume pour essayer de rendre la paix à la famille royale, depuis long-tems déchirée par la haine & par la jalousie des princes du sang. Il employa ses bons offices auprès des uns & des autres; mais il ne put empêcher que le duc de Bourgogne, après la réconciliation la plus authentique & la plus sacrée, ne trempât ses mains parricides dans le sang du duc d'Orléans, son neveu, frere du roi Charles VI.

#### **%**[ 1416.]**%**

Erection du comté de Savoye en duché souverain, par l'empereur Sigismond. Ce prince avoit passé par les Etats d'Amédée pour se rendre en Italie. Il lui donna l'investiture de sa nouvelle dignité.

# **\***[ 1434.]

» On vit, cette année, dit le nouvel historien de la France, un de ces fameux exemples du mépris des grandeurs: évènemens que les hommes admirent, parce qu'ils n'ont que des idées fausses du bonheur que comporte leur existence. Amé ou

# 44 Suppl. Aux Anecd. Ital.

Amédée VIII, surnommé le Pacifique, premier duc de Savoye, fatigué des soins du gouvernement, forma le projet d'abdiquer & de se retirer à Ripaille, séjour de plaisance, à une demi-lieue de distance de Turin. Il résigna la couronne ducale à Louis, son fils aîné, se réservant toutefois le pouvoir de la seprendre, & donna le comté de Genève au second. Après avoir réglé avec les États de ses domaines tout ce qui concernoit l'administration, il se renferma dans la retraite qu'il avoit choisie, où il prit l'habit de l'ordre de S. Maurice, fondé par ses prédécesfeurs. Les auteurs contemporains nous ont transmis la description de cet habillement. C'étoit une grise robe, un long mantel, un chaperon gris, & courte cornette d'un pied, un bonnet vermeil par-dessus le chaperon; sur la robe une ceinture dorée, &, par-dessus le mantel, une croix d'or pareille à celle que portoient les empereurs d'Allemagne. Deux (ou plutôt dix) de ses conrtisans embrasferent cette vie religieuse, dont toute l'austérité ne consistoit que dans l'extérieur. Amédée avoit moins dessein de se consacrer à la mortification & à la pénitence, que de jouir sans trouble de tous les agrémens d'un hoisir voluptueux. Il se faisoit servir, ainsi que ses compagnons, dit Monstrelet, du lieu de racines & d'eau de fomaine, du meilleur vin Er des viandes les plus exquises qu'on pouvoit rencontrer. Il rendit son séjour célèbre par la bonne chère; & le peuple se sert encore, de nos jours, de cette expression proverbiale, faire ripaille, pour désigner les délices de la table. Après quarante-trois années d'un règne florissant, il seroit injuste de blâmer ce prince sd'avoir cherché soin du thrône un repos incompatible avec l'exercice du pouvoir suprême.»

# **-**[1439.]

Pendant qu'Amédée menoit une vie paifible & délicieuse, dans sa retraite de Ripaille, l'Eglise étoit menacée d'un schisme funeste, par le conflit indécent de deux jurisdictions spirituelles, celle du pape & du concile. Dès l'an 1432, le pape Martin V avoit indiqué un concile à Basse en Suisse; & son successeur Eugène IV en avoit confirmé la célébration & fait l'ouverture le 14 de Décembre de la même année. Les prélats, ainsi juridiquement assemblés, ayant voulu, suivant le droit qu'ils en avoient. mettre des bornes à l'autorité pontificale, Eugene lâcha deux bulles qui dissolvoient le concile, & qui le transféroient à Ferrare. Mais les prélats refuserent de quitter Balle: ce qui n'empêcha pas Eugene d'assembler à Ferrare ceux des évêques & des cardinaux qui lui demeurerent attachés. On vit alors deux conciles dans l'Eglise, &, bientôr après,

#### 46 SUPPL. AUX ANECD: ITAL'

deux chefs. Le concile de Basse ayant déclaré la chaire de S. Pierre vacante, & lancé sur Eugene tous les soudres de l'anathème, choisit des électeurs & des officiers du conclave pour nommer un souverain pontise. On jetta les yeux sur le solitaire de Ripaille. Son élection ayant été consirmée par le concile, on envoya des députés au prince pour le prier d'accepter la tiare; ce-qu'il sit après quelques difficultés.

# **~**[1440.]**~**

Le nouveau pape est couronné à Basse, le 24 de Juin, par le B. Louis Aleman, archevêque d'Arles, & prend le nom de Felix V. Excommunié par Eugene, il excommunie Eugene à son tour; &, pour fortisser son parti, de l'avis du concile, il fait une promotion de dix-sept cardinaux.

# **1447--48--49.**] **\*\***

» Les deux conciles, dit l'auteur cité cidessus, continuoient toujours leurs sessions. Eugene à Florence, Felix à Basle, se disputoient le titre de Successeur de S. Pierre, avec des succès bien dissérens. Le premier avoit pour lui le suffrage de la plûpart des Puissances de l'Europe Chrétienne, tandis que son rival, après avoir tenté de se faire reconnoître par les princes d'Allemagne, le roi d'Aragon, le duc de Milan, & quelques ques autres Etats, voyoit chaque jour diminuer le nombre de ses partisans, & l'étendue de son obédience réduite ensin à la Suisse & à la Savoie. Félix se repentit plus d'une sois d'avoir quitté sa retraite. La tiare pontisscale, mal affermie sur sa tête, pouvoit-elle remplacer dans son cœur les charmes passibles de la solitude de Ripailles ? . . .

De tous les princes de l'Europe, qui interposerent leur médiation, ou firent agir leur autorité pour l'extinction du schisine, aucun n'employa des soins plus efficaces que le roi de France (Charles VII.) Prévoyant les obstacles presqu'insurmontables que les deux partis opposeroient à la convocation d'un concile général, il fit dresser un projet d'accommodement dont la simplicité applanissoit toutes les difficultés. Le monarque, connoissoit les droits d'Eugene, & les dispositions de Félix. Le plan de conciliation, qu'il proposa se réduisoit à ce qu'Eugene sût reconnu pour chef de l'Eglise universelle : qu'Amédée renonçât au souverain pontificat, & tînt le second rang après le saint pere; que tous les prélats, qui avoient suivi le parti de Félix, conservassent leurs dignités, & que l'on annullât généralement toutes les procédures, censures & sentences publiées à l'occasion du schisme. L'archevêque d'Aix fut député par le Roi pour com-

#### 8 Suppl. Aux Anecd. Ital:

muniquer ce projet au saint pere, ainsi qu'au concile de Basle. »

» Lorsque le prélat fut arrivé à Rome, Eugene n'étoit plus.... Sa mort, & l'exaltation de Nicolas ne changerent rien aux dispositions du Roi. ... On détermina sans peine le paisible Amédée à sacrifier ses droits au repos de l'Eglise....Il promit d'abdiquer, aux conditions suivantes: Qu'il seroit cardinal-évêque, légat & vicaire perpétuel du faint siège dans le duché de Savoye; qu'il occuperoit la premiere place dans l'Eglise Romaine après le pape; que, lorsqu'il paroîtroit devant Sa Sainteté, elle se leveroit de son siège pour le recevoir, & le baiferoit à la bouche, sans exiger d'autres marques de soumission; qu'il conserveroit l'habit & les ornemens de souverain pontife. excepté l'anneau du pêcheur, le dais & la croix fur la chauffure. »...

» Après plufieurs négociations, toutes les difficultés, qui pouvoient arrêter la conclufion de la paix, furent levées. Nicolas agréa les conditions proposées. Comme les deux partis agissoient sincèrement, ils remplirent de bonne soi les clauses du traité qui devoit les réunir. Amédée assembla les peres du concile de Basle, transséré pour lors à Laussanne; révoqua généralement toutes les procédures intentées, pendant son pontificat, contre Eugene & son successeur. Ce

fut le dernier acte qu'il exerça comme pape. Il se démit ensuite publiquement, en présence du patriarche d'Antioche, de l'évêque d'Alet, du comte de Dunois, de Jacques Cour, argentier, & des autres ministres François. Les prélats confirmerent la révocation de Félix, au nom du concile dont ils annoncerent la dissolution. Le saint pere, de son côté, cassa toutes les fentences prononcées contre Felix; le créa premier cardinal, légat perpétuel du saint siège, évêque de Sabine, & rétablit ses adhérens dans leurs honneurs & dignités. Ainsi se termina le schisme qui avoit troublé l'eglise pendant dix années. Amédée, après son abdication, revint à Ripaille, où il passa les dernieres années de sa vie dans l'exercice des vertus paisibles, plus conformes à son caractere, que l'éclat attaché à la possession contestée de la premiere dignité de l'univers. »

La soumission d'Amédée parut si édifiante, peu après un autre schisme qui avoit dure plus de quarante années, qu'on chantoit par-tout ce petit vers, à la saçon du tems:

Fulsit luz mundo ; ceffit Feliz Nicolas.

Il moutut à Geneve, le 7 de Janvier 1451 à âgé de soixante-neuf ans.



#### 50 SUPPL. AUX ANECD. ITAL.



#### LOUIS.

# . - [ 1452.]

ANT de parler des évènemens de cette année, nous sommes obligés de reprendre les choses de plus haut. Lorsqu'Amédée VIII quitta le thrône de Savoye, en 1434, pour la solitude de Ripaille, il chargea Louis, son fils, de la lieutenance générale de ses Etats; & ce prince commença dès lors un règne qui ne sut pas moins glorieux que ceux de ses prédécesseurs. Les marquis de Saluces & quelques autres seigneurs, ses seudataires, avoient pris les armes. Il marcha contre eux, avec autant de résolution que de promptitude; tailla leurs troupes en pièces; s'empara de seurs places sortes, & les sit rentrer dans le devoir.

Philippe-Marie, duc de Milan, étant mort en 1447, la guerre s'alluma dans toutes les parties de la Lombardie; & Louis, duc de Savoye, ne put s'empêcher d'y prendre part. Il avoit un ennemi redoutable dans François Sforce: néanmoins il eut souvent sur lui des avantages considérables. Il prit deux sois Novare; s'empara de la Loménie, de Vigévano, de Valence, de

Confluence; combattit avec beaucoup de résolution au château de Carpi; & , quoique très-insérieur en sorces, il disputa telleq ment la victoire, que la perte sut égale de part & d'autre.

part & d'autre. Louis, dauphin de France, depuis roi XIe de ce nom, avoit quitté la cour de son pere Charles VII, & s'étoit retiré en Dauphinés Aux chagrins continuels qu'il donnoit, depuis long-tems, à ce respectable monares que, il joignit, en 1450, celui de se mati rier fans son consentement. Il fit demander & obtint en mariage la princesse Charlotte fille de Louis, duc de Savoye, qui, par confidération pour une alliance aussi illustre, donna deux cens mille écus d'or à sa fille. Le Duc n'ignoroit pas, à la vérité, la mésintelligence qui régnoit entre Louis & le Roi son pere; mais le légat du pape, ou gagné ou trompé, l'avoit assuré positivement du consentement de Charles VIL & ce ne fut qu'après la célébration du mariage, qu'il eut avis de l'opposition du roi de France.

Charles VII déclare la guerre au duc de Savoye. Celui-ci, trop foible pour faire face au plus grand monarque de l'Europe, a recours à la négociation. Après l'avoir fléchi par ses ambassadeurs, il s'avance lui-même à sa rencontre dans le Forez, pour lui faire les excuses & les répa-

Diij

72. SUPPL. AUX ANECD. ITAL.
rations convenues. Il s'engage folemnellement à refuser du secours au Dauphin; &,
pour prix de sa soumission, il obtient Yolande de France pour son sils Amédée.

# \* [ 1455.] A

Exact observateur du dernier traité, Louis refuse des troupes au Dauphin révolté contre son pere. Il avoit d'ailleurs plusieurs sujets de mécontentement contre ce prince, dont l'humeur inquiète & turbulente lui suscitoit des querelles avec ses voisses. Non seulement il ne lui sournit aucun secours; il reprit encore à force ouverte plusieurs places dont le Dauphin s'étoit emparé, & l'obligea, par cette conduite serme & rigoureuse, à se jetter dans les bras du duc de Bourgogne,



AMÉDÉE VIII ou IX, die LE JUSTE, & LE BIENHEUREUX; furnomme encore LE PERE DES PAUVRES.

# 1471.]

Duis étoit mort à Lyon, au commencement de 1465, au retour d'un voyage qu'il avoit fait en France. Son fils Amédée lui fuccéda; mais les maladies

presque continuelles, dont il sut affligé, l'obligerent de confier la régence de ses Etats à la duchesse Yolande de France, son épouse, qui les gouverna avec beaucoup de sagesse. Cette disposition du Duc mécontenta les princes de son sang jaloux de partager l'autorité souveraine avec Yolande. Ils unirent leurs intérêts & leurs forces. Le comte de Bresse se déclara pour eux, & fit entrer des troupes en Savoye. Il surprit Montmélian, s'y saisit d'Amédée, & le conduisit à Chamberi; mais le roi de France, Louis XI, ayant envoyé une armée au secours du Duc, les princes révoltés, & le comte de Bresse, se hâterent de demander la paix qui leur fut accordée.

#### **\***[1472.]

Mort d'Amédée IX, la veille de Pâque, à Verceil. Plufieurs prodiges manifesterent, dit-on, sa sainteté. Si le règne de ce prince eut peu de cet éclat que donnent les victoires & les grandes entreprises, il sut, en récompense, un tissu continuel d'actions vertueuses, plus utiles à l'humanité, plus fortement gravées dans le cœur des peuples que sur le marbre & sur le bronze, en un mot, plus agréables aux yeux du Maître des rois. On rapporte d'Amédée qu'il avoit coutume d'appeller les

54 SUPPL. AUX ANECD. ITAL.
pauvres ses chiens de chasse, parce qu'il
se promettoit d'emporter un jour, par leur
moyen, une riche proie, qui étoit le ciel.



# PHILIBERT I, die LE CHASSEUR.

\*\*[1476.] \*\*

E prince, à peine âgé de sept ans, lorsque son pere mourut, lui succéda sous la tutelle de sa mere Yolande de France, sœur du roi Louis XI, conformément aux dernieres dispositions d'Amédée. Mais elle ne demeura pas longtems en possession de ce droit. Le roi de France, le duc de Bourgogne, les comtes de Romont, de Bresse, & l'évêque de Genève, prétendirent à la régence; &, comme ils ne cherchoient tous que leurs intérêts particuliers, ils allumerent de toutes parts le feu de la guerre. Les Piémontois étoient portés pour la duchesse; mais les princes de Savoye étoient partagés en différentes factions. Ces derniers assiégerent la Régente dans: Montmélian, & la firent consentir à prendre les Etats-Généraux de Savoye' pour arbitres de cette affaire. Yolande consentit d'abord à tout; mais, ayant trouvé l'occasion de s'échapper,

elle sollicita, de tous côtés, des secours de troupes, qui la mirent en état de reprendre la Régence, & de faire renoncer les princes de Savoye à leurs prétentions.

Depuis long-tems, la Duchesse étoit entrée dans l'alliance de Charles de Bourgogne, dit le Téméraire, sur la promesse qu'il lui avoit faite de donner sa fille unique au jeune Duc.! C'étoit, dit le nouvel Historien de France, l'appas dont il se servoit pour attirer tous les princes dans son alliance. « Yolande, princesse habile, & digne sœur de Louis, s'étoit slattée de triompher de la réfistance de Charles; & pour procurer à son fils un riche établissement. elle n'avoit point balancé à unir ses forces à celles de l'ennemi de son propre frere. Mais, lorsque la fortune se fut ouvertement déclarée contre Charles, & que l'on commença à prévoir que son invincible opiniatreté le perdroit infailliblement, la Duchesse chercha secrettement les moyens de se réconcilier avec son frere. Tandis qu'elle traitoit avec Louis, elle continuoit de prodiguer au malheureux Charles tous les témoignages du plus vif intérêt. Pour récompense de ses bienfaits, Charles, qui, sans doute, avoit été informé de la négociation qu'elle avoit commencée avec le Roi. & qui ne doutoit point qu'elle ne l'abandonnât, ainsi qu'avoient déja fait ses autres

#### 56 SUPPL. AUX ANECD. ITAL:

Alliés, résolut de la faire enlever avec sa famille. Il chargea de cette odieuse commission Olivier de la Marche, un de ses officiers, qui étoit alors à Genève, en lui mandant qu'il en répondroit sur sa tête. La Marche enleva la Duchesse & sa triste famille, aux portes de Genève, & les conduisit en Bourgogne. Pour mieux s'assurer de ses captifs, il mit la Duchesse elle-même en croupe sur son cheval. Ses filles & les jeunes princes furent attachés derriere d'autres cavaliers. Mais, comme il avoit fait cette expédition pendant la nuit, il ne put empêcher que, dans le tumulte, le jeune Duc ne lui fût enlevé par quelques cavaliers Savoyards, qui, après l'avoir conduit à Chambéri, informerent aussi-tôt le Roi de ce qui venoit de se passer. Louis ordonna à l'amiral de Bourbon, & à Du Lude, gouverneur du Dauphiné, d'assembler promptement les Etats de Savoye & de Piémont, pour délibérer sur les moyens de préserver le pays des malheurs dont il étoit menacé. Les Etats se mirent sous la protection & la sauve-garde du Roi, & lui députerent le comte de Bresse & l'évêque de Genève, pour prendre ses ordres, touchant la Régence. Louis donna au comte de Bresse le gouvernement de Piémont;

à l'évêque de Genève, celui de Savoye. Mais, comme il connoissoit l'ambition de ces deux princes, il ne leur confia point la tutelle de leur neveu. Il en chargea un chevalier de Rhodes, nommé Philbert de Grolée. Enfin il détacha du gouvernement de Savoye la ville de Montmélian, & en donna la garde au seigneur de Miolans, qui jura de la garder fidèlement au nom du Roi & du jeune Duc, & de la remettre à Sa Majesté, dès qu'il en seroit requis, Cependant la Duchesse prisonniere avoit été renfermée, avec sa trifte famille, dans le château de Rochefort, où Charles son ravisseur, ne rougit point d'aller la visiter. Du château du Rochefort il la fit transférer au château de Rouvre, près de Dijon, Ouelques précautions qu'il pût prendre pour la faire garder exactement, elle parvint à informer le Roi, son frere, de sa situation. Louis promit de la délivrer, & en donna la commission à Chaumont d'Amboise, qui commandoit sur la frontiere. Chaumont pénétra jusqu'au château de Rouvre, en tira la Duchesse & sa famille, & les amena au château du Plessis. Le Roi descendit à la porte pour les recevoir, & dit à sa sœur: Madame la Bourguignone, vous soyez la très-bien venue. La Duchesse, qui sentit le reproche, répondit, sans se déconcerter, qu'elle étoit bonne Françoist, & prête à obeir à Sa Majeste, Louis, convaincu que cette leçon avoit appris à la

# 8 SUPPL AUX ANECD. ITAL.

fœur à mieux connoître ses vrais Alliés; ne tarda pas à la renvoyer dans ses Etats. Il la prit, elle, son fils & ses autres enfans, sous sa protection, & promit de les désendre envers & contre tous.

# **\***[ 1478.] **\***

Yolande étant morte, cette année, après avoir fait les plus sages réglemens pour le bonheur & la sûreté des peuples confiés à ses soins, les troubles recommencerent au sujet de la tutelle du jeune Duc. Louis XI, auquel on s'adressa, chargea de cette fonction Grolée dont on a parlé ci-dessus, & donna le gouvernement de la Savoye au comte de la Chambre. Ce seigneur abusa de son autorité. Le roi de France sut obligé de lui substituer l'évêque de Genève; mais il falloit quelque chose de plus qu'une nomination, pour dépouiller le Comte. Il leva des troupes; se saissit de la personne du jeune Duc, & lui persuada de faire face aux François. Louis XI eut alors recours à la ruse; sa ressource ordinaire. Il fit arrêter le comte de la Chambre; confisqua tous ses biens; &, s'étant rendu à Lyon, il y manda le duc Philibert. Il fit à ce prince le plus gracieux accueil, & lui donna les plus sages conseils pour l'administration de ses Etats. C'est ains que la paix fut rendue à la Savoye.

Les exercices violens, tels que la chasse, les tournois, les courses de bague, épuiserent le duc Philibert, & le conduisirent au tombeau dans la dix-septieme année de son âge.



# CHARLES I, die Le Guerrier.

# **→** [ 1482. ]•

L A Savoye se trouvoit à-peu près dans les mêmes crises, à l'avènement de Charles I, âgé de quatorze ans, que sous les premieres années de la minorité de Philibert, frere de ce prince. Louis XI sut encore obligé, pour prévenir les troubles, de se charger de la tutelle. Il consia l'administration des Etats à Jean-Louis, évêque de Genève.

# ~~ [1483.]:A

A peine sorti de tutelle, Charles eut des démêlés avec la cour de Rome, au sujet de l'archevêché de Genève, qu'il avoit donné à François de Savoye, son oncle, archevêque d'Auch. Le pape Sixte IV vouloit placer sur ce siège l'évêque de Turin; mais le droit, appuyé du pouvoir suprême, prévalut cette sois contre les prétentions du pere des sidèles. Il est vrai que le con-

60 SUPPL. AUX ANECD. ÎTAL.
feil de Charles fut excommunié; mais l'évêque de Turin fut chassé de Genève. Sixte alors ptêta l'oreille à la négociation, & confirma la nomination de François de Savoye.

- 1485. Just

Vers la fin de l'année précédente, Chatles avoit envoyé des ambassadeuts à Rome, pour recevoir la donation que Charlotte de Lusignan, teine de Chypre, sa tante, lui faisoit de ce royaume. Cette assaire ne fut terminée qu'au mois de Février. Elle valut à ce prince & à ses descendans le titre de Rois de Chypre, qu'ils portent encore aujourd'hui.

# 1487.]

Claude de Savoye, seigneur de Raconis, irrité contre le Duc, qui lui avoit
ôté le gouvernement de Verceil & celui
de Sommerive, leve l'étendard de la révolte; &, soutenu par le marquis de Saluces, il porte le ravage & la guerre dans
le Piémont. Charles se met aussitôt en
campagne. Il chasse les rebelles de toutes
les places dont ils s'étoient emparés; se
jette sur le marquisat de Saluces; en assiége
la capitale, & s'en rend maître, malgré la
vigoureuse résistance des habitans. Le marquis s'étoit résugié en France, auprès de

Charles VII. Il y trouva, finon les secours qu'il espéroit, du moins une médiation puissante, qui l'empêcha d'être la vistime de ses desseins ambitieux.



#### CHARLES-JEAN-AMÉDÉE II.

# **\*\***[1489.]\*\*

E prince n'ayant que neuf mois, lorsque son pere Charles I mourut, Blanche de Montserrat, sa mere, su déclarée Régente. La circonstance parut savorable au marquis de Saluces, pour rentrer dans ses Etats. Il leva quelques troupes en France; repassa les monts à la hâte; &, secondé par Ludovic Sforce, duc de Milan, il contraignit la duchesse douairiere à lui accorder ce qu'il vouloit.

Le jeune Duc mourut, en 1496, dans sa huitieme année.



PHILIPPE II, die Sans-Terre.

# **1496.**]

Ès sa plus tendre jeunesse. Philippe, cinquieme sils de Louis, se distinguoit entre tous ses freres par les qualités les plus



#### 62 Suppl. AUX ANECD. ITAL.

estimables du cœur & de l'esprit. Louis, craignant que ses autres enfans, dont la jalousie commençoit à se manifester, ne se portassent à quelqu'excès contre ce prince cimable, l'envoya en France auprès du roi Charles VII. On l'appelloit communément Philippe Monsieur; mais il se faisoit nommer Philippe Sans-Terre, parce qu'il n'avoit point d'apanage. Sous le règne de Louis XI, il fut enfermé, par ordre de ce prince, au château de Loches, à la sollicitation de Philibert I, duc de Savoye, son frere, qui le soupconnoit d'avoir des vues ambitieuses. Etant sorti de prison, deux ans après, il se déclara pour le duc de Bourgogne, contre le roi de France, & battit les troupes de ce monarque en plusieurs rencontres. Il sit sa paix depuis avec son beau-frere, & le servit utilement dans la conquête de la Guienne que les Espagnols avoient envahie. Son attachement pour la France lui mérita succesfivement les gouvernemens du Dauphiné, du Plaiseis, du Limosin & d'autres provinces. Il accompagna Charles VIII à la conquête du royaume de Naples; & ce fut de retour de cette expédition qu'il apprit à Grenoble la mort de Charles-Jean-Amédée son petit neveu. Il se rendit à Turin où il fut reçu avec les démonstrations de la joie la plus vive. Les sages réglemens qu'il fit à son avenement à la couronne; sa clémence &

#### LA SAVOYE

& sa modération, à l'égard de ceux qui lui avoient autresois été le plus contraires tout enfin annonçoit à la Savoye un règne heureux & paissible; mais le ciel ne sit que le montrer à ses peuples. Il mourut sur la fin de l'année 1497, universellement regretté.



#### PHILIBERT II, die LE BEL.

# 1504.]

DIGNE héritier des vertus de Philippe II, ce prince étoit bien capable de consoler les peuples de Savoye de la perte qu'ils avoient faite; mais il mourut lui-même, après quelques années de règne, dans la même chambre où il étoit né.



#### 62 Suppl. AUX ANECD. ITAL.



# CHARLES III, die LE Bon.

# **1511.**]

L étoit frere du dernier Duc, mort fans enfans. Malgré les soins qu'il prit pour entretenir la paix avec tous ses voisins, il fut presque continuellement en guerre, & toujours malheureux.

Le trait suivant ne fait pas honnenr à la nation Helvétique. Jean du Four, secrétaire de Charles, ayant quitté la cour, pour quelques désagrémens qu'on lui avoit fait essuyer, se mit sous la protection des cantons de Berne & de Fribourg, qui lui donnerent le droit de bourgeoisie. Animé d'une haine injuste contre son souverain, Jean remit aux Suisses deux faux titres par lesquels Charles I, duc de Savoye, donnoit aux Cantons deux fommes confidérables, & leur assignoit, pour sûreté du payement, le pays de Vaux & les meilleures places de la Savoye. Les Suisses, munis de ces piéces, demanderent à Charles III le payement des fommes, & le menacerent de la guerre, en cas de resus. Charles indigné voulut d'abord opposer la force des armes à l'injustice. Il s'avança jusqu'à Genève, dont il fit fortifier le fauxbourg S. Gervais. Réfléchissant

ensuite sur les malheurs qu'entraîne après elle la guerre la plus légitime, il envoya des ambassadeurs aux Gantons pour traiter avec eux. Mais les raisons & l'éloquence des ministres Savoyards n'eurent aucun pouvoir sur des peuples que l'argent seul est capable de persuader. Il fallut se résoudre à leur payer, sinon le total, du moins une très-grande partie des sommes qui ne leur étoient point dûes.

# **\***[1515.]

François I, roi de France, ayant entrepris la conquête du Milanez sur lequel il avoit des droits légitimes, Charles III, duc de Savoye, le reçut magnifiquement. Après lui avoir accordé les secours qu'il lui demanda pour l'expédition d'Italie, il le servit si bien de son crédit, auprès des cantons de Berne, de Fribourg & de Soleure, qu'il contribua beaucoup, par cette alliance, au succès de la célèbre bataille de Marignan & à la conquête du Milanez.

# **\***[1518.]

Le fameux ordre militaire, sondé par Amédée VI, sous le nom d'Ordre du Collier, prit, cette année, celui de l'Annonciade, en l'honneur de l'Annonciation de la fainte Vierge. Charles III lui donna de nouveaux statuts; & il voulut qu'au bas du collier,

#### 66 SUPPL. AUX ANECD. ITAL:

auquel il ajouta quinze roses d'or émaillées; les unes de rouge, les autres de blanc, & 'un bordé de deux épines d'or, il y eût une image de l'Annonciation dans un cercle composé de trois lacs d'amour.

# ♣[ 1521.]A

Jamais situation ne sut plus embarrassante que celle de Charles III, qui se trouvoit très-proche allié de deux grands princes rivaux & ennemis jurés l'un de l'autre. Oncle de François I, il étoit encore beau-frere de l'empereur Charles-Quint, par son mariage avec Béatrix de Portugal. Il accompagna ce prince dans le voyage qu'il fit, cette année, à Boulogne, pour y recevoir la couronne impériale. Charles-Ouint le combla de bienfaits, afin de se l'attacher plus particulièrement. Il déclara, de concert avec le pape, après avoir examiné l'acte de la donation de la reine de Chypre, Charlotte de Lusignan, que ce royaume appartenoit de droit au duc de Savoye, & que les Vénitiens devoient le lui restituer. Il lui sit, en même tems, présent du comté d'Ast.

# **→** [1535.] →

François I, pour se venger de François Sforce, duc de Milan, qui avoit fait mourir un gentilhomme, nommé Mer-

#### LASAVOTE

Veille, qu'il avoit chargé de quelque négociation secrette à la cour du Duc, avoit fait de grands préparatifs de guerre, pour fondre sur le Milanez, pendant l'absence de Charles-Quint, alors occupé en Afrique; mais le duc de Savoye, s'étant opposé au passage des troupes Françoises, attira sur ses Etats l'orage formé contre le duc de Milan. Le roi de France envoya l'amiral Chabot, & le comte de Saint-Pol, pour lui faire la guerre. Il s'avança, en même tems, vers Lyon, pour les soutenir. Chabot commença les hostilités par la conquête de la Bresse où il ne trouva point de réfistance. Il pénétra ensuite dans la Savoye; s'empara de Chambery, de Mont mélian & de tout ce qui est en-decà du mont Cénis. D'un autre côté, les habitans de Berne entrerent dans le pays de Vaux, & s'en rendirent maîtres, après avoir chassé l'évêque de Laufanne. Ils soumirent aussi le pays de Gex, le Genévois & le Chablais, jusqu'à la riviere de Draute, tandis que les peuples du Valais faisoient la conquête du reste du pays, & que le comté de Romont tomboit en la puissance des habitans de Fribourg. En Piémont, les succès des François n'avoient pas été moins rapides. Ils s'étoient emparés d'un grand nombre de places, & de Turin même, d'où le Duc avoit été forcé de sortir à la E iji

hâte, avec toute sa cour, pour se retirer & Verceil.

Depuis long-tems la Savoye & le Piémont étoient le théatre de la guerre entre les Impériaux & les François. Ces derniers, commandés par le duc d'Anguien, avoientbattu les ennemis à Cerifoles, après avoir pris Carmagnole, & investi Carignan. Le traité de Crépi parut devoir procurer à Charles, duc de Savoye, la restitution de ses Etats; mais la mort de François I sit évanouir toutes ses espérances. Il en conçut un se violent chagrin, qu'il sut attaqué d'une sévre lente, dont il mourut à Verceil, en 1553, âgé de soixante & six ans.





# ₩[1555.]**₩**

E prince étoit en Flandres, au service de l'empereur, lorsqu'il reçut la nouvelle de la mort du duc de Savoye, sont pere. Il ne laissa pas de continuer la guerre, & parut peu s'inquieter de la perte de Verceil, de Spino, de Pouzon, d'Yvrée & de quelques autres places de ses Etats, dont le maréchal de Briffac s'étoit rendu maître, au nom de Honri II., als ôt successeur de François I. Cependant il profita de quelques ouversures de paix, qui se firent, cette année, entre l'empereur & le roi de France, pour aller confoler fes sujets par sa présence, & donner les ordres nécesfaires à la confervation des places qui ha refloient.

## [:1557;] UM:

L'empereur Charles-Quint ayoit abdiqué ses nombreux États. Philippe II, son fils & son successeur au royaume d'Espagne, nomma pour gouverneur des Raysbas Emmanuel-Philibert, duc de Savoye, & lui donna le commandement des trou-

# 70 SUPPE AUX ANECD. ITAL. pes Espagnoles en Flandres. Marie

pes Espagnoles en Flandres. Marie, rein4 d'Angleterre, épouse de Philippe II, ayant déclaré la guerre à la France, joignit ses forces à celles d'Espagne. Le duc de Savoye, à la tête de cinquante mille fantaffins & de douze mille chevaux, fondit toutà-coup sur la Picardie, & mit le siège devant Saint-Quentin, qui étoit alors la plus forte place frontiere de cette province. L'amiral de Coligni avoit trouvé moyen de s'y jetter avec neuf cents hommes. Le connétable de Montmorenci, contre l'avis du maréchal de Saint-André, voulut faire entrer de nouvelles troupes dans la place. Le comte d'Egmont & le duc de Savoye lui couperent la retraite, & le chargerent si brusquement, qu'il n'eut pas le tems de ranger ses troupes en bataille. Elles furent taillées en piéces; & lui-même demeura prifonnier de guerre. C'en étoit fait de la France, si les ennemis, profitant de leur victoire, fussent venus droit à Paris. Mais ils firent une faute irréparable, en s'opiniâtrant au siège de Saint-Quentin que l'Amiral défendit encore, pendant dix-sept

# 1559.]

jours, avec la derniere valeur.

La paix du Cateau-Cambress, fruit de la valeur de Philibert, & l'ouvrage de sa politique, lui procura tous les avantages cu'il pouvoit desirer. Non-seulement il obtint la restitution de ses Etats, presqu'entièrement envahis par les François; il eut encore en mariage la princesse Marguerite, sœur du roi Henri II.

# ₩[1575.] W

Heureux les peuples qui, sous un prince guerrier, jouissent constamment des avantages de la paix! Après avoir recouvré ses Etats, Emmanuel-Philibert aspiroit à les aggrandir. Il préséra la voie des négociations & des échanges à celle des armes, toujours ruineuse pour les sujets du prince. Il recula les bornes de sa domination, du côté de Nice, par l'acquisition du comté de Tendes, qui pour lors appartenoit à Henriette de Savoye, marquise de Villars. Il acheta de divers voisins plusieurs autres places, & rendit ensin à la Savoye son ansienne splendeur.



#### 72 Suppl. Aux Anecd. Ital.



CHARLES-EMMANUEL I, dit LE, GRAND & LE PERE DES SOLDATS.

## **\*\***[1580.]

N prétend que le célèbre Nostradamus prédit la naissance & la more de ce prince, & que, sur l'inspection qu'il sit de la Duchesse, sa mere, il lui annonça qu'elle auroit un enfant mâle, qui s'appellexoit D. Charles, & qui seroit le plus grand capitaine de son siécle. L'horoscope qu'il tira, dans la suite, sur la mort de Charles, portoit qu'il mourroit, quand un none viendroit devant un septieme; & en esset il mourut à 69 ans, qui précède 70. Mais le duc s'étoit imaginé, selon son interprétation, que ce seroit à 97 ans. Il ajosttoit, comme on voit, la plus grande foi du monde à cette prédiction; &, après un accident qui lui arriva, tout autre, peutêtre, n'eût pas été moins crédule.

Un jour qu'il s'entretenoit, dans son cabinet, avec le comte de Castignan, sur l'incertitude de l'astrologie judiciaire, dont le Comte se moquoit, il lui dit qu'il en jugeroit après l'année révolue, parce que Nostradamus, qui avoit dressé son horoscope, l'avoit assuré qu'en cette même année, il seroit blessé dangereusement à la jambe. L'évènement n'étoit pas éloigné; car, dant le moment même qu'il tiroit cette horoscope d'une cassette, pour la faire voir au Comte, la table sur laquelle ils s'appuyoient l'un & l'autre, n'étant pas assez sorte, lui tomba sur la jambe, & le blessa dangereusement.

## -N[1583.]A-

Le Duc, rendant ses soins au duc de Joyeuse, beau-frere du roi, qui étoit tombé malade à Verceil, à son retour d'Italie, fut surpris d'une sievre violente. La maladie devint si sérieuse, les accidens surent si terribles, que toute la médecine fut aux abois. & désespera de sa vie. Il en revint cependant; & ce fut, dit-on, à la priere de S. Charles Borromée, archevêque de Milan. Ce grand prélat n'eut pas plutôt appris la maladie du Duc, qu'il aimoit beaucoup, qu'il implora le secours du Ciel, le conjurant de lui rendre la santé. A l'instant même qu'il commença sa priere, le Duc commença, dit-on, à se mieux porter. Quoi qu'il en soit, la désolation où la maladie. de ce prince avoit jetté ses peuples, servit. à lui faire connoître leur attachement & leur tendresse.

#### 74 Suppl. Aux Anecd. Ital:

# **\***[1585.]\*\*

Charles se rend en Espagne, pour y épouser l'infante, Catherine d'A Majesté Catholique l'attendoit à un mille de Sarragosse, accompagnée de plusieurs grands d'Espagne. Le duc étant à quarante pas du roi, mit pied à terre, & Sa Majesté fit la même chose. Le duc courut à sa rencontre, le chapeau bas, & voulut lui baiser la main; mais le roi ne voulut point le souffrir. Ils s'embrasserent; remonterent à cheval, & entrerent dans la ville, le duc tenant la droite, malgré la réfistance qu'il avoit faite. Dans la marche, fon cheval se cabroit & faisoit grand bruit. « Eh! qu'a » donc votre cheval, lui dit le roi? »... » Sire, repartit agréablement le duc, c'est » qu'il sent bien qu'il n'est pas à sa place. » · La cérémonie du mariage se sit le même jour, avec une magnificence surprenante. Le roi d'Espagne donna à son nouveau gendre l'épée que François I portoit à la bataille de Pavie, & fit présent à l'Infante de plus de cent vingt mille écus de bagues & de joyaux. Le duc, de son côté, fit les présens les plus magnifiques au roi, au prince son fils, à l'infante Isabelle & au cardinal de Grandvelle. Il envoya à la duchesse, son épouse, un présent de cinq ceus

mille écus pour elle, & deux bassins d'or remplis de bagues, de brasselets & de nippes, de la valeur de dix mille écus, pour les dames de sa cour. Il fit encore distribuer quantité de choses de grand prix; ce qui fait dire à un historien que les dépenses que fit le duc en ce voyage, excéderent

de beaucoup la dot de sa femme.

Le duc demeura, près de trois mois, en Espagne, après son mariage. Un jour qu'il s'entretenoit familièrement avec le roi, Sa Majesté lui demanda ce qu'il trouvoit de plus beau à sa cour? Le duc lui répondit que c'étoit sa galerie & son parc. Le roi, qui n'y voyoit rien de si merveilleux, & qui n'estimoit rien tant que son cabinet des pierreries & sa bibliotheque, le pressa de lui en dire la raison: à quoi le duc repliqua qu'ayant vu dans sa galerie les armes du grand roi François, les dépouilles de Muléassen roi de Tunis, & du landgrave de Hesse, l'épée de Frédéric duc de Saxe, le cimeterre de Montézuma empereur du Mexique, & l'ornement de tête d'Artabalispa, &, dans son parc, des éléphans, des rhinoceros, il reconnoissoit Sa Majesté pour le plus glorieux prince de la terre, tant pour avoir de si illustres trophées de ses ennemis, que pour être roi des mondes où ces animaux vivoient.

# **₹**[1589.]

76

La France étoit alors fort agitée. La mort de Henri III venoit d'y répandre le trou-ble. On ne sçavoit sur qui jetter les yeux pour le remplacer. Quantité de princes exposoient leurs prétentions au thrône. Le duc Charles fit aussi valoir les siennes. Il les fondoit sur ce qu'il étoit fils de Marguerite de France, tante des trois derniers rois de la branche des Valois. Quoiqu'il ne comptât pas beaucoup sur ses prétendus droits, néanmoins il résolut de profiter de la circonstance, pour reprendre le marquisat de Saluces pour lequel il avoit eu déja plusieurs fois la guerre avec la France. Il s'y rendit maître de toutes les places, substitua par-tout la croix blanche aux fleurs de lys, changea les officiers, & fit battre une nouvelle monnoie.

### *→* [1590.] *✓*

Par une suite nécessaire des troubles de la France, les Provençaux, partagés entre les Ligueurs & les Royalistes, avoient tout à soussire des uns & des autres. La Valette, gouverneur de la Provence, pour Henri III, durant le règne de ce prince, avoit presque toujours eu l'avantage sur les rebelles; & les secours qu'ils avoient reçus du duc Charles - Emmanuel n'avoient pas empêché qu'ils ne sussent souvent battus. Voulant intéresser plus particulièrement ce prince à ce qu'ils appelloient la Manutention de la Religion Catholique, ils résolurent, d'un commun accord, de le choisir pour Comte & Seigneur de Provence, à condition toutefois qu'il releveroit de la souveraineté de celui que les Etats du royaume convoqués par la Ligue éliroient pour Roi. Le Duc fit d'abord quelques difficultés, représentant aux Provençaux qu'une place si éminente occuperoit trop ses forces, & qu'il en avoit besoin pour son expédition contre Genève. Il céda pourtant enfin aux instances des députés, mais bien moins encore qu'à la haute idée qu'il avoit de lui-même. En effet l'amour-propre du Duc étoit aussi immense que son ambition. Il avoit tant de confiance en son esprit, en ses talens guerriers, en son bonheur, qu'il n'y avoit point d'obstacles qui lui parussent insurmontables. Flatté du choix des Provençaux, il résolut donc de leur prouver qu'il s'en croyoit digne. Il partit pour aller se mettre à leur tête, malgré l'avis des principaux de son conseil.

Chemin faisant, le Duc prit plusieurs places, & se rendit, le 18 de Novembre, à Aix. Il y sut reçu en triomphe, & avec une magnissence incroyable. Peu de jours après, il se mit en campagne avec son ar-



#### 8 SUPPL. AUX ANECD. ITAL:

mée; s'empara d'un grand nombre de visiles & de forteresses, & voulut terminer
l'année par la prise de Perthuis. Mais, le
28 de Décembre, il tomba tant de neige
qu'il su contraint de se retirer. Ce sut-là
que ce prince donna une merveilleuse
preuve de son courage. Etant demeuré
seul avec vingt des siens, pour favoriser
la retraite de son artillerie, & risquant tout,
s'il làchoit pied, il tint serme en face des
ennemis, qui crurent que toute l'armée du
Duc étoit derriere le front qui paroissoit.
Après avoir mis ses troupes en quartier
d'hiver, il alla lui-même solliciter des secours en Espagne,

## →N[1591.] A

Au commencement de Juillet, Charles-Emmanuel aborde au port de Marseille, avec quinze galeres chargées d'infanterie Espagnole. Il va d'abord faire un tour à Aix, puis revient promptement au siège de Berne, qu'il avoit sait commencer par un de ses généraux. Après une longue & belle désense, le gouverneur sut obligé de capituler. Il se nommoit De Mesplès. Le Duc, qui récompensoit le mérite dans la personne même de ses ennemis, lui su présent d'un beau coursier de Naples, ayant au col un sac de quatre mille écus d'or.

[1592.]

## 15921]

Le Duc quitte la Provence, pour aller pacifier quelques troubles dans le Piémont. Les diguieres, qui commandoit les troupes du Roi, ne tarde pas à l'y suivre. Ce général met d'abord le siège devant Cavours. Ayant appris que le Duc s'avançoit au secours de la place, il partit avec un corps de troupes, pour aller lui tendre une embuscade dans le bois de Montbrun. Il attendit que l'avant-garde & le corps de bataille eussent repassé la riviere de Pelles; puis, tout à coup, sortant de son embuscade, il fondit en queue avec tant d'impétuosité sur l'arriere-garde, que déja elle étoit en désordre & lâchoit pied, lorsque le Duc en personne, avec ses gentilshommes Piemontois, vint obliger les suyards à retourner au combat, s'étant mis lui-même à leur tête, pied à terre, & la pique à la main. Par ce coup de valeur, il fit reprendre courage à ses troupes. L'ardeur de la défense répondit à celle de l'attaque; & la perte fut à-peu-près égale de part & d'autre.

Néanmoins ces fâcheux contre-tems faifoient craindre au Duc qu'il ne pût secourir Cavours. Le besoin y étoit très-pressant. On y manquoit déja de vivres. Le Duc sit tout ce qu'il put pour y en faire entrer a

## SUPPL. AUX ANECD. ITAL.

mais il ne réussit pas ; ce qui rendit la perte de Cavours inévitable. En effet le comte de Lucerne, après avoir essuyé vingt jours de fiége & cinq cents volées de cañon, manquant absolument de vivres, dressa lui-même sa capitulation, & l'envoya à Lesdiguieres qui la figna fans y rien changer. Le lendemain. qui fut le 6 de Décembre, le comte de Lucerne sortit de la place, avec quarre conts soldats, tambours battans, enseignes dépłoyées.

- 1503. John

Les Etats de la Ligue se tenoient à Paris; & le duc de Mayenne, voyant qu'if ne pouvoit réuffir à se faire élire toi, parloit hautement en faveur du duc de Savoye. Mais, par son abjuration, Henri IV sit cesser toutes les brigues. Les affaires du royaume changerent alors de face. Il y eut une trève, entre le roi & le duc de Mayenne, · dans laquelle le duc de Savoye fut compris. Ce prince ne s'en soucioit pas trop. Il étoit alors en train de faire des conquêtes. Il l'accepta pourtant; mais à peine fut-elle expirée, qu'il se remit en campagne, & recommença les hostilités par la prise de Briqueras.

PN[1595.] A.

Lesdiguieres, voulant avoir sa tevanche

#### LA SAVOYE.

sur le duc de Savoye, entreprit le siège d'Exilles. Il se saisse de toutes les avenues par lesquelles on pouvoit secourir la place. Le Duc, de son côté, résolut de les sorcer. Pour mieux y réussir, il projetta de faire trois attaques par trois endroits différens 2 la premiere, par la vallée de Pragelas; la seconde, du côté de Pignerol, en gagnant le haut des montagnes; & la troisseme; par Chaumont. Ce projet étoit affez bien conçu; mais il fut mal exécuté. Ceux qui furent charges de ces attaques ne se trouverent pas à tems aux postes qui leur étoient marqués; ensorte que l'un pût soutenir l'autre, & que les ennemis, assaillis de toutes parts, pussent être aisement forcés. En vain le Duc, informé de cette mauvaise manœuvre, voulut y suppléer. Il sit de nouvelles tentatives; alla lui-même attaquer le pont que défendoient les ennemis. secondé de son artillerie qu'il y avoit fait traîner avec des peines incroyables. Deux cents mousquetaires devoient, à la saveur de cette artillerie, se jetter dans la place. Tous ces essorts surent inutiles. Il vint à tomber une si grande quantité de neiges, qu'on ne se voyoit plus; ce qui détermina le Duc à la retraite. Le gouverneur d'Exilles, qui jusques-là s'étoit défendu courageusement, ne continua pas, comme il avoit commencé. Quoiqu'il eut encore des trou-Fii

### 2 Suppl. Aux Anecd. Ital.

pes & des provisions pour soutenir longtems le siège, il capitula sans plus attendre : cependant, encore quelques jours de résistance, & Lesdiguieres, qui n'avoit plus ni poudres, ni boulets, ni vivres, étoit forcé de lever le siège. Le Duc ne punit point ce lâche gouverneur, comme il le méritoit. Naturellement généreux, ce prince aimoit

à pardonner. Il se contenta de le faire arrêter, & de l'envoyer prisonnier à Turin.



Il n'y avoit déja que trop long-tems que la guerre duroit entre l'Espagne, la Savoye & la France. Ensin, par la médiation du pape Clément VIII, la paix sut conclue à Vervins, mais à des conditions désavantageuses pour les Espagnols & pour le Duc. Il n'y eut rien de décidé touchant les prétentions de Charles-Emmanuel au marquisat de Saluces; & ce point, des plus importans pour lui, sut remis à l'arbitrage du pape.

Le Duc, n'ayant pu se procurer ni par la guerre, ni par la paix, ce qu'il avoit tant à cœur, la possession du marquisat de Saluces, & mécontent d'ailleurs des Espagnols qui n'avoient pas assez ménagé ses intérêts, crut devoir se tourner du côté de

## LA SAVOYE.

La France, & aller traiter lui-même cette affaire avec Henri IV. Plein de confiance dans son esprit & dans ses manieres séduisantes, il espéroit que le Roi ne résisteroit pas long-tems à ses instances. En effet, tout, chez le Duc, étoit engageant. Il étoit difficile de l'approcher sans se laisser charmer, en quelque sorte, par son éloquence & par sa politesse. Aussi le comte de Fuentes, & dom Pedro de Tolède, gouverneur de Milan, contre lesquels il fit longtems la guerre, en garde contre leur propre foiblesse, refuserent-ils constamment de négocier avec ce prince, autrement que par députés. Cette fois pourtant, tout son art lui fut inutile. De quelque maniere ju'il s'y prît, de quelque côté qu'il se tournât. il ne put rien gagner sur l'esprit du roi. Piqué jusqu'au vif d'un refus qui blessoit son amour-propre, il chercha des-lors toutes les occasions de s'en venger.

Peu de jours après, le Duc ayant fait rencontre, à la chasse, du maréchal de Biron, intime savori du Roi, il résolut de témoigner au savori le ressentiment qu'il avoit contre le maître. Il aborda donc le Maréchal; sit tomber la conversation sur le Roi; puis, exhalant son fiel, il se répandit en invectives ameres contre ce prince. Il croyoit que Biron alloit mettre l'épée à la main, pour en tirer raison; mais le traître

Füj

SUPPL AUX ANECD. ITAL.

Alla même jusqu'à lui déclarer qu'il y avoit un parti formé dans l'Etat, à la tête duquel Won un prince du fatig; que leur dessein étoit de déthrôner le Roi, & de le reléguer dans un cloître, pour donner sa couronne ati prince du sang de leur parti. Le Duc, confidence, fut ravi de trouver une occafion si prochaine de satisfaire sa vengeance. Month à Biron d'entrer dans la conjuration & de le séconder de rout son pouvoir, lui promettafit même d'engager le roi d'Espa-Zue à se déclarer en sa saveur. Mais Sa Mal 406 Catholique ayant charge le comte de un de de la chofe, celui-ci At dehander au Duc Montmélian & deux autres places fortes, pour sureté des vavances que son maître devoit faire. Le Duc, "plutôt que d'y consentir, prit le parti de renoncer en apparence à toutes ses pratiques uvec Biron, dont le détestable projet le conduisst, tans la suite, sur un échafaud. Quoique Henri IV eut fermé l'oreille 'aux sollicitations du duc de Savoye, il ne Aui témoignoit pas moins de considération d'amitié. Il lui fit rendre les plus grands honneurs, & lui donna mille démonstrations de son estime. Il disoit qu'il ne conmoissoit que deux hommes au monde, qui méritalient de porter le nom de capitaine, battoit lui-même, ou montoit à l'affaut, pour encourager les troupes par son exemple. Soldat & capitaine tout-à-la-fois, il donnoit des ordres & les exécutoit le premier.

La présence d'un aussi grand homme fixa les yeux de tous les François, tout le tems qu'il demeura à la cour. Il en sit le charme par ses galanteries, par sa libéralité, par sa politesse, par se ingénieuses & nobles reparties. Le roi lui demandoit un jour ce qu'il admiroit le plus dans le royaume de France. « Sine, répondit-il, » c'est la grande quantité de vos gentils- » hommes, & la personne de Votre Ma-

» hommes, & la personne de votre Ma-» jesté. »

Passant la riviere de Seine, dans un ba-

teau avec le Roi, il s'y jetta une si grande foule de noblesse, que le bateau sut près

F iv

d'être submergé. Le péril passé, le Roi del manda au Duc, s'il n'avoit point eu peur l' » Sire, répondit-il, il n'est pas possible » d'avoir peur, étant si près de Votre Ma- » jesté. »

**~**[ 1600.]

Malgré toutes les fêtes qu'on fit en France au duc de Savoye, il sortit cependant de Paris, fort mécontent de son

voyage, dont, disoit-on publiquement, il n'avoit remporté que de la boue sur son manteau. Soit qu'il comptât sur le projet du maréchal de Biron, qui devoit apparemment changer toute la face des affaires, soit qu'il sit peu de cas d'engager sa parole, étant, de son naturel, toujours prêt à la violer, il avoit signé à Paris un traité sort désavantageux pour lui, sans vouloir même le regarder, disant par bravade qu'il signeroit tout ce qu'on lui apporteroit de la part du Roi, quand même ce seroit sa mort. De retour dans ses Etats, il résusa

& que, si Sa Majesté prenoit les armes contre lui, il lui donneroit de l'exercice pour quarante ans. C'étoit une pure fansaronade. Henri IV,

d'exécuter le traité; &, sur la sommation que lui en sit saire Henri IV, il répondit sièrement qu'il ne s'y consormeroit pas,

à la tête d'une armée nombreuse, étant

#### LA SAVOYE.

venu fondre sur ses Etats, n'y trouva presque point de résistance. Déja toutes les places du Duc étoient prises, à l'exception de deux ou trois, telles que Montmélian, le fort Sainte - Catherine en Savoye, & la citadelle de Bourg-en-Bresse. Montmélian, que son affiette sur la croupe d'une montagne presque toute taillée en précipices, & ses fortifications composées de, cinq bastions slanqués de tours, faisoient juger imprenable, n'effraya pas les François. Ils oserent en faire le siège. Le marquis de Brandis, qui en étoit gouverneur, avoit promis au Duc de s'y faire enterrer, & s'étoit vanté de faire des environs de sa place le cimetiere des François; mais il ne persista pas long-tems dans cette généreuse résolution. Les François ayant eu le secret de dresser une batterie de quatre canons sur une haute montagne sur laquelle on ne se sût jamais imaginé que l'artillerie pût être guindée, Brandis ne se mit pas en peine de ruiner ces travaux, quoiqu'il en eût à craindre de terribles suites.

Cependant le Duc demeuroit fort tranquille à Turin, ne s'occupant que de ses plaisirs & de la danse. Il ne s'imaginoit pas que le Roi eût été si grand train, & que tant de sortes places qu'il avoit en deçà des Monts pussent être si-tôt prises. Il comp-



# 90 SUPPL. AUX ANECD. ITAL. pensées du côté de Genève, que les ducé

de Savoye prétendent être de leur ancien domaine, quoique les évêques titulaires leur en disputent la souveraineté, & que cette ville soutienne, contre les uns & les autres, qu'elle est libre & impériale. Il n'étoit pas sûr de l'attaquer de force, parce

qu'elle est comprise dans le traité de Vervins, comme alliée des Suisses, & que la France n'abroit pas manqué de courir à sa défense. Charles-Emmanuel eut recours à la surprise. Le dessein ne pouvoit être ni mieux concerté, ni plus secret. Albigni, lieutenant général du Duc en-deçà des Monts, s'approcha de Genève; à la tête de trois mille hommes choisis, & fit dresfer trois échelles contre la muraille. Plufieurs officiers, & plus de deux cents soldats étoient déja montés sur le rempart, à la faveur des ténèbres, lorsque le bruit de quelques mousquetades réveilla les bourgeois. Ils prirent les armes; &, celui qui étoit chargé de pétarder la porte ayant été tué, l'entreprise échoua. De tous ceux qui étoient entrés dans la ville, il ne s'en sauva pas un; la plûpart furent tués, les autres se tuerent eux-mêmes, en se précipitant du haut des bastions dans le sossé : treize se rendirent, & surent pendus, le jour même, sur le boulevard, quoique trois d'entr'eux fussent gens de condition. Le

duc de Savoye, qui étoit venu en poste, de Turin à Bonne, place située à quatre lieues de Genève, pour y attendre le succès de son entreprise, s'en retourna avec la même diligence, dès qu'il eut appris qu'elle avoit manqué; &, pour l'excuser en quelque sorte, il sit dire aux Bernois, par ses ambassadeurs, qu'il n'avoit voulu furprendre Genève, que parce qu'on l'avoit averti de bonne part, que le maréchal de Lesdiguieres pensoit à s'en emparer pour la France. Une excuse si frivole ne persuadant point les Genévois, ils se mirent à faire des courses sur ses terres; & ce seu, qui commençoit à s'allumer, auroit peutêtre embrasé toute l'Italie, si le roi de France n'avoit pris des mesures pour l'éteindre. De Vic, qui étoit ambassadeur en Suisse, passa par son ordre à Genève, où il fit entendre au fénat qu'une paix honorable lui seroit sans comparaison plus avantageuse qu'une guerre incertaine & peut-être ruineuse. L'on goûta ses raisons; &, les Suisses s'étant faits médiateurs, l'accommodement fut négocié à Remilly, & conclu à Saint-Julien, le 2 de Juillet de l'année suivante.

### **→** [1619.] ✓

Dans la guerre que le duc de Savoye fit de concert avec les François contre les



54 SUPPL. AUX ANECD. ITAL. toit ses troupes, il défendit aux siennes de les poursuivre.

## **→** [1629.] ✓

Pour venger l'affront fait à ses armes à Louis XIII voulut commander lui - même l'armée qu'il destinoit au secours du duc de Mantouë. Il partit de Paris, au commencement de cette année \*. Dès qu'il fut à Grenoble, il envoya demander la liberté du passage au duc de Savoye, qui ne répondit que par des civilités qui n'aboutissoient à rien. Sa Majesté, voyant qu'il ne cherchoit qu'à gagner du tems pour donner à ses alliés celui d'emporter Cazal, sit passer le mont Genèvre à ses troupes qui s'avancerent jusqu'à Chaumont. Le prince de Piémont s'y rendit, le 4 de Mars, & promit au cardinal de Richelieu que les passages seroient ouverts; mais, comme au lieu de revenir le jour suivant, il se contenta d'envoyer le comte de Veruë faire des complimens, on jugea qu'il n'y avoit pas de tems à perdre; & le Roi marcha toute la nuit, malgré le froid & les neiges. pour être présent à l'attaque des retranchemens qui défendoient le pas de Suze.

Les

<sup>\*</sup> Mémoires pour l'Histoire universelle de l'Eu-

pierre surent chargés de l'attaque des bar-

ricades. La premiere étoit à un quart de lieue de Chaumont, la seconde à un quart de lieue plus bas, & la derniété affez proche de celle-là, au-dessus du fort de Gélasse. Elles avoient vingt pieds de haut; & douze d'épaisseur. Le fossé, qui étoit fort profond, en avoit huit de large; & toutes troisétoient défendues par vingt-cinq ou trente redoutes disposées d'espace en espace, & par delix mille sept cents hommes des meilleures troupes du duc de Savoye. La premiere batricade fut forcée en trèspeu de tems; & les Piémontois ne vous lurent pas se hazarder à désendre les autres. On les pourlissent si vivement que, sans la résistance qu'un capitaine Espagnol & quelques soldats firent, proche d'une chapelle. aux Enfans-perdus, le duc & le prince de Piemont étoient pris. L'armée s'avança aussi-tôt jusqu'a Suze. Le Duc , n'ayant pu retarder sa marche par la force des armes, eut recours, selon sa coutume; à la négociation. Il envoya le prince de Piémont à Suze, pour traiter d'un accommodements Ayant été signé dans la même ville, le Duc y vint bientôt après pour rendre vifite à Sa Majesté qui lui fit beaucoup de caresses & d'amitiés. Comme elle le conduisoit par une galerie à son appartement

#### 6 SCHELARY AVECTA Fran

inve I me time le legneus le le gensistemmes, su s'appendr me a pancher de le guierne s'afanton dus le pous Louis secont le Dac de le liber, de crame que le guierne de vinc à pier dons lu. « Ce y el » pes dons moi, lere, repara-le, m'elle » peur play, quas hers plusée aus Vonc » Maerie, kons haquelle à v'est peur qui » de pier.

Le maire de Sanz avoir à peine en maine, qu'il fur voue par le con Condeslemnannel, à l'aringaine doqueil l'empeseur de le con d'Espagne declarateur à guerre au dont de Mannoni. La France le laira de voier au lectours de san alie. La cheiter : premer minime de Louis XII, por le commandement de l'armée defiace à lectour Caia.

# **₹**[1530]

Le roi de France avant pinte, an mois d'Avril, le Cardinal a Grenoule, forme la résolution de sure tomber sous le pous de la guerre fin son ament, & emergerend le compaéte de la Saveve en penionne. Chambery capanie le écond pour du noge. Armecy & Romilly ouvreur leurs poures. le 24 de Mai. L'armée marche enfaire, chaffant soujours devant elle le prince Thomas, qui le retre de poste en poste, sins qui détendre aucun. Avant la fin du mois que détendre aucun. Avant la fin du mois

de Juin, toute la Savoye fut conquise. Le chagrin que conçut le Duc de ces nouveaux malheurs, dut hâter sa mort, quoiqu'il sût dans sa soixante-neuvieme année.

Ce prince, malgré des défauts effentiels, tels que sa mauvaise soi, l'esprit d'intrigue & de brouillerie, sur un des plus grands princes, non-seulement de la Savoye, mais encore de son siècle.

Il disoit que donner & pardonner étoient les vrais caracteres d'un Souverain, & qu'il fe feroit cru le plus malheureux des hommes, si Dieu ne lui avoit pas donné de quoi faire l'un & l'autre. Un jour, Meinier, son secrétaire, lui ayant présenté plusieurs expéditions à signer, où il y avoit des dons & des récompenses pour des personnes qui l'avoient servi ; le Duc, après les avoir signées, eut la curiolité de lui demander quoi se montoit ce qu'il avoit donné? «A » quatre mille ducatons, » répondit Meinier. » Quoi! reprit le Duc tout fâché, en lui ôtant des mains toutes ces expéditions. pour les jetter au seu, » yous me saites tant » figner pour un jour, & donner fi peu?»

Il avoit pour maxime de ne jamais mécontenter personne, de sorte que tous ceux qui avoient affaire à lui s'en retournoient toujours satisfaits ou de promesses, ou de présens, ou de caresses.

G ij

## SUPPL. AUX ANECD. ITAL.



#### VICTOR-AMÉDÉE I.

## ·₩[1630.] **/**

HÉRITIER des Etats de son pere, ce prince le sut aussi de ses grandes qualités. Quoiqu'il sçut faire la guerre, it aima la paix; & son premier soin sut de la procurer à ses peuples. Il sit, par la voie de la douceur, ce que Charles n'avoit pu saire par la voie des armes, & à sorce de dépenses. Il obtint, par le jugement même de l'empereur & du roi de France, une partie du duché de Montserrat, pour les anciennes prétentions de sa maison; & Louis XIII lui rendit généreusement ses Etats.

#### **→** [1635.] **✓**

\*Ligue offensive & défensive, entre la France, la Savoye & le duc de Parme, conclue à Rivole. Victor-Amédée sut fait capitaine-général de la Ligue. Ce prince & le maréchal de Créqui, général des troupes Françoises, vont porter la guerre dans le Milanez.

<sup>\*</sup> Mémoires pour l'Histoire universelle de l'Eu-

#### **\*** [ 1636. ] **\***

Combat près de Buffarola, sur les bords du Tésin. Il dura quatorze heures; & il y resta deux mille Espagnols. On en prit trois cents. On s'attendoit à une nouvelle action pour le lendemain; mais le marquis de Léganez décampa à la faveur de la nuit ; & le duc de Savoye ne voulut pas les poursuivre, quoique le maréchal de Créqui jugeât qu'il étoit aisé de les défaire dans leur retraite qui fut si précipitée, qu'ils abandonnerent leur artillerie. L'article du traité figné l'année précédente, en vertu duquel Victor-Amédée devoit donner autant de pays au Roi, aux environs de Pignerol, qu'on en prendroit dans le Milanez, l'empêchoit de rien faire, pour ne pas voir la France s'aggrandir du côté de ses Etats; & il est étonnant que le cardinal de Richelieu ne l'eût pas prévu. Toute la campagne se termina à ce combat.



## FRANÇOIS-HYACINTHE.

**~~**[1637.]**~~** 

A PEINE âgé de cinq ans lors de la mort de son pere Amédée, il lui succéda sous la tutelle de la Duchesse de Gij

### SUPPL. AUX ANECD. ITAL.

mere, l'illustre Christine de France, sile de Henri IV. Cette princesse sit voir, pendant son gouvernement, l'habileté du ministre le plus consommé. Emery, ambassadeur de France, voulut profiter de la circonstance pour se rendre maître de Verceil, sous prétexte d'obliger la Régente, par ce coup d'éclat, à se déclarer pour les François, & d'ôter aux Espagnols le tems de la gagner. Crequi, auquel il communiqua son projet, le rejetta d'abord avec indignation, lui représentant combien il seroit honteux à la France d'opprimer un prince pupille, & une veuve, sœur du roi. Emery, homme violent, de ces gens du goût du Cardinal, le menaça de la colere de ce ministre, s'il ne changeoir d'avis. Comme donc Créqui balançoit entre l'honneur dont il avoit toujours fait profession, & la crainte d'une disgrace, une fille, qui avoit entendu leur conversation, courut en informer la Duchesse. Cette princesse donna sur le champ de si bons ordres, pour la garde de Verceil, qu'une foule d'officiers François s'étant présentés le lendemain aux portes de la ville, sous prétexte de faire prendre le pain de munition, qu'on donnoit tous les jours aux soldats, ils les trouverent si bien gardées, qu'ils n'oscrent y

thtrer.

#### 1638.]

Les Espagnols avoient fait-une irruption en Piemont, & s'étoient rendus maîtres de Brême, où périt le fameux maréchal de Créqui, ayant eu la moitié du corps emportée par un boulet de canon, dans le tems qu'appuyé contre un arbre, il confidéroit, à l'aide d'une lunette d'approche, les retranchemens des ennemis. Déja Verceil étoit assiégé. La Régente s'étoit jointe aux François, pour secourir cette place. Lies deux armées faisoient ensemble douze mille hommes de pied, & quatre mille chevant. Elles se mirent en bataille dans la plaine de Vartolle. Christine s'y sit poster en litiere accompagnée de toutes ses dames & filles d'honneur, & des principaux seigneurs de sa cour. Elle harangua les troupes avec une grace & une noble affurance capables de donner du cœur aux plus lâches. Elle passe dans tous les rangs, pour se faire voir tous les foldats, & embraser leurs contra du feu guerrier, qui pétilloir dans ses yeux. L'intrépidité de Christine ne put cependant point fauver Verceil; & la perte de cette ville fut comme l'avant-coureur d'un plus grand malheur, de la mort du jeune Due, qui fut emporté bientôt après par une ficvre violente.

G iv

## 101 SUPPL AUX ANECD. ITAL:



#### CHARLES-EMMANUEL IL

1639.]-

Es commencemens de ce règne fu-🗻 rent fort orageux. Christine de Françe, qui continua de gouverner les Etats de Savoye, en qualité de Régente, eut à se défendre tout-à-la-fois, & des armes des Espagnols, & des intrigues des princes Maurice & Thomas, oncles du jeune duc, l'un & l'autre fils de Charles-Emmanuel I. Le roi de France, qui connoissoit leurs mauvailes dispositions à son égard, avoit engagé la duchesse, sa sœur, à les éloigner de ses Etats; mais ils y étoient rentrés avec le secours des Espagnols, & s'étoient rendus maîtres de plufieurs places. Turin avoit été de ce nombre. Le comte d'Harcourt entreprit de reconquerir une place de cette importance.

### - [ 1640.] A-

c.; Le fiége fut long & opiniâtre. Les affiégeans & les affiégés s'affamerent les uns les autres. Malgré la disette, le comte d'Harcourt ne se rebuta point, & rejetta toutes les propositions de paix, qu'on lui sit de la part du pape, disant que, quand ses

LA SAVOYE 103 chevaux auroient mangé toute l'herbe des environs de Turin, & ses soldats tous les chevaux de l'armée, il leveroit le siège. Les habitans firent vingt-neuf forties. Dans la derniere ils furent encore repoussés & obligés de rentrer confusément dans la ville, laissant sur le champ de bataille un grand nombre de morts, & entrautres une fille Allemande, vêtue en homme, nommée Guillaume Susveivel, qui commandoit une compagnie de chevaux-légers, sous le nom de capitaine Capponi, laquelle se désendit avec beaucoup de courage.

On s'avisa, durant ce siège, d'un expédient singulier. Le marquis de Léganez, général Espagnol, ne pouvant point donner de ses nouvelles au prince Thomas, renfermé dans Turin, se servit de l'invention d'un ingénieur Flamand, qui mettoit les lettres dans un boulet creux, qu'à cause de cela l'on appelloit le canon courier. Ce premier artifice ayant réussi, on s'en servit pour envoyer de la poudre & de la farine aux assiégés. Malheureusement pour eux, assez peu de boulets allerent jusqu'à la ville. La plûpart retomboient dans le camp des assiegeans; ce qui sit qu'on n'en tira pas long-tems. Toutes ces circonstances rendirent la conquête de Turin mémorable; & elle fit tant d'honneur au général François, que le brave & fameux Jean-de-Wert dit

104 SUPPL. AUX ANECD. ITAL. qu'il aimeroit mieux étre général d'Harcourts, qu'empereur.

### **%**[1647.]**%**

Sur la fin de cette année, il parut un almanach pour l'an 1648, qui répandit l'allarme & l'effroi dans toute la Savoye. Il contenoit des prédictions d'évènemens tragiques, de difgraces, de châtimens de ministres, & de la mort même du jeune Duc, sous mots couverts. Quoique cette pièce scandaleuse n'est au frontispice qu'un nom imaginaire, on découvrit que son auteur étoit un religieux, de l'ordre de S. Bernard, appellé dom Jean-Gandolphe, qui avoit quitté les Augustins déchaussés. Le scélérat avoit déja bien d'autres crimes fur le corps. Ce qui le fit sur-tout découvrir, c'est qu'il avoit osé annoncer à plufieurs personnes, que la Duchesse mourroit cette même année. Il chercha en vain à se mettre en sureté par la suite. Il sut arrêté. On l'interrogea sur quel sondement d'astrologie il avoit osé prédire la mort de la Duchesse. Le moine ne sçavoit pas plus d'astrologie qu'un autre. Aussi confessa-t-il que ce n'étoit point sur les règles de cet art qu'il avoit fait sa prédiction, mais sur ce qu'il scavoit de la volonté des hommes. Persuadé qu'en découvrant les complices. de cette conjuration, il se délivreroit de la

pelne due à son crime, ou que du moins il la feroit adoucir, il écrivit à la Duchesse qu'il avoit les choses les plus importantes à lui révéler. Sur cette ouverture, la Duchesse fit partir un prévôt, avec une bonne escorte pour amener le moine à Turin; mais cet appareil de monde, qu'il apperçut par les fenêtres de sa prison, le jetta dans une telle frayeur, qu'emporté par son désespoir, il voulut s'ôter la vie, en s'ouvrant une veine. On arriva à tems pour y remédier. On l'observa de près : on lui donna des gardes. Son procès sut instruit, en présence d'un commissaire de Sa Sainteté, suivant ce qui se pratique en Italie, contre les criminels ecclésiastiques. Il déclara, dans ses interrogatoires, avoir pour complice un nommé Bernard Sillan, & un autre appellé Jean-Antoine Joya, Sillan étoit un ancien sénateur de Turin, homme violent, juge inique, que la Duchesse, pour ses discours libres & insolens, avoit, dès le commence. ment de sa régence, fait arrêter, suspendu de ses sonctions, & envoyé en exil au fond de la Savoye. Le prince Thomas l'avoit pris sous sa protection, & lui avoit confié l'administration de la justice dans les places qu'il avoit en son pouvoir. Mais Sil-Ian, toujours le même, fit tant par ses injustices, que les princes en furent très-mat fatisfaits. Cependant, lors de leur réconci-

#### 206 Suppl. Aux Anecd. Ital.

liation avec la Duchesse, ils le firent réta-

blir dans son titre de Sénateur de Turin, mais sans qu'il pût toutefois en exercer les fonctions, ni en recevoir les appointemens. Ainsi Sillan destitué de ses revenus. ayant diffipé fon patrimoine, supportoit impatiemment sa mauvaise fortune. Quant à Joya, il avoit été valet-de-chambre du Duc; & il perdit sa place, pour s'être déclaré partisan des princes. Avec aussi peu de conduite que Sillan, il avoit tout aussi mal fait ses affaires. Tels étoient les dignes affociés du moine Gandolphe. Il les chargea de l'avoir souvent entretenu des moyens qu'on pourroit employer pour faire périr la Duchesse, & dit que Joya se promettoit d'en venir à bout avec facilité, pourvu qu'il pût avoir quelques-uns des linges dont elle se servoit, & une image de cire, telle qu'elle se trouve décrite dans les Clavicules de Salomon; que Sillan avoit été fort de cet avis, & qu'il regardoit ce moyen comme infaillible; que lui, moine Gandolphe, s'étoit chargé de la faire, en connoissant la composition, & qu'il en avoit acheté les ingrédiens d'un nommé Marin, de Nice, qui nia constamment le fait, lorsqu'il lui fut confronté. Sur la déposition de Gandolphe, Sillan & Joya furent arrêtés, &, le lendemain, examinés séparement. Joya dit qu'il connoissoit particuliément le moine, & qu'ils étoient même trèslies ensemble; mais il nia fortement le fond du crime. Sillan fut plus impudent. Il assura qu'il ne connoissoit point ce Gandolphe dont on lui parloit; mais fa contenance le trahit; car, à ce nom seul, il fut faisi d'un horrible frisson: il fit pourtant tout ce qu'il put pour montrer un air assuré. S'étant levé sur le lit où on l'avoit apporté, à cause de son âge, & parce qu'il n'étoit pas encore guéri d'une longue maladie, il voulut lire lui-même les interrogatoires, & ses réponses avant de les figner. Le lendemain, soit de dépit d'avoir nié ses interrogatoires avec trop d'affectation, tandis qu'il auroit peut-être pu se fauver par un mensonge plus vraisemblable, soit de regret de se voir à la veille d'un supplice honteux, il tomba dans une si grande soiblesse, qu'il mourut le même jour, malgré tous les secours qu'on put lui donner. On poursuivit le procès des deux autres criminels, qui furent l'un & l'autre exécutés comme coupables de lèse-Majesté au premier chef.

# **\*\***[ 1654. ]

Commencement des troubles des Vallées de Lucerne, de S. Martin, d'Angrone & de la Pérouze. Les habitans de ces cantons, appellés *Barbets*, par dérifion, parce

# 108 SUPPL. AUX ANECD. ITAL.

qu'ils professoient le Calvinisme, avoient été jusqu'alors tolérés par les ducs de Savoye, moyennant l'observation de certaines loix qu'ils leur avoient imposées. Mais ces peuples indociles & remuans, se croyant en sûreté dans leurs montagnes inaccessibles, avoient fait peu de cas de ces loix. Tout récemment ils venoient de commettre deux attentats infignes contre la religion. Ils avoient affaffiné dans sa mai-Son même le curé de Fénil, village endeçà de Pélice; &, le jour de Noël, ceux de la Tour, pour se moquer de la solemnité, avoient promené, tout le jour, un ane par le pays, au son des tambours & des flûtes. Ils avoient brûlé la maison de la mission établie pour leur conversion, & n'avoient pas plus épargné l'église où se disoit la Messe. Le Duc, qui venoit de se faire déclarer majeur, envoya le marquis de Pianez, pour les ranger à leur devoir & punir leur insolence. Le Marquis eut beaucoup de peine à en venir à bout. Ces furieux résisferent tant qu'ils purent; & plusieurs d'entr'eux aimerent mieux se faire massacrer que d'obéir. On ne voit rien que de juste dans cette rigueur exercée par un souverain contre des sujets rebelles. Cependant toute l'Europe fut inondée, à cette occasion, de libelles diffamatoires contre ce prince. A en croire les Protestans exci-

#### LA SAVOYE.

109

tés par leurs ministres, les troupes du due de Savoye avoient commis des cruautés inouies dans les Vallées. Par-tout elles avoient fait couler des raisseaux de sang. On avoit sait périr par la main des bourreaux une infinité d'innocens, quoique, dans tout le cours de la guerre, deux seuls des plus mutins eussent péri du dernier supplice. On avoit mangé les petits ensans, de bu dans les crânes des malheureux Barbets. Ces calomnies atroces s'accréditerent en Hollande, en Allemagne, en Angleterre, au point que plusieurs Souverains envoyerent des députés au duc de Savoye, pour le prier d'arrêter la persécution.



tio Suppl. Aux Anecd. Ital.



#### VICTOR-AMÉDÉE II

#\[ 1675.]\#\

Il saîné de Charles-Emmanuel II, il est reconnu pour son successeur sous la tutelle de sa mère Marie-Jeanne-Bapriste de Savoye-Némours. Sa minorité n'offre rien de remarquable. En 1684; il épousa la princesse Anne-Marie d'Orléans, fille puinée de Philippe de France; duc d'Orléans, frere unique de Louis XIV, & de Henriette-Anne de la Grande-Bretagne.

## **₩**[1690.]**/**

Malgré l'alliance qui l'attachoit à la France, & d'importans services reçus tout récemment de sette couronne, Victor-Amédée se ligue avec l'Espagne & l'Empire contre Louis XIV. Ce prince donne ordre aussi-tôt à M. de Catinat d'entrer dans les Etats du Duc. En conséquence, l'armée Françoise tombe sur la Savoye, & s'empare d'un bon nombre de places. Victor veut arrêter ses conquêtes. Il joint M. de Catinat à Staffarde, près de Saluces; mais la désaite totale de ses troupes, & la perte de son canon & de tout son bagage, sont

# LA SAVOYE :.

le fruit de sa témérité. Salutes, Savilland & Suze ouvrent leurs portes aux valiqueurs, qui se rendent maîtres, l'année suivante, de Ville-franche, de Nice, &c de Monemélian.

## **1692.**] **1**

Trop foible pour résister seul aux forces de Louis XIV, le duc de Savoye avoir mendié les secours de toutes les nations qui étoient entrées avec lui dans la grandé alliance. Se voyant à la tête d'une arméé formidable d'étrangers, il forme le hardi projet de faire une irruption dans le Dauphiné. Rien ne s'opposoir à cette entreprise. Les passages étoient fort mal gardés; & quelques corps de milices, répandus çà & là, n'étoient guères en état de faire résistance. Aussi le Duc n'eut-il pas de peine à s'emparer d'Ambrun & de Gap; mais bientôt il sut sorcé d'abandonner ces conquêtes, sans en emporter d'autres déspouilles que les cloches des deux villes.

## **♣**[ 1693.]♣

Bataille de la Marfaille, près de Pignerol, où le duc de Savoye est battu par le maréchal de Catinar, avec perte de huit mille hommes, de tout son canon, & de cent six diapeaux. Il avoit déja pris le sont de Sainte-Brigitte, & pressoit la ville de

#### RIZ SUPPL. AUX ANECD. ITAL:

Pignerol, lorsque les mouvemens que sit le Maréchal l'obligerent de se reurer, dans la crainte d'en venir à une bataille; ce qu'il ne put éviter.

# **1696.**]

Il ne falloit rien moins que les falutaires leçons de vainqueur du Staffarde & de la Marsaille, pour amener le duc de Savoye à des sentimens pacifiques. Il demanda la paix & l'obtint. Le traité portoit. entr'autres choses, que, le Roi reprenant les mêmes sentimens de bonté qu'il avoit auparavant pour Son Altesse Royale, comme elle l'en supplioit, Sadite Altesse renonçoit à tous traités faits avec l'Empereur & ses Alliés, & se chargeoit d'employer tous ses foins auprès d'eux, afin d'obtenir la neutralité pour l'Italie, jusqu'à la paix générale. Le mariage de Marie-Adélaide, fille aînée du Duc, avec le duc de Bourgogne, depuis Dauphin, fut le sceau de ce traité.

# [ 1703.] **(**

Philippe, duc d'Anjou, petit fils de Louis XIV, ayant été élevé sur le thrône d'Espagne, le duc Victor avoit été des premiers à le reconnoître; & il avoir donné la seconde de ses filles en mariage à ce monarque. Au mépris de cette nou

Velle alliance avec la maison de Bourbon, le Duc se ligue contre elle avec l'Empereur, qui lui promet le Montserrat-Mantouan, & quelques places du Milanez. Louis XIV ne sut pas plutôt informé de ce traité, qu'il envoya des ordres au duc de Vendome, alors en Lombardie, de saire désarmer les troupes du duc de Savoye, qui étoient jointes à celles de France; ce qui sut exécuté ponstuellement. On s'empara, en même tems, de la Savoye, excepté de Montmélian qui sut bloqué, & qui ne se rendit qu'à la fin de 1705.

#### **\*\***[1704.]

Verceil, assiégée par le duc de Vendome, est obligée de se rendre après trentetinq jours de tranchée ouverte. On sit six mille prisonniers. Les autres places du Piemont eurent le même sort. Yvrée & ses châteaux surent emportés, & l'on y arrêta onze bataillons. Suze tomba de même au pouvoir des François, qui se rendirent maîtres de tout le Val-d'Aouste. L'année suivante, Ville-franche, Verrue, Chivas, & Nice, toutes places très-sortes, augmenterent leurs conquêtes.

#### **→** 1706.] ✓

Il ne restoit plus au duc de Savoye que Turin, sa capitale. On en sit le siège. Mais Hij

#### 314 SUPPL. AUX ANECD. ITAL.

au moment où les affaires du duc paroissoient le plus désespérées, elles prirent tout-à-coup une face nouvelle. \* Le 7 de Septembre, le duc de Savoye & le prince Eugène attaquerent les retranchemens des François devant Turin, entre la Doire & L'action commença vers les huit heures du matin; & le retranchement fut isorcé trois heures après, pendant qu'on pansoit M. le duc d'Orléans, qui avoit recu une blessure dangereuse au bras, en -s'exposant avec toute la bravoure imaginable. Le sentiment de ce prince avoit été qu'on allât au-devant de l'ennemi pour le combattre avec toutes les forces réunies, -au lieu de l'attendre dans les lignes où You ne pouvoit mettre que huit mille hommes en bataille. C'étoit l'unique parti qu'il y eût à prendre; & on ne le prit pas, parce que les ordres de la cour y étoient

contraires.

Ces ordres avoient été adressés au maréchal de Marsin; &, dans la Lettre que le duc d'Orléans écrivit au Roi, sur cette simeste journée, après avoir témoigné la peine que lui faisoit la désaite de l'armée, & la levée du siège, il ajoûta: « Et, si je » l'ose dire, le chagrin d'avoir commandé

Mémoires pour l'Histoire universelle de l'En-

Mune armée qui avoit ordre d'obéir 2 "Marsin m'en fait encore plus."

Les vainqueurs trouverent dans le camp ennemi deux cents cinquante-cinq pièces de canon, cent soixante-huit mortiers, sept mille huit cents bombes, trois mille deux cents grenades royales, sept mille cinq cents petites grenades, quarante-huit mille boulets de canon, quatre-vingt-fix mille quintaux de poudre, les tentes, le bagage & une partie de l'argent destiné à payer l'armée. M. le duc d'Orléans blessé dange reusement, & le maréchal de Marsin blessé à mort, ne purent prendre soin de la retraite. Elle se sit en désordre; & plus de sept mille François furent faits prisonniers. Cette grande victoire, qui couvrit de lauriers le duc de Savoye & le prince Eugène, les mit en état de reconquérir, en très-peu de tems, le Modénois, le Mantouan, le Milanez, le Piémont, & enfin le royaume de Naples.

## **\***[ 1707.]

Victor-Amédée, que nous avons vu naguères si humilié, conçoit & exécute le hardi projet d'assiéger Toulon en Provence. Un peu plus de célérité dans l'exécution mettoit la France aux abois. Il passa le Var, le 10 de Juillet, & n'arriva que le 25 devant la place où l'on avoit eu le tems de faire tous les préparatifs de défense nécessaires. Après trois semaines de fiége, ce Duc & le prince Eugène furent obligés de décamper.

## ~~[ 1713.] **~~**

Cette année est une des plus glorieuses pour la maison de Savoye. La paix d'Utrecht lui procura, de la part du roi de France, La restitution de la Savoye & du comté de Nice, & la cession de la vallée de Pragelas, avec les forts d'Exilles & de Fénestrelles, les vallées d'Oula, de Sézane & de Bardonache, avec le Château-Dauphin; &, de la part du roi d'Espagne, elle obtint la Sicile & les isles adjacentes, à titre de Royaume. Victor-Amédée en fit depuis échange avec l'empereur pour le royaume de Sardaigne, qu'il a transmis à sa postérité, Ce prince fit une abdication générale de tous ses Etats, le 3 de Septembre 1730, en faveur de Charles-Emmanuel, IIIe du nom, fon fils, aujourd'hui régnant. Il mourut, deux ans après, dans sa soixanteseptieme année.

Fin des Anecdotes de Savoya.



# ANECDOTES HONGROISES

DEPUIS L'AN 434 DE J. C JUSQU'A PRÉSENT.

#### INTRODUCTION.



barbarie. Telle est celle de la nation Hongroise, que ses historiens font remonter jusqu'au déluge universel. Hunor & Magor, disent-ils, fils du fameux Nemrod. étant un jour à la chasse, apperçurent une biche qu'ils poursuivirent jusqu'aux Palus-Méotides. L'animal s'enfonça dans des. taillis épais, & nos chasseurs firent d'inu-

# latroduction.

tiles efforts pour le joindre. Ils parcoururent les Palus, c'est à dire les bords de ses vastes marais qu'on appelle aujour-Thui la mer de Zabache. Les trouvant fertiles & propres pour les pâturages, ils ne songerent plus à leur proie, - & résolurent d'habiter de pays. Après en avoir obtenu l'agrément de leur pere, ils revinrent s'y fixer avec leurs noupeaux & leurs esclaves. Au bout de cinq ans, étant sortis pour chasser dans le désert, ils entendirent une symphonie qui piqua leur curiosité. C'étoit une troupe de jeunes filles qui, se trouvant en liberté, loin de la compagnie des hommes, se livroient aux transports d'une joie vive & folâtre. Les deux frères, aidés de leurs esclaves, fondirent aussi-tôt sur cette troupe timide, & l'emmenerent dans leurs marais. Entre ces prisondieres, il y en avoit deux plus belles que les aures. Elles étoient filles de Dula, prince des Alains. Hunor & Magor les prirent pour femmes; & c'est de ce double mariage que sont sortis les Huns ou Hongrois. Ce qu'on peut recueillir de cette historiette , & ce qui paroît conforme aux Annales les plus authentiques des peuples Orientaux, c'est que les Huns, ou Tuns, ou Tartares, challes apparemment des frontieres de la Chine, firent une irruption dans les pays fitues aux

environs de la mer Caspienne, & s'établi-

pent dans cette contrée que les Romains appelloient Pannonie, du mot panis, pain, à cause de la fertilité du telitoir, & dont le pays, appellé depuis Hangrie, étoit une portion considérable. On fixe l'époque de l'irruption des Huns en Pannonie, vers la fin du quatrieme siècle, depuis la naissance de Jesus-Christ.

## -AN. 434. DE J. G.]

Roas, chef ou roi des Huns, étant morr, Atila & Bleda, ses neveux, lui succederent. On sçait les ravages horribles & les conquêtes que fit Attila dans l'Europe, & particulièrement dans l'Empire Romain, qu'il réduisit presque dans une honteule servitude. Il foumit à les loix une foule de peuples guerriers, les Goths, les Gépides, les Sueves, les Alains, les Hérules, les Sar-mates, les Sémandres, les Squires, les Sattagares, les Ruges, les Agatirzes, & les incorpora dans ses armées & dans la nation. Ce conquérant redoutable, ou plutôt ce fléau de la Divinité, comme il se faisoit appeller lui - même, étant mort en 454, ses enfans furent chassés de la Pannonie par les Gépides qui avoient enfin' secoué le joug, & contraints de repasser, avec toute la nation des Huns, dans la Scythie Asiatique, dont ils étolent originaires. Une seconde peuplade de Huns repa-

# INTRODUCTION:

sut en Pannonie, dans le septieme siècle. St s'y sit des établissemens. Elle en sut chassiée par Charlemagne, dans le siècle suivant.

# Tant de malheurs & de défaites n'avoient

pu faire oublier entièrement aux Huns un pays possédé par leurs ancêtres. Ils se réunirent sous sept de leurs plus braves chefs; passerent le pays des Russes, & vinrent camper sur les bords du Niéper, ou Boristhène, près de la ville de Kiovie. Almus, qui conduisoit la colonie, attaqua les Rus ses & les battit. Il traversa la Russie Polonoise; &, s'étant approché des sources de la Teisse, il s'empara d'un château nommé Hung-var, dans la langue du pays. Ce futlà le premier établissement des Huns, & ce qui leur sit donner le nom de Hungari, Hongrois, comme celui de Hongrie au canton dont ils s'étoient rendus maîtres. Arpad, fils & successeur d'Almus, ajoûta de nouvelles conquêtes à celles de ce brave chef. Il eut lui-même pour suc-cesseur Zulta, son fils, qui porta la terreur de ses armes en Italie, en Allemagne, & dans une partie de la France. Zulta fut pero de Toxis, qui donna le jour à Geysa, le premier prince Chrétien de Hongrie, & dont le fils, S. Etienne, eut le premier le titre de Roi.



S. ETIENNE, premier Roi de Hongrie,

# **\***[997.]

HARLEMAGNE, dans son expédition Contre les Huns, conquérans de la Hongrie, avoit répandu parini ces Barbares les premieres semences de l'Evangile, Etienne, élevé dans les principes de la Religion Chrétienne, n'eut rien de plus à cœur que de la faire embrasser à ses sujets. Il n'eut garde d'employer la violence & la contrainte, moyens odieux & toujours insuffisans. La douceur, la persuasion, les bienfaits, &, plus que tout cela, l'exemple de ses vertus, lui concilierent tous les cœurs & tous les esprits. Aussi grand capitaine que religieux monarque, il réprima les Transilvains, les Bulgares, les Esclavons, les Croates, peuples idolâtres, qui vouloient s'opposer aux progrès du Christianisme en Hongrie.

# **\*\***[ 1000.]

Pour récompenser le zèle ardent & généreux d'Etienne, le pape Sylvestre II lui adresse ce Bref remarquable, dans le

quel, après lui avoir accordé le diadente; le titre de Roi, & quelques autres demandes particulieres, il s'exprime ainsi: « Et » parce que votre Noblesse, voulant avoir » part à la gloire des Apôtres, en faisant » annoncer l'Evangile, précher Jesus-Christ » & établir sa foi, a suppléé, en quelque

» & établir sa foi, a suppléé, en quelque s manière, aux fonctions du sacerdoce & "aux nôtres; voulant sur-tout honorer le » prince des Apôtres: A ces causes, afin \* d'honorer à présent & pout toujours vo-» tre Excellence & vos successeurs qui se " ront élus par les grands du royaume, & » approuvés par le faint fiège, nous vous »accordons, à vous & à eux, par la même » autorité apostolique, le pouvoir de saire » porter devant vous la croix, signe de » l'apostolat, & de disposer & régler les » affaires des églises de votré royaume, » présentes & à venir, comme tenant no-» tre place, & celle de nos successeurs, &c.» On voit, par ces paroles, que, si les rois de Hongrie ne tiennent point des papes leur couronne, chose que ces Souverains spirituels n'ont pas le pouvoir de donner, ils en ont au moins reçu le droit d'élection, de nomination & de collation pour tous les grands & petits bénéfices de leur , royaume; & c'est un privilége dont ils ont jour jusqu'à présent.

#### Hongroises.

PIERRE, furnommé L'ALLEMAND.

# **%**[ 1038.]

fut placé sur le thrône de Hongrie, par le crédit de sa sœur Gisèle, semme du poi S. Etienne. Il soutint mal l'éclat de sa nouvelle dignité. Peu savorable à la noblesse du royaume, il donna la plûpart des charges aux Allemands; ce qui ne tarda pas à le rendre odieux. Les Etats s'assemblerent, dès qu'ils le purent en sûreté. Pierre sut déposé solemnellement; & Abas ou Ovon, de la famille de S. Etienne, sut élu en sa place.





#### ABAS OF OVON.

# **♣**[1041.]♣

Abas fut obligé de soutenir la guerre contre l'empereur Henri III, qui vouloit rétablir Pierre. La fortune seconda parfaitement son entreprise. Il porta le ravage & la désolation dans l'Autriche, la Carinthie & la Baviere. Henri, trop occupé du côté de la Lorraine, ne put arrêter les conquêtes d'Abas, qu'en s'engageant à ne plus se mêler des affaires de Hongrie.

# 1044.

La prospérité n'est souvent qu'un posson qui gâte & qui corrompt les plus heureux naturels. Tant qu'Abas avoit vu la couronne chancelante sur sa tête, il s'étoit montré doux, assable, populaire, exact rémunérateur du mérite & de la vertu. Ses exploits guerriers ne l'eurent pas plutôt débarrassé d'un rival redoutable, qu'il lâcha le frein, pour ainsi dire, à ses passions. Il devint sier, orgueilleux, injuste. Tourmenté dès-lors par les soupcons & par la crainte, il se crut environné d'ennemis & d'assables. Sur le moindre pré-

texte, il faisoit mettre à mort les principaux de la noblesse. Il ne traitoit pas le peuple avec moins de rigueur & d'injustice. Tous les Hongrois se révolterent. Ils appellerent à leur secours l'empereur Henri, qui se hâta de marcher contre le tyran, & de se venger des maux qu'il en avoit reçus. Abas sut vaincu dans une bataille, & massacré par ses propres troupes.

# 1045.]

Le fruit de la victoire de l'empereur fut le rétablissement de Pierre sur le thrône de Hongrie. Instruit par le malheur, ce prince n'en sut cependant point plus sage. Il traita les Hongrois avec aussi peu de ménagement qu'il avoit sait avant son expulsion. La révolte éclata de toutes parts. Les princes André & Béla, proches parens de S. Etienne, invités à se mettre à la tête des Hongrois, attaquerent le tyran; se rendirent maîtres de sa personne, & lui sirent crever les yeux. Il mourut peu de jours après.





# ANDRÉ L

[1047.]

E peuple, toujours aveugle dans ses opinions, avoit attribué les malheurs des deux derniers regnes au changement de Religion, & prétendoit que le rétablissement de l'idolatrie pouvoit seul appaiser le courroux du Ciel. André n'eut rien de plus à cœur que de détruire ce préjugé ridicule. Il se déclara pour la Religion Chrétienne. Sa modération & son équité hui gagnerent l'estime & l'amour des Hongrois. Il fit fleurir les sciences & les arts dans ses Etais. Ayant francé le prince Salomon, son fils, avec la princesse Sophie, fille de l'empereur, il ne songeoit plus qu'à jouir du repos que sembloit dévoir lui procurer cette alliance; mais le prince Béla, son frere, en conçut une violente jalousie. Il souleva les payens auxquels il sit envisager l'anéantissement prochain de leur culte, si Salomon parvenoit à la couronne. Il eut, en peu de tems sous ses ordres, une armée nombreuse. Secondé d'ailleurs par les Polonois, il livra bataille au roi, son frere, qu'il eut l'inhumanité de faire fouler aux pieds des chevaux. BELA



#### BÉLA L

# **M**[1056.]

Près une action aussi barbare que celle qui procura la couronne à Béla, croiroit-on que ce prince sut un modèle de sagesse, de prudence & d'équité? La Hongrie lui doit ses loix les plus sages, & ses réglemens les plus utiles. Les peuples eussent été très-heureux sous son règne, si la Justice divine ne se sut hâtée de venger la mort cruelle du roi André. Béla sut écrasé par la chute d'une maison.



#### SALOMON.

## 1059.]

TOUTE la noblesse Hongroise se déclare en faveur de Salomon, sils d'André. Geysa & Ladislas, sils de Béla, lui disputent la couronne. Ceux-ci sont soutenus par les Polonois; celui-là par l'empereur Henri III, son beau-strere. Les deux freres eurent le dessous, & se retirerent en Pologne. Geysa ne vit pas plutôt les Alle-Anecd, Hongr. mands retournés dans leur pays, qu'il revint faire la guerre à Salomon. Cependant,
par l'entremise de Didier, archevêque de
Strigonie, il se sit un accommodement par
lequel Ladislas & Geysa se contenterent des
biens patrimoniaux de leur pere. Ils servirent utilement le roi de Hongrie contre les
Vénitiens & contre les Bohêmes; mais, à
la prise d'Albe, d'autres disent de Belgrade
en Bulgarie, la mésintelligence éclata routà-coup, sous prétexte que Salomon ne faifoit pas un partage égal du butin. On en
vint aux mains. Le roi de Hongrie, ayant
été vaincu, prit la suite & alla chercher un
asyle hors des pays de sa domination.



#### GEYSA.

# JN[1074.]J.

A BANDONNES de leur Souverain, les Hongrois virent avec plaisir Geysa monter sur le thrône. Ce prince sçut maintenir son usurpation contre les efforts de l'empereur, qui vouloit rétablir Salomon, mais qui, trop occupé contre le fameux Grégoire VII, l'ennemi juré des Puissances temporelles, ne put jamais rien entreprendre en sa faveur. Son règne ne sut que de trois ans.



#### LADISLAS I.

# · [1077--90.]

'Ambition eut si peu de part à l'élévation de ce prince, frère de Geysa, qu'il ne voulut point monter fur le thrône. sans l'aveu de Salomon. Celui-ci, ne pouvant vaincre le ressentiment des Hongrois consentit à reconnoître un maître, & se contenta des tiches apanages qui lui furent accordes par Ladillas. Mais rien ne dédommage de la perte d'une couronne. Salomon excita des troubles dans la Hongrie; &, secondé des Grecs & des Cumans, il osa livrer bataille à Ladislas. La victoire se déclara pour le parti le plus juste. Salomon, au désespoir d'être toujours malheureux & criminel, se retita dans une solitude où il finit ses jours dans les exercices de la pénitence.

# **\*\***[1091.]\*\*\*

Ladiflas, délivré de ce concurrent, s'occupa tout entier à defendre son royaume, & à en étendre les limites. Il repoussa avec vigueur & avec succès les courses des Tartares. Il unit à sa couronne les provinces de Croatie & de Dalmatie qu'il avoit con-

#### ANECDOTES

quises. Les Cumans, peuple inquiet & remuant, furent subjugués. Les Bulgares & les Serviens eurent le même fort. Il secourut Boleslas, roi de Pologne, contre ses sujets rebelles, & rétablit ce prince sur le thrône, après s'être rendu maître de Cracovie. Ladislas, à la sollicitation du pape Urbain II, se disposoit à faire le voyage de la Terre sainte, sorsqu'il mourut infiniment regretté des Hongrois. Son zèle pour la Religion Chrétienne & ses vertus éclatantes l'ont sait mettre au nombre des saints.



#### COLOMÁN.

# -N[1095.]

dissa avoit laissé deux enfans en basâge, Coloman & Almus. Après la mort de leur oncle, l'aîné sut élu pour lui succéder. L'ambition arma contre le nouveau roi son frere Almus; mais cette guerre ne sut satale qu'à son auteur. Il sut vaincu dans une bataille, & condamné par son frere à perdre la vue. Dans le cours de son règne, Coloman eut plusieurs guerres à soutenir contre les Russes, contre les Vénitiens, contre l'empereur Henri V. Il les termina

14 toutes à la gloire de la Hongrie. Mais, autant ce prince fut craint & estimé des étrangers, autant fut-il hai de ses propressujets qu'il traitoit avec la derniere sévérité. Étienne son fils lui succéda.



# ETIENNE ~ [1114.] · ...

Es Grands du royaume gouvernerent.

pendant la minorité du prince. A leur administration succéda le règne le plus foible & le plus malheureux. Etienne aimoit le luxe & les plaisirs. Il s'y livra sans réferve & négligea les conseils des personnes fages de sa cour pour suivre ceux des jeunes libertins de son âge. Les peuples voifins trouverent la circonftance favorable pour regagner ce qu'ils avoient perdu. Ils déclarerent la guerre à la Hongrie; mais Etienne fut presque toujours malheureux. Les Russes, les Bohêmes, les Polonois, les Grecs le battirent plufieurs fois. Les Vénitiens le dépouillerent de la Dalmatie. Accablé de tant de difgraces & de la haine de ses sujets, il renonça volontairement à la couronne en faveur de Béla, fils d'Almus, frere de Coloman, & alla finir ses jours

> 1115 - Baij, 🗀

dans un monastere.

# MANECDOTES SO

#### BÉLA II, du L'AVEUGLE.

# **→** [1132.] ✓

C E princo avoit eu le même sort que son pere, à qui Coloman avoit sait perdre la vue. Mais il sit voir, par sa conduite pleine de sagesse & de prudence, combien les yeux de l'esprit sont plus utiles que ceux du corps pour le gouvernement des Etats. La Hongrie sut heureuse sons ce monarque politique. Il termina par la négociation toutes les guerres étrangeres & domessiques; procura l'abondance à ses peuples, & mérita d'en être sincèrement regretté.



DE quatre fils que laissa Béla II, trois monterent successivement sur le thrône. Geysa l'aîné marcha sur les traces de son piere. Ses talens pour la guerre n'avoient pas encore en l'occasion de se développer. Les Autrichiens ayant fait des courses en Hongrie, Geysa se mit promptement à la tête de ses troupes ex chassa les eanemis de ses frontieres. Il eut le même succès dans la guerre qu'il entreprit contre Ladomir, prince de Russie.



#### ETIENNE III.

# ₩[1161.]K

LEVÉ sur le thrône au préjudice d'un fils de Geyfs, ee prince font s'en rendre digne par ses vertus. D'un naturel doux & pacifique, il ne s'occupa d'abord que des moyens d'entretenir la paix & l'abondance dans ses Etats, & de se faire aimer de ses peuples. Il combla de bienfaits la philpart des seigneurs de sa cour; accorda de grands priviléges à la nobleffe, & poussa si loin la complaisance pour le sénat, qu'il n'entreprenoit rien sans l'avoir auparavant consulté. Il étendit ses graces sur les petits, comme fur les grands's abolit plufieurs impôts, & exempta de corvées, pendant trois ans, les habituns de la campagnez Tant de bontés furent payées de la phis noire ingratitude. La noblesse, devenue fiere & orgueilleuse, sorma de nouvelles prétentions. Le peuple, de son côté, que la prospérité rendoit insolent, se mêla de critiquer le gouvernement, & se mutina dans quelques cantons. Honteux & furieux toutà-la-fois de voir ses bienfaits si mal réconpensés, Etienne ht hiccéder à la douceur une sévérité rigoureuse. Il gouverna quelque

B iv

# '18 Anechotes

tems les Hongrois avec un sceptre de ser; mais le passage trop prompt d'un excès à son contraire n'eut pas l'esset qu'il en attendoit. Tous ses sujets se souleverent. Ladislas & Etienne ses fireres se mirent à la tête des mécontens, & se sirent proclamer Rois, chacun dans dissérentes provinces; mais, le premier étant mort peu de tems après, & le second ayant été vaincu par le roi son frere, la paix sut rendue à la Hongrie.



#### BÉLA III.

# 1173.]

IL étoit neveu, d'autres disent frere d'Etienne III. Ayant trouvé le royaume en proie aux dissensions domestiques & le gouvernement dans la dernière consusion, ses premiers soins surent de rétablir l'ordre dans les sinances, dans la police, & dans la magistrature. Des troupes formidables de brigands insessoint les provinces. Il ne négligea rien pour les exterminer. L'esprit de faction avoit gagné tous les corps de l'Etat. Il publia des loix séveres contre les attroupemens, contre les libelles, contre tout discours séditieux. Pour gouverner le

royaume avec plus d'ordre & de discernement, il le divisa en comtés ou provinces, & il y établit des gouverneurs qu'on appelloit comtes; dignité qui, selon l'idée que nous en donne le roi Béla, avoit beaucoup de rapport avec celle de Vaivodes en Pologne.

Aussi habile dans l'art de la guerre qu'équitable & vigilant dans l'administration da gouvernement, il remporta de grands avantages sur les Vénitiens, qu'il chassa d'une partie de la Dalmatie. Cependant sa modération lui sit éviter toutes les guerres qui ne lui paroissoient pas justes ou nécesaires. Après avoir entièrement pacissé le royaume au-dehors, & éloigné toutes les occasions de dissensions domestiques, Béla mourut infiniment regretté de ses peuples.



## ÉMÉRIC.

# **→** [1190.] ♣

D'aîné fut reconnu pour son successeur; mais André son cadet, prince ambitieux & plein de mérite, lui disputa la couronne. Ils mirent chacun une armée en campagne. Lorsqu'on sut sur le point d'en venir aux

HONG Lyapeu de rois, de grie, qui foien prince, fecondes, se qualités, se peut-êres pous se peut-êres peut-êres pous se peut-êres peutbles titres pol

éprouvé le zèle & la capacité. Ce seigneur avoit une femme également estimable par sa beauté & par sa vertu, qui tenoit une compagnie sidèle à la reine, pour adoucir l'amertume que lui causoit l'absence du roi son époux. Le comte de Moravie, frere de la reine, vint, dans cette conjoncture, à la cour de Hongrie, pour rendre à sa sœur les devoirs qu'une amitié très-tendre, qui étoit entr'eux, exigeoit de lui. Ce jeune prince ne put voir la femme du Palatin sans en devenir éperdûment amoureux. Il ne put sentir une si violente passion, sans la lui déclarer. Elle en reçut l'aveuavec indignation, & avec un air de sévérité, qui fit comprendre au prince que la violence seule pouvoit lui procurer la criminelle fatisfaction qu'il souhaitoit avec tant d'emportement. La reine eut la lâche complaisance de prêter son ministere à une action si infame. Elle attira la femme du Palatin dans un endroit écarté, sous prétexte de l'entretenir en particulier: elle l'y renferma, & la livra aux desirs criminels de son frere. L'excès de la douleur de cette vertueuse dame ne lui permit pas de cacher à son mari l'outrage qu'on venoit de leur faire à tous deux. Elle ne dissimula pas même ce qu'elle pensoit touchant la part que la reine avoit eue à son malheur & à sa honte.

Le Palatin, outré de douleur, crut ne de-

voir mettre aucunes bornes à sa vengeance; &, pour l'assurer, il parut calme & tranquille. Son dessein étoit d'immoler à sa fureur le frere de la reine; mais ce prince, aussi timide que violent, s'étoit déja retiré avec précipitation dans ses Etats. Baneban, qui ne trouva plus de victime à sa vengeance, que la complice du crime, n'hésita pas à décharger sa rage sur la reine. Il demanda à lui parler en particulier, sous prétexte de lui communiquer des lettres qu'il venoit de recevoir du roi son époux. Il ne se vit pas plutôt seul avec elle, qu'il lui reprocha, dans les termes les plus amers, la trahison qu'elle avoit faite à sa semme, & fon indigne intelligence avec le prince; &, sans avoir aucun égard à ses vaines excuses, ni la moindre pitié pour ses larmes, il lui enfonça un poignard dans le sein. Après cette exécution, le fier Palatin se montra en public, & déclara devant toute la cour, & sa honte & sa vengeance.

Chacun entra dans son juste ressentiment; &, personne ne s'étant opposé au dessein qu'il prit d'aller soumettre son action & sa personne au jugement du roi. qui étoit alors à Constantinople, ce prince, qu'une grande droiture & un attachement inviolable pour la justice a distingué de presque tous les autres rois, lui accorda son pardon, & le renvoya en Hongrie y reprendre les fonctions de Régent, dont il s'étoit acquitté jusqu'alors avec une intégrité peu commune. ₹ [1222.] **\*\*** 

De retour dans ses Etats, André s'étoit uniquement occupé du bonheur des Hongrois. Il faisoit régner avec lui la paix, la justice & la clémence. Mais ce qui contribua le plus à le rendre cher à ses peuples, fut le décret que ce prince publia, cette année, par lequel il confirme les anciens pri-

viléges accordés aux Hongrois par ses prédécesseurs, & leur en accorde de nouveaux. Un des articles de ce décret porte que le roi, ni aucun de ses descendans, ne pourra jamais se saisir de la personne d'un gentil-

homme, s'il n'a préalablement été cité & convaincu juridiquement. Par un autre, le roi déclare qu'il ne fera aucune levée de deniers, & qu'il n'exigera aucune taxe sur les terres des nobles, qu'il

ni prendra aucun logement, s'il n'y est convié, (nisi vocati,) & que les biens ecclésiastiques jouiront des mêmes franchises. Pour empêcher à l'avenir ses successeurs de donner atteinte à la présente constitution, le roi consent « que, si lui ou quelqu'un de ses des-» cendans, en quelque tems que ce soit, veut

» s'opposer à l'exécution de ces priviléges, il » soit permis, en vertu de cette déclaration, » aux sujets des rois de Hongrie, présens & » futurs, de résister & de se désendre, sans » pouvoir être traités comme rebelles. »





#### BELAIV

# **→** [1235.] **→**

ORMÉ par les leçons, & plus encore par les exemples de vertus d'André, son pere, Béla n'eut pas de peine à marcher sur ses traces. On eut dit que la Hongrie n'avoit point changé de maître. L'amour qu'il avoit naturellement pour la paix lui fit employer tous ses soins à la conserver au-dedans du royaume, & à l'entretenir audehors avec ses voisins. Quelques historiens cependant affurent qu'il traita la noblesse avec mépris, & qu'il eut peu d'égard à ses priviléges.

1241.]

Quelle que fut la politique de Béla IV, dans sa maniere de traiter la noblesse & les grands du royaume, il est certain que, pendant les six premieres années de son règne, ce prince sit sleurir par-tout, le commerce & les arts. Les peuples étoient heureux sous ses loix, lorsque tout-à-coup un déluge effroyable de Tartares, après avoir inondé la Russie & la Pologne, vint fondre sur la Hongrie, & la remplit de toutes sortes de calamités. Badu-Khan, petit-fils de Gen-

ghizkhan, avoit entrepris de conquérir cette partie de l'Europe, avec une armée de cinq cents mille hommes. Des forces aussi redoutables n'éprouverent qu'une soible résistance. Les Hongrois, qui s'étoient flattés d'arrêter les Tartares aux passages des montagnes, furent repoussés & taillés en piéces. Ils n'oserent plus, après cela, tenir la campagne; & ils se disperserent de différens côtés. Béla lui-même se retira sur les frontieres de la Pologne, & passa de-là dans l'Autriche, où le duc Frédéric le re-tint prisonnier. Cependant les Tartares désoloient la Hongrie, de la maniere la plus barbare. Ils faccagerent & réduisirent en cendres la plûpart des villes de la haute Hongrie. Ils en enleverent non-seulement toutes les richesses, mais encore les hommes, les enfans & les femmes. Ayant poussé leurs conquêtes & leurs ravages jusqu'au Danube, ils passerent ce sleuve; se rendirent maîtres de Gran, & n'épargnerent pas plus la basse Hongrie, qu'ils n'avoient fait la haute. La seule ville d'Albe-Royale & le château de Saint-Martin résisterent à leurs efforts. Pour comble de malheurs, ils parurent vouloir se fixer en Hongrie, & diviserent ce royaume en cent provinces; mais les campagnes se trouvoient absolument ruinées, & les villes tout-à-sait désertes. La famine & la peste,

#### Hongroises.

qui survinrent alors, firent songer les ennemis à la retraite. Ils emporterent un butininestimable; &, peu de tems après, ils regagnerent l'Asse.

#### ~~[1243.] A

Bela, qui s'étoit retiré des mains de Frédéric d'Autriche, moyennant une groffe rançon, avoit inutilement sollicité le pape & l'empereur de l'aider à chasser les Tartares. Il s'étoit refugié dans l'Esclavonie accablé de ses propres malheurs, & de ceux de ses peuples. Il n'eut pas plutôt appris le départ des ennemis, qu'il revint dans ses Etats, & s'en remit en possession avec le secours des chevaliers de Rhodes, & des seigneurs Frangipani, dont Béla scut reconnoître les importans services par les riches établissemens qu'il leur procura en Croatie, & dans la basse Hongrie. Ce prince n'épargna rien pour réparer les desordres affreux qu'avoit causés l'irruption des Barbares. Avec bien des peines & bien des travaux, il vint à bout de ramener insensiblement l'abondance & la sûreté bannies depuis si long-tems de la Hongrie. Béla sut moins le roi que le pere des Hongrois. vécut tranquillement jusqu'à sa mort.

Anecd. Hongr.

 $\mathbf{C}$ 

#### ANECDOTES



#### ETIENNE IV.

# 1260.]

La fin du dernier règne, les Moraves & les Bulgares avoient fait différentes irruptions en Hongrie, & causé de grands embarras au roi Béla IV, qui les avoit contenus de son mieux. Etienne, son fils & son successeur, entreprit de les chasser de ses frontieres. La victoire ne se déclara pas d'abord en sa faveur; mais, avec le tems, il sçut la fixer sous ses drapeaux. Il dést entièrement Ottocare, roi de Bohême; punit sevèrement les Moraves de leurs ravages; rendit la Bulgarie tributaire, & subjugua la Mœsse. Ce prince mourut dans la treizieme année de son règne, laissant la couronne à son sils Ladislas.



#### LADISLAS III.

#### \*\* [ 1272. ]

A PRÈS quelques foibles lueurs de profpérité, la Hongrie se voit replongée tout-à-coup dans un abyme de malheurs & de disgraces. Le nouveau monarque, tryant uni ses forces à celles de Rodosphe, premier empereur de la maison d'Autriche, remporta contre Ottocare, roi de Bohême, une victoire signalée. Suivant les Annalés de Hongrie, il tua de sa propre main ce monarque. D'autres disent qu'il sur massacré par deux habitans de Stirie, qui vengerent par sa mort celle d'un strère qu'Ottocare avoit sait perir injustement. Quoi qu'il en soit, l'honneur de cette glorieuse journée sut du présque tout entier à la valeur de Ladislas.

#### المجرد [ 1285. ] المجرد المجر

Nouvelle irruption des Tartares en Hongrie. Ils portent par-tout le fer & la flamme; pillent & ravagent les campagnes nouvellement repeuplées; massacrent tous les habitans; enlevent tous les bestiaux, & se répandent, comme un torrent destructeur, jusqu'à Perths, sans rencontrer le moindre obstacle. Trop foible, ou trop timide pour faire face à ces ennemis redoutables, Ladiflas entre en négociation avec les chefs des Tartares. Il consent à leur céder ce qu'il ne peut défendre; &, par une lâche complaisance, il leur ouvre l'entrée de sa cour & de son palais. Tandis que ces hotes perfides achevent de ravager la Hongrie, leurs femmes, belles & séduisantes, subjuguent le cœur de Ladislas. De ce moment, il ne s'occupa plus que de fêtes & de plaisirs, & se livra tout entier à ses maîtresses, insensible au malheur des peuples, aux murmures de la noblesse, aux menaces du pape qui se crut obligé d'envoyer un légat en Hongrie frapper ce prince des soudres de l'anathême. Cependant les liaisons du monarque Hongrois avec les Tartares lui furent à la fin très-sunesses; car, sous prétexte de quelques démêlés, ils sondirent un jour sur sa suite, près du château de Kéreszeg, dont il faisoit ses délices, & le massacrerent.



ANDRÉ III, du Le Vénitien.



A NDRÉ II, roi de Hongrie, passant en Italie à son retour de la Terresainte, sur reçu par le prince d'Est, son ancien hôte, dont il épousa la sille, appellée Béatrix, qu'il emmena avec lui en Hongrie. A la mort de son époux, la reine déclara qu'elle étoit grosse, dans une afsemblée des grands & des prélats du royaume, convoqués à cet esset. Elle obtint d'eux la liberté de retourner en Italie, auprès de son pere, & passa le reste de

fes jours à Est, où elle accoucha d'un fils qui sut nommé Etienne. A peine sorti de l'ensance, ce prince entreprit de déthrôner son aïeul; mais, n'ayant pu réussir dans ce projet ambitieux, il alla cacher sa honte en Espagne. Il revint, quelque tems après, en Italie, où les habitans de Ravenne l'élurent pour Préteur. S'étant sait chasser de cette ville, il se retira depuis à Venise, où il épousa la fille d'un sénateur, nommée Thomasine, dont il eut un fils, qui est cet André, surnommé le Vénitien, à causse du lieu de sa naissance. Il sut reconnu roi de Hongrie, aussi-tôt après la mort de Ladissa.

#### **\***[1292.]

Selon Parchitius, André porte la guerre en Autriche. Ce prince, passant par les Etats de l'empereur Albert, pour aller prendre possession du thrône, avoit été, contre le droit des gens, arrêté prisonnier à Vienne, & contraint, pour obtenir sa liberté, de promettre qu'il épouseroit Agnès, fille de l'empereur. De retour en Hongrie, André ne crut pas devoir tenir une parole qu'on lui avoit extorquée par la violence. L'empereur, irrité de ce resus, lui déclara la guerre. André ne tarda pas à se mettre en campagne. Il prit Neustadt, détruisit & brûla quantité de bourgs & de villages; su

#### A NECDOTES

Etienne.

les habitans esclaves, & soumit en peu de tems la plus grande partie de l'Autriche. Ces heureux commencemens eussent fans doute été suivis des conquêtes les plus rapides, si le vainqueur n'eut été rappellé tout-à-coup dans ses Etats, par les troubles qui venoient de s'y élever. Il sit à la hâte sa paix avec l'Autrichien, dont il parut recevoir la loi, puisqu'il épousa la princesse Agnès, l'unique sujet de la guerre. André n'eut pas la satisfaction de rétablir le calme en Hongrie. Il mourut, en 1301, & fut le dernier roi de la famille de saint





#### CHARLES D'ANJOU, dit aussi CHAROBERT.

## A [1301.] A

PLUSIEURS concurrens se présenterent pour occuper le shade pour occuper le thrône de Hongrie. Le premier fut Charles Robert ou Charobert, fils de Charles Martel, & petit-fils de Charles II, roi de Naples, frere de S. Louis, roi de France. Ses droits étoient fondes sur le mariage de son aieul, lequel avoit épousé une fille d'Etienne IV, roi de Hongrie. Il avoit encore pour lui la fa-veur de la cour de Rome, qui, dans ce fiécle d'ignorance, influoit beaucoup sur les affaires temporelles de la Chrétienté. Le pape Nicolas IV avoit menacé les Hongrois, &, qui plus est, frappé des anathêmes les plus sévères pour les obliger à rece-voir un roi de sa façon. Mais ce fut cette rigueur-là même qui nuisit au parti de Charles. En vain il fut proclamé Roi solemnellement, & reconnu pour tel dans toute la Hongrie; en vain il affermit son autorité par la force des armes. Il ne fut maître du cœur de ses sujets, qu'après que ses vertus personnelles, & la douceur de son gouvernement eurent fait oublier les audacieuses entreprises de la cour de Rome. C iv

#### ANECDOTES

Jusques-là Charles eut à se désendre, & des armes de ses concurrens, & des attentats des Hongrois qui mirent tout en œuvre, ou pour le désaire de lui.

#### -X[1304.]

Wenceslas ou Ladislas IV, sils du roi de Bohême, avoit été reconnu roi par la plus grande partie des Hongrois; &, dans le même tems, Othon, duc de Baviere, s'étoit fait couronner & reconnoître par une faction puissante. Celui là, jugeant qu'il lui coûteroit trop pour se maintenir, se retira bientôt après en Bohême. Othon crut n'avoir plus rien à craindre. Il goûtoit à peine les douceurs de la royauté, lorsque Ladislas, Vaivode de Transilvanie, fit une irruption dans ses Etats; lui livra bataille; le fit prisonnier, & l'obligea de renoncer à ses prétentions. Charles cependant voyoit avec plaisir ses compétiteurs se détruire les uns les autres. Les foudres du Vatican ayant fait renoncer Ladislas à sa conquête, il crut avoir enfin surmonté tous les obstacles.

#### が[1326.]K

Au milieu de la cour de Charles, s'éleve un ennemi plus redoutable que tous ses compétiteurs. Félicien Zachan, seigneur Hongrois, sorme le projet de le massacres, lui, la reine & leurs ensans. La famille royale étoit alors au château de Vicegrad. Félicien, sous prétexte des devoirs de sa charge, entre dans l'appartement du monarque, tire son épée, & se jette sur lui. Mais, aveuglé par sa fureur, il ne lui sit qu'une blessure peu considérable au bras-Se tournant aussi-tôt vers la reine Elizabeth, qui étoit présente, il lui porte plufieurs coups; &, croyant lui arracher la vie, il ne fait que lui couper les quatre doigts de la main droite; ces doigts, dit l'historien Bonfinius, fidèles ministres de la libéralité de cette princesse, & qu'elle occupoit, jour & nuit, à décorer les temples & couvrir l'indigence. Le scélérat n'avoit pas plus dessein d'épargner les enfans du roi. Toujours armé du glaive parricide, il court sur ces tendres victimes. Mais la fidélité de leurs gouverneurs leur fauva la vie, ces généreux citoyens ayant fait de leurs propres corps une barriere, à la faveur de laquelle les princes prirent la fuite. L'un des gouverneurs se nommoit Chenésique, & l'autre Nicolas, fils de Jean Palatin. Au milieu du tumulte & de l'effroi, dont une scène aussi tragique remplissoit l'appartement royal, Jean, fils d'Alexandre Patoche, officier de la reine, jeune homme du premier mérite, accourt à la défense de ses maîtres. Il se jette sur Félicien, qui n'avoit pas encore assouvi sa rage exécrable; lui donne un coup de poignard dans la gonge, & le fait tomber à ses pieds. Aux cris lagubres dont la salle retentit, les soldats de la garde arrivent en foule. Le parricide s'étoit traîné sous une table. Ils fondent sur lui pour l'en arracher; mais, ses efforts allumant de plus en plus le zèle ardent qui les transporte, ils le déchirent par morceaux, & traînent hors de la salle ses membres ensanglantés. Cependant le roi & la famille royale étoient pleins de vie. Le court espace de tems, où venoient de se passer tant d'horreurs, leur avoit paru comme un fonge. Ils ne pouvoient en croire leurs propres yeux. La mort du coupable empêchant qu'on ne pût sévir contre sa personne, son infortunée famille fut l'objet de la plus rigoureuse vengeance. D'abord on envoya la tête de Félicien à Bude, ses bras & ses pieds dans les principales villes de Hongrie, pour infpirer par ce spectacle l'horreur d'un pareil crime. Le fils du traître avoit pris la fuite avec un de ses confidens. Ils furent arrêtés l'un & l'autre, & tirés à quatre chevaux. Leurs membres, exposés dans la place publique, servirent de pâture aux chiens & aux pourceaux. Outre ce malheureux fils, Félicien avoit encore deux filles, l'une & l'autre au service de la reine. Elles s'appelloient Clare & Seben. Clare, qui n'étoit point mariée, eut les lèvres, le nez

& huit doigts coupés. En cet état, elle fut conduite dans les rues & dans les carrefours, & obligée de crier: "Telles sont » les peines du talion, qu'on fait souffrir » aux traîtres & parricides envers leur roi. » Sebeu, qui avoit épousé un seigneur Hongrois, nommé Copai, eut la tête tranchée dans la citadelle de Lève. Son mari, jetté dans un cachot, y mourut de faim & de misere. On condamna leurs enfans à un bannissement perpétuel. Enfin tous les nobles de la famille de Félicien, qui n'eurent pas le bonheur de se sauver, surent punis du dernier supplice. Vengeance mëmorable, & qui, sans doute, paroîtroit atroce, si l'on ne pouvoit traiter trop rigonreusement ceux à qui la majesté du thrône n'est pas capable de faire tomber des mains le glaive parricide!

## \* [1327.] A

Pénétré de reconnoissance envers le ciel pour le danger dont il avoit préservé ses jours, Charles avoit entrepris de visiter les Lieux saints. Déja même il s'étoit mis en chemin, pour se rendre à Jérusalem, lorsqu'il apprit, par les Lettres de ses amis, qu'il se tramoit plusieurs complots contre sa couronne, & que l'orage paroissoit se former en Valachie. Cet avis, & la crainte qu'il avoit des Féliciens, qui, quoique

pour la plûpart exterminés, ne laissoient pas d'avoir des rejettons & des partisans. engagerent Charles à revenir sur ses pas. Il visita ses provinces, & rétablit par-tout le calme & l'obéissance. Mais il ne put rien découvrir des prétendus projets du Vaivode Bazarade. Ce prince, au fond, ne songeoit à rien moins qu'à troubler la paix de la Hongrie. Mais des voisins jaloux, entr'autres le Vaivode de Transilvanie, espérant avoir leur part de ses dépouilles, avoient indisposé contre lui le monarque Hongrois, en lui prêtant les vues les plus ambitieuses. Charles se détermina donc à porter la guerre en Valachie, après avoir distribué des troupes dans les provinces de Hongrie les plus suspectes. Il sit d'abord le siège de Zeuris, qu'il prit d'assaut en peu de jours. De-là, s'avancant dans le pays, il mit tout à feu & à sang, & fit un butin immense. De pareilles hostilités, faites sans aucune déclaration de guerre, surprirent extrêmement Bazarade. Mais, comme il sçavoit très-bien l'art de se posséder, & qu'il avoit beaucoup de modération, il se contenta d'envoyer des ambassadeurs à Charles, pour lui représenter l'injustice de son expédition, &, s'il avoit si fort envie du pays qu'il venoit d'enva-hir, pour le lui céder avec toutes ses dé-

pendances. Aveuglé par ses persides con-

seillers, le roi de Hongrie reçut mal les propositions du Valaque, & sit à ses ambassadeurs une réponse pleine de mépris-Il les suivit de près avec toutes ses forces. Bazarade l'attendoit dans des défilés inaccessibles, où l'on ne pouvoit arriver qu'après avoir traversé des contrées désertes & montagneuses. Il avoit encore eu la précaution de faire enlever les vivres & les fourrages de tous les lieux par où Charles devoit passer. Aussi l'armée Hongroise fut-elle, en peu de tems, réduite aux plus affreuses extrémités. Charles fut obligé de demander la paix. Il se félicitoit de l'avoir obtenue & de pouvoir regagner ses Etats en sûreté, lorsque Bazarade, qui n'avoit eu dessein que de le tromper, ayant fait occuper par ses troupes les gorges des montagnes, fit pleuvoir tout-à-coup sur les Hongrois une grêle de flèches & de pierres d'une grosseur énorme. La confusion se met aussi-tôt parmi eux. Ils voient de tous côtés la mort suspendue sur leurs têtes. En vain ils s'efforcent de déloger l'ennemi des hauteurs: ils font, en un moment, précipités & renverlés les uns sur les autres. Le rang ni la valeur ne sont d'aucune ressource. Le brave & le lâche, l'officier & le soldat périssent désesperés, sans pouvoir se désendre. Jamais boucherie ne

fut plus sanglante. Presque tous les Hongrois surent massacrés. Une seule troupe de cavaliers se sit jour à travers les bataillons des Valaques; & le roi Charles, qui s'étoit déguisé dans la mêlée, sut heureusement de ce nombre.

## **\***[1332.]\*\*

Il ne paroît pas que Charles, depuis far funeste expédition en Valachie, ait eu des guerres bien importantes à foutenir. Devenu prudent & sage par une triste expérience, il préféra les douceurs de la paix à la gloire périlleuse des conquêtes. Il vécut en bonne intelligence avec ses voisins, & vint même à bout, par sa politique, de ce qu'il n'avoit pu faire par la force des armes ; c'est-à-dire qu'il se rendit tributaires un grand nombre de Souverains, entr'autres, ceux de la Servie, de la Transilvanie, de la Bulgarie, de la Bosnie, de la Moldavie & de la Valachie. Ce prince régna glorieusement, pendant trente-deux ans, & fut, après sa mort, autant regretté des Hongrois, qu'il en avoit été hai lors de son avenement au thrône. Il laissa trois enfans qu'il avoit eus d'Elizabeth de Pologne, sa troisieme semme, & il les établit tous avantageusement. Louis, son aîné, fut son successeur au royaume de Hongrie. André, le second, hérita du royaume de Naples. Etienne, le troisieme, eut pour apanage le duché d'Esclavonie.

# Hongroises. 41

LOUIS, die LE GRAND.

## →**\*** [1342.]

ce beau titre. Non-seulement il se maintint dans la possession des provinces que son pere avoit acquises; il sçut y joindre encore de nouvelles conquêtes. Ses premiers exploits surent contre les Saxons, qui s'étoient établis dans la Transilvanie, & qui, tributaires de la Hongrie, avoient cru pouvoir prositer de la mort de Charles, pour secouer le joug de son successeur. Mais Louis ne tarda pas à les faire repentir de leur rebellion. Il remporta sur eux de grandes victoires, & les contraignit à recevoir les loix qu'il voulut leur imposer. Ceux qui resuserent de s'y soumettre surent chassés du pays.

A l'exemple des Saxons, les Valaques avoient été tenté de remuer. Mais, sur la réputation seule des armes de Louis, ils rentrerent d'eux-mêmes dans le devoir, & continuerent de payer tribut à la Hongrie.

1344.]:

Tout étoit paifible au-dedans & au-

dehors du royaume. Louis, dont les talens militaires ne pouvoient rester dans l'inaction, conduisit des troupes en Pologne, pour aider Cafimir, dont il avoit épousé la tille, à ranger les peuples idolâtres de la Lithuanie sous le joug salutaire de la Religion Chrétienne. Les deux rois entrerent dans le pays, à la faveur des glaces, accompagnés d'un grand nombre de ministres évangéliques. Voyant qu'ils ne réussission point par la persuasion & par la douceur, ils commencerent par piller & ravager le pays. Mais la fonte prochaine des glaces les obligea d'abandonner cette expédition, & de reprendre le chemin de leurs Etats.

## ₩[1345.] X

Les Tartares ayant fait une irruption dans la Transilvanie, Louis envoie contre eux une armée formidable, sous les ordres d'André, sils de Ladislas, grand homme de guerre, & gouverneur de la province, avec le titre de Vaivode. André joignit les Barbares sur les frontieres de Transilvanie, & leur livra bataille. Ils se battirent d'abord en gens de cœur; puis, suivant leur coutume, ils lâcherent le pied, asin d'accabler plus sûrement l'ennemi trompé par cette manœuvre. Mais André les sit poursuivre avec tant de vigueur & tant d'ordre, qu'ils

ne purent jamais faire usage de leur ruse. Ils furent ensoncés & dispersés çà & là. Les Hongrois en sirent un carnage essroyable, & reprirent tout le butin qu'ils avoient enlevé. Atlame, général des Tartares, su fait prisonnier, & mis à mort sur le champ de bataille.

**\***[ 1346.]:**/**\*

A peine une guerre étoit-elle terminée qu'il en succédoit une autre, de sorte que Louis étoit regardé comme le prince le plus belliqueux de son tems. Plusieurs petits souverains de la Croatie & de la Dalmatie, excités sous main par la république de Venise, avoient secoué le joug de la Hongrie, & refusé de payer les tributs accoutumés. Grégoire & Nélepce, Croates de nation, étoient les principaux chefs des révoltés. Louis se mit austi-tôt en campagne, avec Etienne, roi de Mysie, son allié. S'étant jettés de concert sur la Croatie, ils y causerent de si grands ravages, portant partout le fer & la flamme, que les rebelles se hâterent de venir implorer la clémence du vainqueur. Louis les reçut avec bonté; se contenta de leur faire prêter de nouveaux sermens, & les renvoya dans leurs provinces.

Il n'eut pas plutôt congédié ses troupes, que le traître Grégoire leva, pour la seconde sois, l'étendard de la révolte. Louis sit partir

Anecd. Hongr.

44

aussi-tôt André, son général, avec deux légions; & le succès de cette expédition justifia parfaitement le choix du prince. Les rebelles surent vaincus & domptés, leurs places prises & démolies, & les projets de la faction Vénitienne rendus impuissans.

## ~~[.1347.] A

Zara, ville de la Dalmatie, que les Vénitiens avoient fouftraite depuis long-tems à la domination Hongroise, venoit de se donner, pour la septieme sois, à ses anciens maîtres. Au bruit de cette défection, les Vénitiens envoyerent une armée d'Allemands & d'Italiens, pour assiéger la place. Louis, de son côté, conduisit à son secours cent vingt mille hommes de ses meilleures troupes. Il trouva les travaux du siège déja très-avancés. Un fort, que les affiégeans avoient construit en face de la ville, & d'où leurs machines lançoient continuellement une grêle de traits, incommodoit sur-tout les habitans de Zara. Louis jugea qu'il falloit se hâter d'attaquer ce poste. Il le fit avec la derniere impétuofité; mais les machines des ennemis firent un tel ravage parmi ses troupes, qu'il sut obligé de faire · sonner la retraite. Il recommença l'attaque, ·le jour suivant, avec autant de vigueur, & tout aussi peu de succès. L'opiniâtre valeur des Vénitiens triompha de tous ses efforts. Ne pouvant empêcher la prife de la place " il fit au moins tout ce qu'il put pour la retarder; & ce ne fut qu'après avoir sacrifié. la fleur de fon armée à la fidélité des Zarétins, qu'il reprit, à regret, la route de ses Etats. Les Annales Vénitiennes portent que l'armée de Louis fut taillée en pièces ; mais nous avons suivi d'autant plus volon-i tiers celles de Hongrie, qu'il nous paroît peu vraisemblable que les Vénitiens, partagés entre les opérations du siège & la défense de leurs retranchemens, ayent pur battre cent vingt mille hommes commane dés par un des plus grands capitaines qu'eut alors l'Europe. Quoiqu'il en soit, Zara sur obligée de capituler & de subir le joug qu'elle avoit tant de fois essayé de secouer.

# **~~**[1348.]**~**

Sur ces entresaites, on reçut en Hongrie la nouvelle de la mort tragique d'André, roi de Naples, que Jeanne, son
épouse, semme impudique & barbare,
avoit fait étrangler elle-même avec un cordon de soie. Louis, prince de Tarente,
auquel elle donna sa main presqu'aussi-tôt,
avoit eu part à cet horrible attentat. Le roi
de Hongrie, frere du malheureux André,
ne crut pas devoir laisser un tel assront impuni. Sur les invitations réitérées de la
plûpart des princes d'Italie, il conduisse

dans le royaume de Naples une armée confidérable. A son approche, Jeanne & son époux prirent la fuite & se retirerent à la cont d'Avignon. Ils avoient confié la garde de Naples au duc de Dyrrachium, fils du comte de Grave. Louis ne tarda pas à se montrer aux portes de la ville. Voyant qu'on lui en refusoit l'entrée, il fit escalader les murailles, avec tant de précipitation & de bonheur, qu'il s'en rendit maître. La garnison demeura prisonniere de guerre, avec le duc dé Dyrrachium, qui la commandoit. Ce seigneur, à qui l'on fit trancher la tête, fut la seule victime du ressentiment du vainqueur, qui fit grace de la vie à tous les autres. Il se contenta d'exiler les principaux en Hongrie, où, par ses ordres, ils surent traités avec tous les égards dûs à leurs rangs. Louis se fit reconnoître roi de Sicile & de Jérusalem, & repassa triomphant en Hongrie, laissant à Naples Etienne, Vaivode de Transilvanie, avec des forces suffifantes pour tenir ce nouveauroyaume dans le devoir. Cependant, sur les vives & pressantes sollicitations du pape Clément VI,

# **\*\***[ 1349.]

il consentit à s'accommoder avec Jeanne, & lui rendit le royaume de Naples.

Louis avoit mis fin à la guerre de Dalmatie, dont nous avons fait mention cidessus, par ûne trève, avec les Vénitiens. Elle ne sur pas plutôr expirée, qu'il reprit les armes. Il passa dans le Frioul 8r mis le siège devant Trévise. En attendant qu'il pût s'en rendre maître, il sit faire le dégât dans tous les environs, & reduisit bientôt les habitans; aux plus affreuses extrémités. Ses troupes, d'un autre côté, s'emparerent de plusieurs places em Dalmatie, & reconquirent Zara. Les Vénitiens accablés par tant de pertes, & voulant prévenir du moins celle de Trévise, demanderent la paix qu'ils n'obtinrent qu'en renonçant à la souveraineté de la Dalmatie.

Louis, de retour en Hongrie, le flattoit de faire goûter enfin à les peuples les donceurs de la paix; mais il en fut empéche par une irruption subite, que firent les Lituaniens idolâtres dans la Russie, vaste pays alors tributaire de la Hongrie. Louis se hâta de voler au secours de ses vassaux. Il joignit les insidèles; les battit en plusieurs rencontres, & les chassa des provinces qu'ils avoient envahies.

**→** [1351.] →

Six mois après, il fut obligé d'envoyer des troupes contre ces mêmes ennemis que leurs défaites n'avoient pas rendus plus sages. Après les avoir chassés une seconde Diij

fois, il établit des généraux & des gouverneurs en Russie suppoir veiller à la sûreté & à l'administration de ce royaume.

1352. La réputation de Leuis étoit relle qu'on s'empressoit de toutes parts de rechercher

fon alliance. Les papes n'europe pas de plus ferme appui contre les usurpateurs de laur doinaine. Ils reçurent do ce prince, en différens tems, des secours considérables de troupes, qui les aiderent à affermir leur

autorité dans l'Etat ecclésiastique.

François Carrarei, prince de Padoue, avoit aussi recherché l'amitié du roi de Hongrie, lors de l'expédition de ce prince en Dalmatie. Se trouvant sur les bras une guerre importante avec les Vénitlens, il sit prier Louis de l'aider de ses sorces. Il en obtint une armée nombreuse, qui descendit dans la Marche-Trévisane, & qui mit tout à seu & à sang dans cette province appartenante à la république de Venise. Ti-dée Justiniani vint avec une armée à la ren-

dans la Marche-Frevliane, & qui mit tout à feu & à sang dans cette province appartenante à la république de Venise. Tidée Justiniani vint avec une armée à la rencontre des Hongrois. Il leur livra bataille; mais ses troupes surent taillées en pièces; & lui-même demeura parmi les prisonniers. Peu de tems après, Etienne, Vaivode de Transilvanie, qui commandoit les Hongrois, sut désait à son tour par les Vénitiens. Cette vicissitude de succès & de pertes disposa les esprits à la paix. Elle sut conclue entre

Venise & Padoue, sous le bon plaisir de roi de Hongrie.

#### 1359.]

Les républiques de Venise & de Gênes venoient de se déclarer la guerre. Le roi de Hongrie, le prince de Padoue & le patriarche d'Aquilée, liés d'intérêts avec cette derniere, armerent aussi-tôt contre les Venitiens. Plus d'une fois la victoire couronna les efforts des alliés; & Louis eut l'honneur de dicter les conditions de la paix qu'il voulut bien accorder aux ennemis. Nous fommes obligés d'avertir ici le lecteur que les Annales Vénitiennes ne font aucunement d'accord sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, avec les Annales Hongroifes. Sans donner la préférence aux unes plutôt qu'aux autres, on peut remarquer seulement qu'il ne s'écrit rien à Venise, concernant les affaires de la république, que sous l'inspection & le bon plaisir du sénat.

Louis fut moins heureux dans l'expédition de Bosnie, dont il avoit cru devoit se reposer sur ses lieutenans. Il s'agissoit de dissiper une faction puissante des nobles de la province. Nicolas, comte palatin de Hongrie, ayant mis le siège devant une des plus sortes places des rebelles Bosniens, sut obligé de le lever, après avoir vu périr la plus grande partie de son armée. Pour comble

Div

de malheur, les sceaux du roi surent pris; & l'on sut obligé d'en faire faire d'autres, dont on scella tous les anciens actes, diplomes & priviléges.

#### **→** [1362.] →

Stratimire, roi des Bulgares, tributaire de la Hongrie, venoit de secouer le joug. Louis ne lui donne pas le tems de prendre ses mefures. Il va l'attaquer au sein de ses Etats; se rend maître de sa capitale, & le fait luimême prisonnier. En moins de trois mois, toute la Bulgarie fut subjugée. Louis emmena Stratimire en Hongrie, & lui donna pour prison le château de Zagrab. Quelque tems après, s'étant assuré de la fidélité de ce prince, il lui rendit ses Etats, & le combla de présens & de caresses. Une telle générosité gagna pour toujours le cœur du prince Bulgare; & le roi de Hongrie n'eut pas depuis d'allié plus fidèle, ni de vassal plus foumis.

#### **→** [1370.] ✓

Louis est élu roi de Pologne. Il avoit été déja désigné successeur de Casimir le Grand, son oncle maternel. Après avoir reçu les hommages de ses nouveaux sujets, il consia la régence du royaume à sa mere Elizabeth, sœur de Casimir, & retourna en Hongrie, emportant avec lui la couronne, le sceptre, le globe d'or, & l'épée qui servent au sacre des rois.

#### MARIE.

**~~**[1382.]**~~** 

Ouis étoit mort au mois de Septembre, tellement regretté des Hongrois, qu'il sembloit qu'ils eussent perdu, les uns un pere, les autres un époux, en un mot, tout ce qu'ils avoient de plus cher. Auffi prirent-ils le deuil pour trois ans, & renoncerent-ils, pour tout ce tems, aux jeux, aux spectacles, aux divertissemens, & à toute espece de sête. Ce prince ne laissoit point d'enfans males, mais seulement deux filles, nommées Marie & Hedwige, dont la premiere hérita du royaume de Hongrie, & la seconde de celui de Pologne. Quant au royaume de Naples, il fut, du vivant même de Louis, le partage de Charles, surnommé le Petit, que la plûpart des historiens veulent avoir été fils, d'autres disent neveu de ce monarque.

La princesse Marie, à qui le thrône de Hongrie étoit échu par le testament de son pere, avoit été siancée, dès son bas-âge, à Sigismond de Brandebourg. L'impatience des Hongrois ne leur permit pas d'attendre jusqu'à la célébration de ses nôces, pour se donner un roi. Dans la chaleur de l'enthousiasme, que leur ins-

piroit leur amour pour Louis le Grand & pour sa famille, ils élurent Marie pour roi de Hongrie, & voulurent que, dans tous les actes publics, elle prit le titre de Maria-Rex, Roi-Marie. Trop jeune encore pour se mêler du gouvernement, Marie s'en reposa sur la reine Elizabeth, sa mere, & celle-ci sur Nicolas Gara, palatin du royaume; personnage de la premiere distinction & du plus grand mérite, d'une fidélité reconnue, mais d'une ambition démesurée.

#### 1383.]

Ghez un peuple inquiet & remuant, tels que les Hongrois, la jalousie des honneurs & de l'autorité ne sçauroit manquer de faire beaucoup de mécontens. Gara se conduisoit avec beaucoup d'adresse & de prudence dans le maniement des affaires. Il éloignoit soigneusement des charges & du ministere ceux que leur noblesse, leurs richesses, ou certain esprit de faction, pouvoient rendre redoutables, & n'élevoit, au contraire, que ceux dont tout le mérite paroiffoit confister dans un attachement inviolable à la personne des Reines. Cependant il ne fit que hâter l'orage qu'il vouloit prévenir. Comme, dans la distribution des places & des dignités, il étoit nécessairement obligé de donner la préférence aux uns plutôt qu'aux autres, ceux qui se virent frustrés de leurs espérances firent éclater leurs murmures contre le Palatin; &, bientôt, ils passerent des murmures aux voies de fait.

1384.]**4%** 

Le feu de la sédition embrase toutes les provinces du royaume. On convient d'offrir la couronne & Charles le Petit, roi de Naples: Celui-ci ne balance pas à l'accepter. Après avoir mis ordre aux affaires de son royaume, il se rend à Bude, où la plûpart des seigneurs Hongrois viennent le trouver. Ce prince traita d'abord les deux Remes avec besucoup d'égards. & ne voulut prendre que le titre de Gouverneur du Boyaume; mais, peu de tems après, le peuple gagné par ses partisans. le proclama Roi, & fit fignifier au Roi-Marie de renoncer à ses prétentions au thrône. De l'avis de fa mere, elle abdiqua. Charles fut alors couronné. Mais les choses changerent bientôt de face.

**₹**[1385.]**\*** 

\* Elizabeth & Marie, au désespoir de se voir dépossédées de leur autorité, & aidées des conseils du palatin Gara, résolurent d'ôter la vie à Charles qui leur avoit ôté la

<sup>\*</sup> Hist. des Révol, de Hongrie,

couronne. Ce seigneur avoit en sa disposition un gentilhomme vaillant & hardi, nommé Blaise Forgats, que l'on résolut, dans ce conseil d'iniquité, d'employer pour se défaire du Roi. On y convint de toutes les mesures qu'il y avoit à prendre pour s'approcher de lui, & pour exécuter surement l'entreprise. Lorsque le jour fatal sut arrivé, Elizabeth & le Palatin, accompagnés de Forgats, se rendent chez le Roi; la premiere, sous prétexte de lui communiquer des lettres d'importance, qu'elle prétendoit avoir reçues de Sigismond; & l'autre, de lui demander un sauf-conduit, pour aller bien escorté célébrer, à quelques lieues de-là, les nôces de sa fille. Charles se promenoit dans une salle tranquille & sans soupçon, au milieu de ces deux parricides, lorsque tout-à-coup, au signal du Palatin, Forgats fend la tête au Roi jusqu'aux yeux. Dans ce moment, le Palatin ouvre les portes de la salle & de la cour aux gens de sa suite, & aux partisans de Marie. Il s'empare du château; en chasse les serviteurs du Roi, qui étoient la plûpart Italiens; met garnison dans cette place, & se rend en armes, avec le reste de sa troupe, dans toutes les rues de la ville de

Bude, pour exciter les habitans à se déclarer pour Marie. On ne peut ici trop s'étonner de la bizarre inconstance du peuple. L'action détestable, qu'on venoit de commettre, devoit naturellement armer tout le monde contre ceux qui en étoient les auteurs. Il en arrive tout autrement. La foule insensée accourt avec empressement; fait mille acclamations en faveur de Marie & de Sigismond; oublie qu'il n'y a que deux jours qu'elle a couronné Charles; met en piéces tout ce qui lui reste de serviteurs, & voit avec plaisir Marie sur le thrône sanglant de son prédécesseur.

\* Après le lâche affaffinat de Charles, les Reines, accompagnées du palatin Nicolas, & du parricide Forgats, allerent, sans leur garde ordinaire, visiter les provinces de la basse Hongrie. Tout respiroit la joie dans ce voyage. Aucune crainte, aucun soupçon n'en troubloit l'agrément. Les courtisans formoient toute l'escorte. Le jour de S. Jacques, comme on traversoit une grande plaine qui conduit à Diac, on apperçut de loin une troupe de cavaliers qui venoient à toute bride au-devant du cortége royal. C'étoit le Ban, ou Gouverneur de Croatie, Jean Horvat, zélé partisan du roi Charles, qui, sur la nouvelle de l'arrivée des Reines dans sa province, avoit rassemblé tout ce qu'il avoit

<sup>\*</sup> Antonii Bonfinii Rerum Ungaricarum Decadis III, Liber I.

résolu de venger, d'une maniere éclatante, la mort de son maître. Les courtisans & les palatins, voyant qu'ils avoient à faire à des ennemis, tournerent le dos, dès la premiere attaque. Blaife Forgats, foutenant son intrépidité naturelle, veut en vain braver l'orage qui le menace, & s'avance audevant des Croates. Il est renversé de son cheval, accablé par le nombre, & mis fur le champ à mort sous les yeux des Reines, que ce spectacle affreux remplit de terreur & d'effroi. Cependant le palatin Gara, voyant les choses tout-à-fait désespérées, se prépare à mourir en homme de cœur. Il descend de son cheval, & court, l'épée à la main, vers le chariot des Reines. Il tombe, avec l'impétuofité de la foudre, sur ceux des ennemis qui se mettoient en devoir de les faire descendre. Il les écarte: il les renverse; &, quoiqu'assuré de laisser bientôt la vie dans le combat, il veut du moins la vendre chèrement, & verser jusqu'à la derniere goutte de son fang, pour la défense de ses maîtresses. Lui seul contre tous, il résiste à tous leurs esforts. Une forêt de traits hérisse ses bras & sa poitrine. Il ne perd point courage. Les cris des Reines éplorées, les clameurs de leurs suivantes semblent le ranimer encore. Tandis qu'il fait des prodiges de valeur,

quelques Croates se glissent sous le chariot; saississent le brave Palatin par les jambes & le renversent. Il est aussi-tôt accablé d'ennemis, qui s'empressent à l'envi de lui porter quelque coup mortel. C'est ainsi que les princesses virent périr leur intrépide désenseur. Elles perdirent avec lui toute espérance.

espérance. Rien ne s'opposant plus à la fureur des Croates, ils fondent sur le char des Reines. Au mépris des loix sacrées de la pudeur & de la majesté royale, ils en arrachent les princesses avec les dames de leur suite; les accablent d'injures & d'outrages, & les traînent par les cheveux, en présence du gouverneur de Croatie, qui leur reproche, d'un air menaçant & terrible, la mort cruelle du roi Charles. Elizabeth & Marie se jettent à ses genoux, & le supplient, par les motifs les plus pressans, de vouloir bien leur faire grace. «Au nom de Louis, vo-» tre bienfaiteur, s'écrie la reine-mere, » épargnez sa malheureuse épouse. Je ne » vous demande que la vie, mon cher Hor-» vat, en reconnoissance des biens dont il » vous a comblé. Mais, si rien ne peut » vous attendrir; si vous avez juré de trem-» per vos mains dans le sang royal, par-» donnez, pardonnez au moins à ma fille. » C'est moi seule qui suis coupable. Elle » n'est point complice du crime que vous

» voulez venger. Son âge, son sexe, fort » innocence, tout vous parle en sa faveur. » Souvenez-vous, Horvat, qu'Elizabeth fut » votre reine, & l'épouse d'un roi que » vous avez chéri. » A ces prieres, la jeune Marie joint les supplications les plus touchantes. Horvat est inébranlable. Il quitte brusquement les deux Reines, pour aller donner des ordres sanguinaires à ses satellites. Sur le soir, on arrache Elizabeth des bras de sa fille: on lui ferme la bouche avec violence, & on la noie dans le fleuve Bozote. Horvat fit grace à Marie, parce qu'il se persuada qu'elle n'étoit point coupable. Mais les dames & les filles d'honneur des deux Reines éprouvérent le trai-tement le plus indigne. Toutes étoient distinguées par leur noblesse & par leur beauté. Sans aucun respect, sans aucun égard, elles furent dépouillées toutes nues, & sivrées à l'infâme lubricité d'une brutale foldatesque.

#### \*\* 1386. ] A

Sigismond, roi de Bohême, à qui Marie avoit été, comme on l'a dit, fiancée dès son enfance, s'étoit hâté, lors de l'invasion de Charles le Petit en Hongrie, de célébrer ses nôces avec la princesse, dans l'espérance qu'il balanceroit du moins les suffrages des Hongrois; mais, trouvant le parti parti du roi de Naples trop puissant, il s'étoit retiré dans ses Etats de Bohême. Ce fut dans ce royaume qu'il apprit le détail de la double tragédie qui venoit de se passer en Hongrie, la mort du roi Charles, celle de la reine Elizabeth, sa belle-mere, & la prison de Marie, son épouse, que le Ban de Croatie avoit fait enfermer dans le château de Crup. Animé par la vengeance & par l'ambition, il conduist une armée formidable dans la haute Hongrie, où la plûpart des grands du royaume vinrent se ranger sous ses étendards, & lui jurer obéisfance. Il se préparoit à passer dans la Croatie, au secours de la Reine, lorsqu'on vit arriver cette princesse à Bude, conduite par Horvat lui-même, qui s'étoit fait un mérite de la délivrer, après toutefois avoir

pour s'assurer l'impunité de son crime. Il est plus aisé d'imaginer que de décrire la ioie de Sigismond & de tous les Hongrois. à la vue de Marie. On célébra son retour par les fêtes les plus magnifiques; &, peu de tems après, elle fit couronner son époux roi de Hongrie. Le premier exercice que fit ce Prince

exigé d'elle les sermens les plus sacrés,

du pouvoir souverain sut en saveur de la Reine, qui ne cessoit, au mépris des sermens les plus solemnels, de solliciter la punition du Ban de Croatie, Pour la satis-

Anecd, Hongr,

faire, Sigismond feignit de vouloir faire la guerre aux Turcs; &, tombant avec toutes les forces sur le gouvernement de Jean Horvat, il se saissit de ses places & de sa personne. On laissa le choix du supplice à la Reine. Après l'avoir fait promener, les mains liées à un pieu, dans les rues & dans les carrefours, cette princesse vindicative le fit tenailler par morceaux, avec des tenailles ardentes, puis tirer à quatre chevaux; &, par ses ordres, ses membres furent attachés aux principales portes de la ville de Bude. Tous ceux qui avoient aidé le gouverneur de Croatie de leurs armes ou de leurs conseils, furent punis la plûpart du dernier supplice.

#### **→** [1387.] **→**

Sigismond étoit à peine affermi sur le thrône, qu'Etienne, Vaivode de Moldavie, se révolta. Le monarque Hongrois marcha contre lui sans dissérer, le vainquit & le sur rentrer dans le devoir.

## [ 1388.] A

Les Valaques, indignés de se voir soumis à l'empire d'une semme, s'étoient révoltés, du tems que Marie gouvernoit le royaume. Sigismond les désit entièrement; dompta leur sierté, & les obligea d'avoir recours à sa clémence.

#### **\***[1392.]

La fixieme année du règne de Sigismond, les Valaques reprirent les armes, secondés de Bajazet I, Sultan des Turcs, à qui cette occasion parur favorable pour étendre sa religion & son empire. Aussi-tôt Sigismond se met en marche, & vole à la rencontre des armées ennemies. Il les met en fuite, dès le premier choc, & fait un grand carnage des Turcs & des Valaques. Encouragé par sa victoire, il investit Nicopolis la petite, ville peu considérable, fur le bord du Danube, & s'en rend maître, après une assez forte résistance. Toute la Valachie eut le même fort; & Sigismond reprit en triomphe la route de ses Etats. Avant d'arriver à Bude, il reçut la nouvelle de la mort de la Reine, dont il eut beaucoup de chagrin, autant pour l'amitié qu'il portoit à cette princesse, que parce que, n'ayant eu d'elle aucun enfant. il craignoit que les Hongrois n'appellassent au thrône Hedwige, sœur de Marie, actuellement reine de Pologne.

Ces craintes de Sigismond n'étoient que trop sondées; car Ladislas, roi de Pologne, n'eut pas plutôt appris la mort de sabellesceut, qu'il résolut de faire valoir ses droits. Il mit sur pied une armée sormidable, &t s'approcha des frontieres de Hongrie, dans

#### 62 ANECDOTES

le tems que Sigismond étoit encore occupé contre les Valaques. Cette invasion subite ne pouvoit manquer d'exciter de grands troubles dans le royaume, si Jean Kanysa, évêque de Strigonie, homme de tête, & puissant seigneur, ne se sût hâté d'arrêter les Polonois avec une armée de milices & de paysans; de sorte que, lorsque Sigismond entra dans sa capitale, il reçut toutà-la-sois la nouvelle & de l'irruption, & de l'expulsion de Ladislas.

# 1393.]

Depuis la mort de son épouse, Sigismond étoit devenu sombre, inquiet & soupçonneux. Ses réflexions sur l'inconstance des Hongrois le porterent à faire des recherches rigoureuses de tous ceux qui, sous le gouvernement des reines Elizabeth & Marie, avoient suscité des brouilleries, & fomenté le feu de la discorde parmi les grands & le peuple. Ceux qui se sentoient les plus coupables vivoient depuis long-tems retirés de la cour; & la crainte qu'ils avoient de se voir incessamment poursuivis les faisoit errer jour & nuit, comme des bêtes fauves, à travers les forêts & les montagnes. Ils avoient pour chef un certain Etienne Conthus, personnage de la premiere distinction & fort riche. Sigismond.

#### Hongroises.

qui ne desiroit rien tant que de les avoir en sa puissance, sit choix de George Vaidaffe, homme fin & rusé, son confident; &, l'ayant mis à la tête d'une troupe de soldats affidés, il le chargea de battre les provinces les plus reculées de la basse Hongrie, pour tâcher de se saisir des coupables. Il en vint à bout, en employant la ruse & la force; & la surprise de Sigismond égala sa joie, lorsqu'il vit trente-deux des principaux factieux, amenés, pieds & mains liés, à Bude. Il les condamna tous à perdre la tête; & la sentence sut exécutée dans la place publique, sans qu'aucun des coupables daignât recourir à la clémence du Roi, ni même donner la moindre marque de soumission & de repentir.

On rapporte, à cette occasion, un trait d'intrépidité, qui peut avoir ici sa place. Etienne Conthus, chef des condamnés, témoigna tant de mépris pour la mort, qu'il voulut la voir de ses yeux; car, comme le hourreau frappoit ses compagnons parderriere, suivant la coutume, il se tourna vers lui, lorsque son tour fut venu; le regarda fixement, & lui dit de frapper, ajoûtant qu'il se précipiteroit, sans balancer. du haut d'une tour, s'il plaisoit au tyran de le lui commander. La mort de ce chef excita parmi les assistans les sentimens les plus vifs d'admiration & de pitié; mais tous don-

<sup>&</sup>quot;, J'ai cru pouvoir traduire ainfi ce passage de Bonsinius. Ad hac puer: Nunquam ego, inquis, Boëmico porco sanè deserviam; quin etiam in partes mille discerçi malim, quam à domini magnanimitate desciscere, eui Boëmi omnes parem aniquem prassare non possent.

#### HONGROISES.

même genre de supplice. Ces exécutions sanglantes, & peut-être alors hors de saision, furent autant de germes funestes,
d'où l'on vit éclorre, dans la suite, plusieurs
conjurations.

## **\*\***[1394.]

Bajazet, Sultan des Turcs, surnommé le Foudre, n'avoit pas oublié l'échec qu'avoient reçu ses troupes, en 1392, contre les Hongrois; mais alors occupé de conquêtes en Asie, il avoit à regret disséré sa vengeance. Impatient de la satisfaire, il se transporte, cette année, en Europe, à la tête d'une armée formidable. Tout cède à ce torrent destructeur. Bajazet saccage la Macédoine, la Croatie, la Sclavonie, l'Albanie; contraint les Valaques à lui payer tribut, & termine la campagne par la prise de Sélanique, ou Thessalonique, dans la Thrace.

#### **→** [1395.] ✓

Quelques-unes des provinces ravagées par les Turcs, étoient ou dépendantes, ou tributaires du royaume de Hongrie. Mais Sigismond n'avoit pas jugé à propos de les défendre, sur le point de faire éclorre un projet de la plus grande importance, qui ne pouvoit manquer, selon lui, d'abbaisser la puissance Ottomane. De concert avec Man

É iv

68

nuel, empereur de Constantinople, il avoit envoyé, dès l'année précédente, des ambassadeurs à tous les princes Chrétiens, pour leur représenter la nécessité de s'opposer aux progrès des infidèles, & leur demander des secours d'hommes & d'argent. Les républiques de Venise & de Gènes avoient été les premieres à signaler leur zèle, en préparant une flotte confidérable, pour seconder par mer les opérations des alliés. Mais le plus grand secours vint de France, où la fleur de la noblesse, ayant à sa tête Jean, comte de Nevers, fils de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, prit les armes, moins à la vérité par esprit de religion, que par amour de la gloire.

#### **\***[1396.]

Sigismond ayant reçu les secours qu'il attendoit de la Chrétienté, s'avance, à la tête de cent mille Hongrois & Bohêmes, & de dix à douze mille François, vers les rives du Danube, pour attaquer le Turc dans ses propres Etats. Après avoir pris d'assaut quelques places, il investit Nicopolis la grande, située, comme la petite Nicopolis, sur le Danube, mais sur une rive opposée. Au bruit de cette expédition, le Sultan sait ses préparatiss à la hâte; passe le détroit de Gallipoli; rassemble ses troupes, & s'avance sièrement au secours

de la ville assiégée, suivi de deux cents mille combattans. Les Chrétiens, quoiqu'inférieurs en nombre, méprisoient trop leurs ennemis, pour éviter d'en venir aux mains. De part & d'autre, on s'avance dans la plaine Bajazet étend son armée en forme de croissant. Il en occupe le centre. Un corps de huit mille hommes masque le front de ses troupes, & doit combattre en reculant, jusqu'à ce qu'une partie de l'armée Hongroise soit assez engagée pour être enveloppée par la jonction des deux aîles. Sigismond, informé de cette disposition par ses coureurs, en instruit les François qui formoient l'avant-garde, & les conjure de suspendre l'attaque jusqu'à ce que le reste de l'armée soit avancé. On rejette une priere si sage: on la traite de pusillanimité.

Philippe d'Artois, connétable de France, donne le fignal du combat. Les François le suivent, & fondent sur les Turcs, avec cette bouillante impétuosité qui les a caractérisés dans tous les tems. Bientôt ils se trouvent au milieu des insidèles. Les deux aîles se rapprochent, les enveloppent, les pressent de toutes parts. En vain ils sont des prodiges de valeur. Il ne leur reste que la triste ressource de vendre chèrement leurs vies, en combattant jusqu'au dernier soupir. Sigissinond, témoin inutile de ce désaf-

gnons.

tre, juge la bataille perdue & prend la fuite. Toute l'armée Hongroise imite son Souverain, tandis que les malheureux François, victimes de leur téméraire bravoure. se défendent encore comme des lions surieux. Enfin, accablés sous le nombre, ils périssent les armes à la main. Ceux qui ref toient, réduits environ à trois cents hommes, furent pris, dépouillés & chargés de chaînes. La plûpart furent immolés au courroux du vainqueur, & traités de la même maniere qu'ils avoient traité, quelques jours auparavant, les prisonniers qu'ils avoient faits sur les Turcs. Bajazet n'épargna que le comte de Nevers, le connétable, le comte de la Marche, Henri de Bar, Gui de la Trimouille, & Boucicaut. Lorsqu'après l'action le Sultan victorieux vint sur le champ de bataille, il vit avec surprise, que le nombre des soldats qu'il avoit perdus, étoit dix fois plus confidérable que celui des Chrétiens. Environ trois cents François, qui étoient allés au fourrage, avant la bataille, eurent le bonheur de s'échapper. Ce ne fut qu'après avoir essuyé des miseres incroyables, que ces triftes fugitifs arriverent dans leur patrie, & répandirent la fâcheuse

Sigisinond ne dut lui-même son salut, qu'au hazard qui lui sit trouver une barque

nouvelle de la défaite de leurs compa-

fur le Danube, dans laquelle il se jetta promptement avec legrand-maître de Rhodes. Ils surent portés par le courant dans le Pont-Euxin, où Thomas Mocénigo, général de la slotte Vénitienne, les reçut sur ses vaisseaux. Le Roi sut obligé de se rendre presque seul à Constantinople, & d'attendre une occasion savorable pour gagner ses Etats par la voie de l'Italie.

### **\*\***[ 1397.]

L'absence honteuse de Sigismond, sa défaite, ou plutôt sa suite à Nicopolis, &, plus que tout cela, le supplice des trentedeux seigneurs Hongrois rapporté ci-dessus, avoient tellement indispose contre lui la noblesse & le peuple, que son règne n'étoit plus regardé que comme une injuste tyrannie. On envoya des députés à Ladislas, roi de Naples, fils de Charles le Petit, pour l'inviter à venir prendre possession de la couronne de Hongrie; mais ce prince, instruit par le malheur de son pere, refusa constamment de se rendre aux instances des Hongrois. Seulement, lorsqu'il se vit pressé de plus en plus par leurs lettres & par leurs députés, il leur promit de ratifier tout ce que feroient en sa faveur les deux Etiennes. C'étoient deux seigneurs Hongrois, autrefois chefs du parti de l'infortuné Charles, & qui conservoient pour Ladislas,

#### ANECDOTES

70 son fils, le même zèle & le même attachement. Mais leurs efforts n'empêcherent · pas Sigismond de se remettre en possession du royaume, avec le secours de l'évêque de Strigonie, & de Jean Maroth, gouverneur de la Sclavonie.

### M 1401. 1.50

Quoique rétabli depuis quatre ans sur le thrône, Sigismond n'en étoit pas plus aimé des Hongrois. Ce n'étoit par-tout que plaintes, que mécontentemens, que murmures, que féditions. Les conjurations devenoient fréquentes. Cette année en vit éclater une générale, au milieu de la cour, & dans le palais même de Sigismond. Le 28 d'Avril, la plûpart des seigneurs Hongrois s'assemblent, comme pour tenir conseil avec le Roi sur les affaires de l'Etat. On distinguoit entr'autres les deux fils du palatin Gara, celui-là même qui s'étoit laissé massacrer en défendant les reines Elizabeth & Marie, contre le furieux Horvat. On met, à dessein, sur le tapis les évènemens les plus malheureux du règne présent. On s'échappe en remontrances, en reproches. Sigission veut parler en maître. Les esprits s'échauffent. On l'entoure; on le presse: on se saisit de sa personne; & déja plusieurs avis font ouverts contre ses jours. Il alloit éprouver le sort de Jules-César, si les amis qu'il avoit dans le conseil n'eussent modéré le ressentiment des autres. On se contenta de charger Sa Majesté de chaînes, & de l'ensermer dans la citadelle de Sokles, sous la garde des sils de Gara, comme étant ses ennemis les plus déclarés.

Après un attentat aussi inoui, les princes & seigneurs Hongrois, suivis d'une escorte nombreuse de cavaliers, se répandent dans les différens quartiers de la capitale, en criant: « Vive le roi Ladislas! » Aussi-tôt on déploie les étendards de ce prince; & l'on s'empresse à les arborer, non seulement sur les principales portes de Bude, mais encore dans toutes les villes du royaume. La joie des peuples étoit si grande, que, lorsque les députés des conjurés approchoient de quelque place, on alloit au-devant d'eux proceffionnellement, avec les reliques des saints, au son des instrumens de musique, mêlé des applaudissemens du peuple & du bruit des fanfares. En peu de tems, toute la Hongrie fut foumise à la domination de Ladislas. Par un décret du sénat, on députa vers ce prince en Italie, pour lui faire part de son élection, & l'inviter à venir se montrer à fes nouveaux sujets. Il fit promptement armer une flotte, '& s'avança jusqu'à Zara dans la Dalmatie, pour s'informer de-là

plus précisément de l'état des choses en Hongrie. Il eût mieux fait de marches droit à Bude, & d'assiéger la citadelle dont la prise eût irrévocablement entraîné celle de tout le royaume. Mais il perdit un tems précieux en Dalmatie; &, loin de

remporter quelque fruit de son expédition, il sut obligé de céder aux Vénitiens la ville de Zara, pour acquit de sommes im-

menses, qu'il leur avoit empruntées.

Cependant Sigismond languissoit dans sa prison de Sokles, & réfléchissoit à loisir sur l'instabilité des grandeurs humaines.

Hier, Souverain de deux puissans royaumes: autourd'hui chargé de chaînes.

Hier, Souverain de deux puissans royaumes; aujourd'hui chargé de chaînes, & plus malheureux que le dernier de ses sujets. Ces tristes & affligeantes idées le jettoient quelquesois dans le plus violent désespoir. Sa prison retentissoit jour & nuit de ses plaintes, de ses gémissemens, de ses sanglots. La veuve du palatin Gara ne put les entendre, sans se laisser attendrir. Elle sit venir ses deux sils, & leur représenta d'une maniere pathétique leur injustice & leur ingratitude envers un prince dont la famille des Gara n'avoit jamais reçu que des

bienfaits; la honte & l'infamie dont ils ne pouvoient manquer de se couvrir, supposé que Sigissmond vînt à finir ses jours dans sa prison. Elle vint à bout de les

ébranler & de leur donner des remords. Aussi-tôt elle descend dans la prison du triste monarque. Elle fait luire à ses yeux les rayons précieux de la liberté. Sigifmond embrasse les genoux de sa protectrise, & jure de conserver pour elle & pour ses fils une reconnoissance éternelle. Rassurés par les sermens les plus sacrés, les deux Gara, de concert avec leur mere, font évader le Roi le plus secrettement qu'ils peuvent, & lui facilitent les moyens de gagner la Moravie. De-là Sigismond se rend en Bohême; y leve des troupes; rentre en Hongrie que les différentes factions déchiroient cruellement; s'empare de nouveau de son royaume; punit les auteurs de la conspiration; oblige Ladislas à se désister de ses prétentions; &, par un mêlange de sévérité & de douceur, rétablit toutes choses dans leur premier état.

### **→** [1410.] **→**

L'empereur Robert étant mort, Sigifmond fut élu pour son successeur. Il hérita, neuf ans après, du royaume de Bohême, par la mort de son frere Wenceslas. Les principaux évènemens de son empire surent les guerres qu'il eut à soutenir contre les Hussies, hérétiques très-puis-

#### ANECDOTES

fans dans la Moravie & dans la Bohême. Nous renvoyons le lecteur aux Anecdotes Germaniques. Sigismond mourut, en 1437, dans un voyage qu'il sit en Moravie, pour aller voir sa fille Elizabeth qu'il avoit mariée à l'archiduc d'Autriche, Albert. Ce sut, pour le dire en passant, par cette alliance que les couronnes de Hongrie & de Bohême entrerent dans la maison d'Autriche.



ALBERT.

## Hongroises.



#### ALBERT.

## **\*\***[1438.]

LNDRE & légataire universel de Sigismond, ce prince sut reconnu Roi par les Etats de Hongrie, au commencement de Janvier. Peu de tems après la cél rémonie de son couronnement à Bude, il s'éleva dans cette capitale un orage qui pensa bouleverser tout le royaume. La grande quantité d'Allemands répandus en Hongrie, depuis l'élevation de Sigismond à l'Empire, causoit de fréquentes divisions entre les deux peuples. De-là étoit venue la coutume de choisir alternativement parmi les Allemands & parmi les Hongrois, le gouverneur de Bude, & de le changer chaque année. Tout le monde paroiffoit satisfait de cet arrangement; lorsque l'élévation d'un prince Allemand au throne de Hongrie augmenta l'infolence & la fierté de ceux de cette nation. Jean Eu-thues, seigneur Hongrois des plus puissans, homme de grand mérite, leur avoit toujours paru redoutable, en ce que, dans toutes les occasions, il s'opposoit avec force & avec vigueur aux nouveautés qu'ils vou-Anecd, Hongr,

### 76 ANECDOTES

loient introduire, & qu'il soutenoit cons-

tamment l'honneur & les priviléges de sa patrie. Les Allemands résolurent de s'en défaire. Sur une fausse accusation, ils l'arrêterent dans son logis; le chargerent de chaînes, & le jetterent dans un affreux cachot, d'où, après lui avoir fait souffrir les plus cruels tourmens, ils le tirerent de nuit, cousu dans un sac, une pierre au col, & le jetterent dans le Danube. Cet attentat demeura caché près de huit jours. Au bout de ce tems, on apperçut & l'on reconnut sur le bord du sleuve, où l'impétuosité des vagues l'avoit jetté, le corps du mal-heureux Euthues, tout couvert de plaies & de blessures. Le bruit se répand aussitôt que les Allemands, ennemis jurés d'Euthues, sont les seuls auteurs de sa mort. It y avoit alors à Bude une grande quantité de noblesse accourue de toutes les provinces du royaume pour faire sa cour au nouveau roi. Le peuple, se sentant soutenu, s'attroupe & prend les armes. Les Allemands se renserment dans leurs maisons, accablés par le témoignage de leur propre conscience. Ils se barricadent. Ils se retranchent & se disposent à faire une désense opiniatre. La fureur du peuple leur en laisse à peine le loisir. On force d'abord les logis de ceux qui sont les plus suspects. On égorge, on massacre tout ce qui se présente. Les meubles, les richesses des principaux seigneurs, les magasins des négocians sont livrés au pillage. Bientôt on fait main-basse, sans distinction de rang, ni d'âge ni de sexe, sur tous les étrangers, Allemands, Italiens, Bohemes. Des ruifleaux de sang coulent dans toutes les rues. Aux tumultueuses clameuts des assassins se inflent les cris confus & douloureux des mourans. En vain un faint personnage, nommé Jacques, arrivé depuis peu de tems, à Bude, pour l'établissement de l'ordre de S. François, & Jean Capistran, non moins illustre par la sainteté de sa vie, accompagnés des ministres des autels, se répandent dans les différens quartiers de la ville, présentant aux assaffins le signe de notre rédemption, & les exhortant, au nom de Jesus-Christ, à ne point souiller leurs mains dans le sang de leurs freres & de leurs concitoyens. Ils sont insensibles & sourds à toutes les remontrances. Le carnage redouble. Les prêtres & les moines courent se renfermer dans leurs églises & dans leurs cloîtres. Enfin les Hongrois ne cesserent de massacrer, que lorsqu'ils furent rassassés du fang de leurs ennemis, & que leurs bras, lassés de frapper, ne purent plus fervir leuf aveugle fureur.

Une des conditions auxquelles les Hon-



#### LADISLAS ou WLADISLAS.

## **→** [ 1440. ] ✓

E prince, qui occupoit le thrône de Pologne, depuis l'an 1434, fut élu par les Etats de Hongrie, avant que l'impératrice Elizabeth accouchât d'un fils qui fut aussi nommé Ladislas. La naissance d'un héritier d'Albert étonna les Hongrois; mais on ne put les engager à révoquer le choix qu'ils avoient fait du roi de Pologne. « Cependant la veuve d'Albert, appuyée au-dehors des conseils & de la protection de l'empereur Frédéric, & soutenue au-dedans d'un parti de quelques gentilshommes, à la tête desquels se trouva le cardinal Zéchi, résolut de faire reconnoître son fils pour Roi. Elle le fit porter à Albe-Royale; plaça le berceau où étoit l'enfant sur une espece de thrône; &. après l'avoir fait couronner, sans diète, sans convocation, & les autres formalités prescrites par les loix, s'enfuit en Autriche avec ce roi de sa façon, & le diadême royal, qui avoit été confié à la garde d'Albert, & dont elle s'empara.»

La fuite d'Elizabeth ne fut pas le plus

Fij

grand sujet d'inquiétude qu'eut Ladissas à son avenement au throne. Il avoit à défendre le royaume qu'il venoit d'acquéris contre les entreprises d'Amurat II, Sultan des Turcs, prince guerrier & de beaucoup d'expérience. Il songea d'abord à mettre dans ses intérêts le célèbre Jean Corvin, nommé plus communément Huniade, Vaivode de Transilvanie, dont la valeur & les talens militaires lui surent du plus grand secours. Secondé de ce héros, il vint à bout de dissiper les sactions qui déchiroient la Hongrie, & de la désendre au-dehore contre un ennemi redoutable.

## ~~ [ 1441. ] **~~**

Amurat, profitant des dissensions des Hongrois, pénetre dans la Moldavie & dans la Servie, & se dispose à ravager les Etats de Ladislas. Huniade ne lui donne pas le tems d'exécuter ses projets. Il attaque & taille en pièces plusieurs corps de troupes. Ottomanes, & les chasse des provinces qu'ils occupoient.

₩[ 1442.]K

Les Turcs font une nouvelle irruption en Hongrie, & font encore plus mal reçus, cette année que la précédente. Dans une bataille qui dura toute une journée, Humiade leur tue trente mille hommes, & les oblige à se retirer.

## ₩[1443.] **/\***

Tant de revers ne peuvent ébranler le courage invincible d'Amurat. Il rassemble toutes ses forces, & s'avance, comme un torrent, jusqu'aux portes de Belgrade, dont il forme aussi-tôt le siège. Après des efforts redoublés, il est encore contraint de céder à la fortune, ou plutôt à la valeur de l'infatigable Huniade, & de lever le fiége. Rappellé d'ailleurs en Asie, par une guerre non moins importante, il fait proposer la paix à Ladislas qui se contente d'une trève de dix ans. Amurat jura l'observation du traité sur l'Alcoran, & voulut que le monarque Hongrois fit la même chose sur l'Evangile. Après avoir pris ces précautions, il se hâta d'évacuer la Bulgarie, & repassa la mer avec ses troupes.

### **♣** [ 1444. ]♣

Le prince de Caramanie, avec qui le Sultan étoit en guerre, implore le secours des Princes Chrétiens de l'Europe, & particulièrement du roi de Hongrie. La soi des traités & des sermens les plus redoutables arrête d'abord Ladislas. Mais le pape Eugène, consulté sur ce sujet, décide qu'on peut rompre sans crime & sans scrupule avec des insidèles; &, joignant les esses aux paroles, il fait équiper huit galeres à F iv

fes frais, & prend le titre de Chef de la fainte Ligue. Les Génois, les Vénitiens, les Bourguignons arment pareillement. Tous ensemble formoient avec l'escadre Romaine une flotte de soixante & dix galeres, dont le cardinal Condolmier, légat & neveu du pape, eut le commandement.

Entraîné par l'exemple, Ladislas fait ses préparatifs; &, muni d'une absolution, que lui donne le cardinal Julien Césarini, légat du pape en Hongrie, il fait défiler ses troupes du côté de la Thrace, pour se rapprocher de l'armée navale. Les ravages, les massacres, les incendies annoncent aux Turcs la rupture de la trève. Amurat assemble incontinent ses troupes d'Asie, &

les transporte en Europe, malgré les efforts de la flotte Chrétienne, qui s'étoit avancée jusqu'à Gallipoli, pour lui disputer le pasfage. Andrinople reçoit Amurat comme son libérateur. Il prend aussi-tôt le commandement de l'armée. Assurés de vaincre

mandement de l'armée. Affurés de vaincre fous un tel chef, les foldats font éclater leur joie & leur confiance. On se met en marche.

Les Hongrois étoient campés près de

Varna, sur le Pont-Euxin, lorsque, la veille de la sête de S. Martin, le Sultan parut à la tête de ses troupes. Ce prince, avant d'engager le combat, exhorta les siens par un discours vis & pathétique. Il leur remit devant les yeux la justice de sa cause, la soi des sermens violée par les Hongrois, & la vengeance divine prête à punir leur parjure. On dit même que, tirant de son sein la copie du traité qu'avoit signé Ladislas, il la sit attacher au bout d'une lance, & porter de rang en rang, parmi ses troupes, à la honte éternelle du nom Chrétien.

Huniade, qui commandoit les Hongrois sous Ladislas, avoit fait ses dispositions en Général habile. Il s'étoit mis à dos une montagne, une riviere d'un côté, de l'autre un retranchement de chariots. La cavalerie Turque commença la charge, conduite par les généraux d'Amurat. Elle fut reçue avec la derniere valeur, & contrainte de se replier sur le corps de bataille, que le Sultan commandoit en personne. porté de dépit & de colere, ce prince court au-devant des fuyards, & les arrête à grands coups de sabre. Cependant Huniade se disposoit à profiter du premier avantage qu'avoient eu les Chrétiens, lorsqu'il apperçut Ladislas se précipitant aveuglément, avec le corps de réserve, sur l'infanterie Ottomane. Il frémit à la vue d'une démarche aussi peu réfléchie, & juge la bataille perdue. Déja le roi de Hongrie a pénétré presque seul jusqu'au centre des Janissaires : il en fait un carnage effroyable; mais toutes les refsources de sa valeur ne peuvent le garan-

tir de la mort qui le menace. Il voit tomber à ses côtés ses plus braves & ses plus fidèles officiers. Accablé de fatigues & de blessures, il se désend encore. Un coup de javeline le renverse de dessus son cheval. Il est, en un instant, écrasé par la foule des ennemis qui se disputent ses dépouilles. Un Janislaire lui coupa la tête; &, l'ayant plantée fur une pique, il la fit voir aux Hongrois qui perdirent courage à cette vue. La déroute fut prompte & générale, Des milliers de Chrétiens furent massacrés. Les Turcs victorieux poursuivirent les fuyards jusqu'au Danube. Suivant quelques historiens, Huniade fut fait prisonnier, & recouvra presqu'aussi-tôt la liberté, par la générofité d'Amurat. D'autres assurent qu'il se retira précipitamment en Hongrie, avec ce qui restoit de l'armée, & que ce ne fut pas fans être foupconné d'avoir temponié en cette occasion, & songé à établir sa fortune sur la ruine publique.



#### Hongroises.



# HUNIADE ou JEAN CORVIN, Administrateur,

## . ••••• [ 1445, ] · •••

Les Etats de Hongrie s'étant assemblés, on résolut, avant tout, de procéder à l'élection d'un roi. Tous les suffrages se réunirent en faveur de Ladislas, fils posthume d'Albert, roi de Hongrie; mais, comme ce prince n'avoit guères que cinq ans, & que, dans les circonstances critiques, où se trouvoit le royaume, on avoit tout à craindre d'un gouvernement soible, on jetta les yeux sur Huniade pour remédier aux maux de la patrie. Il sut élu, le jour de la Pentecôte, pour Administrateur du royaume de Hongrie.

Huniade, revêtu de l'autorité souveraine, n'eut rien de plus à cœur que de punir la persidie de Dracula, Vaivode de Valachie, qui, s'étant déclaré contre les Hongrois, après la suneste journée de Varna, les avoit sort incommodés dans leur retraite. Il entra dans son pays, à la tête d'une armée; &, s'en étant rendu maître, il livra presque toutes les places aux slammes & au pillage. Dracula ne put échapper à sa vengeance.

Il fut pris avec ses deux sils. Huniade hui sit trancher la tête, ainsi qu'à son aîné, & se contenta de faire crever les yeux au second. Il donna ensuite un autre Vaivode aux Valaques, & retourna triomphant en Hongrie.

**\***[ 1448. ]

Huniade avoit employé les deux années précédentes à faire régner d'une part la justice, la paix & l'abondance en Hongrie; & de l'autre à se préparer à la guerre. Il ne tarda pas à se mettre en campagne, suivi de toute la noblesse Hongroise, & prit sa route par la Mysie, dont il sit in-viter le Despote à joindre ses forces aux siennes pour tomber de concert sur les terres de l'empire Ottoman. Le Despote s'excusa sur différens prétextes, & sit passer à la sublime Porte un état circonstancié des projets d'Huniade, de ses forces, & de tous ses mouvemens. Il conseilloit, en même tems, de laisser l'Administrateur s'engager dans le pays, & d'attendre, pour fondre sur son armée, qu'elle sût chargée de butin, & fatiguée par de longues marches. Amurat suivit ce conseil. Il se contenta d'observer l'armée Hongroise, & de faire ensorte qu'elle ne pût retourner impunément sur ses pas.

Entre la Rascie & la Bulgarie est une vaste

#### Hongroises:

plaine, appellée Cossone ou Cassovie, coupée par le fleuve Mérula, qui coule des montagnes d'Illyrie. C'est-là que les deux armées se joignent & se rangent en bataille. On en vient aux mains, le jour de S. Luc, avec un acharnement incroyable. Les Turcs, d'abord repoussés, repoussent à leur tour les Chrétiens. Ceux-ci, bientôt après, regagnent l'avantage qu'ils viennent de perdre; & le combat recommence avec une nouvelle ardeur. Amurat avoit eu soin de n'engager qu'une partie de ses troupes, & ne cessoit de leur envoyer des rensorts considérables. Huniade, qui n'avoit point

valeur & par les manœuvres les plus habiles. La nuit seule sépara les combattans; &, quoique les Chrétiens ne demeurassent point maîtres du champ de bataille, ils parurent être en possession de l'honneur de cette journée.

pris cette précaution, y suppléoit par sa

Le lendemain, au point du jour, les deux armées se trouverent encore en préfence. Elles s'ébranlerent avec autant de fureur que la veille, mais avec un succès bien différent. Il y avoit dans l'armée Ottomane, près de quarante mille hommes de troupes fraîches, qui n'avoient que peu ou point combattu. Les Hongrois, au contraire, se trouvoient épuisés de fatigues. Mais tel étoit leur courage que la plûpart des

tres, résolus de chercher leur guérison, ou dans le sein de la mort, ou dans les bras de la victoire. La mêlée sut des plus sanglantes. Zéchel, frere du général Hongrois, perdit la vie en combattant aux premiers rangs. Plusieurs autres officiers généraux eurent le même sort. Frappés & déconcertés de la mort de leurs chefs, les foldats paroissent se rallentir. Dans ce moment qui peut décider de la victoire, Amurat attentis à tout ce qui se passe, de dessus une colline élevée, envoie ordre à ses généraux de fondre tous à la fois sur les Chrétiens. On obéit. Le désordre & l'épouvante se mettent parmi ceux-ci. Rien n'est capable de les rassurer. Ils jettent ar mes & drapeaux, pour fuir avec plus de vîtesse. Mais, s'embarrassant les uns les autres, ils sont impitoyablement massacrés par les Turcs. Huniade, voyant la bataille perdue sans ressource, prend la fuite à regret. Le reste de l'armée Hongroise est mise en déroute, & taillée en piéces. Les vainqueurs poursuivirent les fuyards; depuis midi jusqu'à la fin du jour. De quatante mille hommes qui composoient l'armée Chrétienne, à peine en échappa-t-il mille, au rapport des historiens Turcs. Bonfinius, historien Hongrois, dit, au contraire, que la perte des Ottomans fut beau-

#### HONGROISES.

toup plus confidérable que celle des Hongrois; ces derniers n'ayant perdu, selon lui, qu'environ huit mille hommes, tandis que ceux-là laisserent sur le champ de bataille près de trente-quatre mille morts. Sans nous arrêter à relever un fait qui nous paroît absurde, nous ajoûterons, avec le même auteur, que la sleur de la noblesse Hongroise périt dans les champs de Cassovie. Mais suivons Huniade dans sa retraite.

Emporté pat son cheval, ce héros malheureux erra, pendant trois jours, sans boire ni sans manger, à travers les forêts & les montagnes, évitant avec soin les routes fréquentées & connues. Le quatrieme jour, il tomba dans les mains de deux voleurs. Il n'avoit alors ni armes ni cheval. Il se laissa dépouiller de tout ce qu'il possédoit. Une croix d'or, que ces brigands lui avoient arrachée du col, ne manqua pas d'exciter entr'eux une vive dispute, & leur sit négliger toute précaution. Huniade, faisissant l'occasion savorable, saute sur le sabre d'un des voleurs, fond sur eux, & porte à l'un des deux un coup mortel. L'autre aussi-tôt prend la fuite. Huniade ramasse ses habits & sa croix, & continue sa route. Le lendemain, il apperçut un berger qui, sur la nouvelle de la défaite des Hongrois, rodoit de côté & d'autre, dans l'espérance de faire quelque butin. Nos deux voya-

geurs s'avancent, à la rencontre l'un de l'autre, & s'arrêtent à quelque distance. Le pâtre, frappé d'un certain air de majesté répandu sur le visage d'Huniade, perd toutà-coup l'envie de l'attaquer. Le héros Hongrois, quoique pressé par une faim dévorante, hésite sur le parti qu'il doit prendre. Enfin pourtant ils se saluent réciproquement: ils s'abordent sans désiance, & entrent en conversation. Huniade conjure le berger, au nom de Dieu, de lui donner un morceau du pain. L'autre lui demando son nom & le récit de ses malheurs. Sa curiosité n'est pas plutôt satisfaite, que, touché de compassion, & persuadé par les promesses d'Huniade, il le conduit dans une cabane voisine, & lui présente du pain, des oignons & de l'eau. Huniade avoua, plusieurs sois depuis, qu'il n'avoit jamais fait. de sa vie de repas plus délicieux. Lorsqu'il fut rassassé, son hôte le conduisit à Sinderovie, ville de la Rascie, où George, gouverneur de la province, ayant appris son nom & sa qualité, le fit arrêter & mettre en prison. Au bout de quelques jours, il lui fit proposer de lui rendre la liberté, s'il vouloit s'engager à donner pour femme à son fils Mathias la fille du Despote. Huniade consentit à tout; &, pour sureté de sa parole, on l'obligea de faire venir & de livrer en ôtage son autre fils La-

diflas.

distas. Il partit aussi-tôt pour la Hongrie, & se rendit à Ségédin où tout ce qui restoit de noblesse dans le royaume s'étoit assemblé pour le recevoir.

Le héros Hongrois se hâte de rassembler les débris de l'armée désaite à Cassovie. Il y joint de nouvelles levées, & marche en diligence contre le perside Despote, dont il saccage & ruine le pays. Bourgs, villes, villages, forteresses, tout cède au courage impétueux d'Huniade. Bientôt il ne reste plus de ressource au Rascien, si ce n'est dans la clémence de l'Administrateur. Il lui députe, à cet esset, une ambassade solemnelle, chargée de lui remettre son sils Ladissas, & de lui demander grace. Huniade se laisse sléchir; accorde la paix aux vaincus, & retourne en Hongrie.

## 

Nouvelle guerre entre les Hongrois & les Turcs. Amurat, irrité contre le despote George, de ce qu'il avoit fait avec l'Administrateur une paix honteuse & précipitée, au mépris des traités qui le lioient à la Porte Ottomane, envoie une armée formidable ravager ses Etats, & mettre tout à seu & à sang. Incapable de se désendre avec ses propres forces, & n'osant implorer la protection d'Huniade qu'il n'avoit pas sçu ménager, l'infortuné Despote alloit payer la Anecd. Hongr.

peine de son imprudence. Déja la plûpart de ses places étoient prises. Pour prévenir une ruine totale, il se résolut ensin d'avoir recours aux Hongrois, & de se jetter, en suppliant, entre leurs bras. Le succès passa son espérance. Huniade arma promptement en sa saveur, & voulut se charger lui même de cette expédition. A yant passé le Danube à Sindérovie, il joignit, peu de jours après, les Ottomans, & remporta sur eux la victoire la plus complette. Frigebech, leur général, demeura prisonnier. On sit un butin immense; & le vainqueur eut la générosité de le partager avec le Despote qu'il remit en possession.

#### **→** [ 1452.] ✓

Nous passerions de beaucoup les bornes que nous nous sommes prescrites dans cet ouvrage, si nous voulions rapporter toutes les guerres qu'Huniade eut à soutenir, soit contre les Turcs, soit contre les Bohêmes. Nous nous contenterons, comme nous avons fait jusqu'à présent, de les indiquer, & quelquesois de détailler les plus importantes.

L'empereur Frédéric, qui retenoit toujours le jeune Ladislas à sa cour, avoit promis aux Autrichiens, aux Bohêmes, aux Hongrois qui redemandoient leur Souverain, de rendre ce jeune prince à leurs

delirs, immédiatement après son retour d'Italie, où il étoit allé pour recevoir la couronne impériale. Mais au fond, il étoit bien éloigné de tenir sa parole. Ladislas s'en apperçut, & prit dès-lors des mesures pour se procurer une liberté qu'il sentoit bien ne devoir espérer que de lui-même. Le projet de sa fuite ayant été découvert, on rejetta la faute sur le gouverneur du prince, à qui l'empereur fit couper la tête. Cependant les Autrichiens, ennuyés des délais continuels de Frédéric, lui déclarerent la guerre. Comme il avoit d'ailleurs assez d'affaires sur les bras, il prie le parti de conjurer l'orage, & de rendre le ieune Ladislas. Mais il garda la couronné royale de Hongrie, sans laquelle on ne croyoit pas, dans ce toyaume, qu'un roi pût être entièrement possesseur du thrône. Un pareil préjugé ne nous empêchera point de compter de cette époque les années du règne de Ladislas.





#### LADISLAS V.

### **→** [1453.] ✓

E prince n'avoit pas plus de treize ou quatorze ans, quand il commença de régner. A fon arrivée en Hongrie, Huniade s'étoit démis de la régence; mais le roi voulut qu'il conservât le titre de Palatin du Royaume; heureux! s'il eût continué d'avoir pour ce grand homme les égards qu'il méritoit.

On ne parloit alors d'autre chose, en Hongrie, & dans toute l'Europe, que du siège de Constantinople par Mahomet II, Sultan des Turcs, successeur d'Amurat II. Malgré les essorts des Grecs & des Vénitiens, cette ville fameuse tomba, le 19 de Mai, sous les coups de la puissance Ottomane. Le bruit de sa chute répandit l'épouvante & l'essroi dans les contrées voisines, & sit pressentir à la Hongrie ce qu'elle avoit à craindre d'un conquérant que les obstacles les plus insurmontables \* n'étoient pas capables d'arrêter.

<sup>\*</sup> On sçait ce que sit Mahomet pour se rendre maire du port de Constantinople, dont une grosse chaîne de ser désendoit l'entrée. Il sit couper un

#### **\***[1454.]\*

De l'avis, & par les foins d'Huniade, on fait les plus grands préparatifs pour empêcher le Sultan victorieux d'étendre ses conquêtes du côté de la Hongrie. On fortifie les places frontieres. On complette les anciennes troupes. On en leve de nouvelles : en un mot, on ne néglige aucune des précautions nécessaires pour faire face au plus redoutable ennemi. Cependant Mahomet envahit la Thrace & la Macédoine, & se rend maître, en moins d'une année, de plus de quarante places fortes. Le seul Scanderbeg, prince d'Albanie, continuoit de ternir l'éclat de ses laurices. En vain Mahomet, & son prédécesseur Amurat, avoient tenté plusieurs sois de l'accabler. Ce héros, presque toujours favorisé de la victoire, ne cessoit de donner à la Porte Ottomane les plus vives allarmes.

## ~~ [1455.] A

L'orage vient fondre enfin sur la Hongrie. Belgrade, le boulevard du Royaume

chemin à travers les montagnes, derriere le Bosphore, & transporter à force de bras, dans l'espace d'une nuit, soixante & dix vaisseaux qu'il sit jetter dans le port, & qui parurent aux Grecs étonnés être descendus subitement du ciel.

& de la Chrétienté, fixe la cupidité du Sultan Mahomet. Il s'avance vers cette place, à la tête de quatre cents mille hommes, & l'assiége. Pour s'assurer le passage du Danube, l'unique endroit par où la place pouvoit être secourue, il fait construire deux cents brigantins qu'il charge d'armes & de troupes. Une flotte à-peu-près semblable, commandée par le fameux Huniade, & chargée de provisions de guerre & de bouche, arrivoit au secours des assiégés. Elle fut arrêtée par celle de Mahomet; mais la legéreté des saïques Hongroises, & leur manœuvre adroite, triompherent des efforts des Turcs.

Ce contre-tems ne retarda point les opérations du fiége. Déja les murailles faisoient voir de larges brèches. Le Sultan commanda l'assaut, & ses troupes s'y porterent avec la derniere bravoure; mais la valeur d'Huniade leur opposa des barrieres invincibles. Ce guerrier redoutable, faifant toutà-la-fois le devoir de capitaine & de foldat, précipite les Turcs du haut des remparts; les poursuit, & les taille en piéces. Mahomet, irrité de la retraite des siens, les fait remonter à l'assaut quelques jours après, Ils y courent en forcenés; &, malgré des prodiges de valeur, ils sont de nouveau renversés & massacrés par les Hongrois. Le Sultan, qui ne s'étoit pas plus ménagé

que les autres, fut atteint d'une flèche, & vit périr à ses côtés la plûpart de ses officiers généraux. Il leva le siège, en frémissant, laissant aux ennemis une partie de son canon & de ses bagages. Ce sut, diton, en mémoire de ce glorieux succès, que le pape Calixte III, successeur de Ni-colas V, institua la sête de la Transfiguration de Notre-Seigneur, le 6 d'Août, jour auquel les Turcs décamperent de devant Belgrade. Le vaillant Huniade ne survécut guères à son triomphe, & mourut, quelque tems après, des blessures qu'il avoit reçues à ce fiége.

#### JA 1457. 146

Ulric, comte de Cilli, pensionnaire de la cour de Vienne, & favori du roi Ladiflas, abusoit de la confiance de ce prince. Plus d'une fois, il avoit essayé de perdre dans son esprit le brave & vertueux Huniade. Le comte Ladislas, fils aîné de ce héros, crut devoir venger son pere, & prévenir les mauvais desseins qu'on formoit contre lui-même. Il fit assassiner le favori. Le roi, quoique jeune, sout dissimuler parfaitement la peine qu'il ressentoit de la mort d'Ulric. Il combla de caresses & de présens Ladislas & Mathias; les adopta l'un & l'autre pour ses freres, & jura, sur la sainte Eucharistie, qu'il ne vengeroit jamais l'assassi-G iv

98

nat du comte. Il n'en falloit pas tant pour inspirer à des cœurs généreux une sécurité parfaite. Les deux freres suivirent le monarque à Bude. A peine y furent-ils arrivés, qu'on les arrêta dans le palais, par ordre de Ladislas, avec un grand nombre de leurs amis. On les renferma dans des prisons séparées. Trois jours après, on livra Ladislas au magistrat de Bude pour être exécuté publiquement sur un échafaud. L'illustre fils du vaillant Huniade parut, au grand étonnement des Hongrois, les mains liées comme un criminel, s'avançant d'un air intrépide vers le lieu du supplice. La douleur & la consternation furent générales. Un triste & morne silence règne parmi le peuple, & n'est interrompu que par les sanglots & par les soupirs. Déja l'infortuné Ladislas est monté sur l'échafaud. Après avoir fait relever ses cheveux, il dit quelques mots pour sa justification; puis se met à genoux, sans donner aucune marque de foiblesse ou de crainte. Le bourreau frappe, & le manque. Il donne un second coup, avec aussi peu de succès. Ladislas, terrassé du troisieme, n'est pas encore blessé mortellement. Il se releve avec force, & s'écrie, en implorant la justice divine & humaine: "Les loix ne per-

» mettent pas au bourreau de donner plus » de trois coups. » Quelques seigneurs, en-

nemis jurés du patient, qui regardoient avec le roi cette sanglante tragédie, envoyerent des ordres menaçans à l'exécuteur, pour qu'il se hâtât d'achever. Il frappa, pour la quatrieme fois la victime; mais ce ne fut que du cinquieme coup qu'il lui abbatit la tête. Ainsi périt, à l'âge de trente-quatre ans, le fils aîné du défenseur de la Hongrie. Cette exécution, faite sans formalités, & contre toutes les loix, attira fur le roi Ladislas la haine & l'exécration des Hongrois. Ne se croyant pas en sûreté dans le royaume, il en sortit, sous prétexte de son mariage avec la fille de Charles VIII, roi de France. Mais, à son arrivée à Prague où devoient se célébrer ses nôces, il tomba subitement malade, & mourut dans sa dix-huitieme année. On croit qu'il fut empoisonné.



Cependant le nouveau roi, menacé de toutes parts au-dehors, n'avoit guères moins d'inquiétudes pour ce qui concernoit le dedans de ses Etats. Les grands étoient désunis entr'eux. Les querelles de religion excitoient parmi le peuple de fréquentes révoites; &, pour comble de malheur, les thrésors étoient épuisés. L'habileté de Szilagi, palatin du royaume, & oncle de Mathias, rétablit en peu de tems les affaires.

## - [ 1460.] A.

Les Turcs, ennemis jurés des Hongrois, s'étoient jettés sur leurs frontieres. Mathias vole à leur rencontre; les attaque, les bat, les met en suite. Ce premier succès est suivi de beaucoup d'autres, non moins considérables. Après avoir assuré ses Etats contre les incursions des insidèles, il retourne triomphant à Bude, l'esprit occupé des plus glorieux projets.

### **₹** [1462.] **₹**

L'empereur Frédéric déclare la guerre à Mathias. Ce prince ne donne pas le tems à son ennemi de le venir attaquer. Il conduit une armée dans l'Autriche, & se rend maître, en peu de tems, de toute la province, à l'exception de Vienne. Frédéric, voulant arrêter ce torrent impétueux, envoie demander la paix au roi de Hongrie.

#### 102 ANECDOTES

On s'abouche: on convient d'un traité de paix; & l'empereur est obligé de rendre la couronne de S. Etienne, moyennant la somme de soixante mille écus d'or.

#### - [ 1463. ]:K-

Les succès de Mathias contre l'empereur d'Allemagne & l'empereur Ottoman le convainquent de sa supériorité sur l'un & sur l'autre Il entreprend de chasser les Turcs de la Moldavie, de la Bosnie, de la Servie, pays autresois tributaires de la Hongrie. Tandis que Szilagi, son oncle, sond d'un côté sur ces ennemis implacables, il pénetre dans le centre de la Bosnie, & met le siège devant Jazza, forteresse importante. Malgré les essorts des assiégés, il s'en rend maître, au mois d'Octobre, & couronne ce glorieux exploit par la conquête de toute la province.

### ~~ [1464.] K

On étoit encore au fort de l'hiver. Mahomet, ayant reçu la nouvelle de la perte de Jaïza, résolut de tout tenter pour la reprendre. Malgrè la rigueur de la saison, il mit en campagne une armée de trente mille hommes, pourvue de toutes les machines nécessaires pour faire un siége. Il vint camper, au mois de Janvier, sous les murs de Jaïza. Jamais les Turcs n'avoient témoigné tant d'ardeur & d'impétuosité qu'ils le

#### Hongroises.

firent dans cette expédition. La crainte que Mathias ne vînt au secours des assiégés, leur faisoit précipiter attaques sur attaques, assauts sur assauts. Dans un de ces derniers, ils comblerent le fossé, se rendirent maîtres de la brèche, & y planterent leurs étendards. A cette vue, une fureur guerriere s'empare de tous les habitans. Ils courent en foule au-devant des ennemis; leur livrent sur la brèche un combat opiniâtre, & parviennent enfin à les chasser de leur poste.

On rapporte un trait de courage d'un foldat Hongrois. Appercevant un Turc, qui faisoit tous ses efforts pour arborer son étendard sur une tour, & désespérant de pouvoir le repousser, à cause du grand nombre d'ennemis qui l'environnoient, il s'élance sur cet infidèle; le saisit, le serre étroitement entre ses bras, & se précipite du haut de la tour dans le fossé, entraînant avec lui le Turc & l'étendard.

Le roi Mathias n'eut pas plutôt appris la triste situation des habitans de Jaiza, qu'il se hâta de les aller secourir en personne. La seule terreur de son nom suffit pour faire lever le siège aux Turcs. Ils firent leur retraite avec tant de précipitation, qu'ils abandonnerent leurs machines de guerre, leurs munitions, leur bagage, & se retirerent dans la Macédoine.

#### 104 ANECDOTES

Cependant l'Italie enfantoit de pompetifes chimères, pour l'abbaissement de la puisfance Ottomane. Dès la fin de l'année précédente, le pape Pie II avoit fait publier une croisade par toute l'Europe, & s'étoit assuré de Philippe, duc de Bourgogne, qui devoit commander l'armée. Ce pontife,

plein de zèle, avoit invité Christophe Moro, doge de Venise, à venir prendre part à cette expédition, à laquelle il devoit se trouver lui-même. On ne douta point que cet appareil de trois Souverains à la tête des Croisés ne dût jetter l'épouvante parmi les infidèles. Déja la république de Venise avoit sait embarquer son doge; déja le pape & tous les cardinaux s'étoient rendus au port d'Ancone, lorsque la mort surprit, en cet endroit, le pontife Romain. Le projet de la Croisade s'évanouit aussi-tôt. Le seul fruit qu'en retira le roi Mathias, fut un présent de quarante-cinq mille écus d'or, trouvés dans les coffres du souverain pontife, laquelle somme lui fut envoyée, au nom du sacré collége, par le doge de Venise pour s'en servir contre les ennemis de la Chrétienté. Les Vénitiens traiterent, en même tems,

avec le roi de Hongrie, & s'obligerent de lui payer, tous les ans, pour le même ob-

Cette même année, Mathias fait une ir-

jet, soixante mille écus d'or.

ruption dans la haute Mysie, & met le siège devant Zoynich, ville de la Rascie, située sur une montagne escarpée, & fameuse par ses mines d'argent. Après avoir fait toutes ses dispositions, il détache Emeric, général de la cavalerie, avec un bon corps de troupes, pour assiéger Strévérinch, à vingt milles de là. Cette ville est si séconde en mines d'argent, qu'elle a pris son nom de ce métal précieux : car Streveron fignifie argent, en langue Esclavonne. Les soldats & leur chef, puissamment encouragés par l'espérance d'un riche butin, fondirent sur la place, avec la derniere impétuofité. Dès le premier ou le second assaut, ils s'en rendirent maîtres: ils y trouverent des richesses immenses.

Depuis près de deux mois que duroit le siège de Zoynich, les Hongrois n'étoient guêres plus avancés que le premier jour. Une grande partie de leurs munitions étoit consommée. Le soldat paroissoit rebuté du travail. Tout-à-coup le bruit se répand que Mahomet s'avance au secours de la place, à la tête de quarante mille hommes. On se trouble; on s'allarme; on croit déja voir l'ennemi. Mathias assemble à la hâte le conseil de guerre; &, la peur dictant les avis, on conclut, tout d'une voix, à lever le siège. Cependant la nouvelle se trouva fausse; mais le roi de Hongrie ne jugea pas à propos de recommencer les travaux qu'il venoit d'abandonner. C'est ainsi que la fortune, qui s'étoit jouée de Mahomet à Jaiza, se joua de Mathias à Zoynich.

### **1466.**] **1466.**]

Mathias porte ses armes en Transilvanie dont les peuples vouloient saire, malgré lui, Jean, comte de S. George. A son approche, la terreur se répandit dans cette province. Jean, accompagné des principaux seigneurs de Transilyanie, vint se présenter, en suppliant, à Mathias qui lui sit grace, après avoir sait punir les auteurs de la révolte.

#### **1**467.] **/**

N'ayant plus rien à craindre du Transilvain, le roi de Hongrie marche contre Etienne, Vaivode de Moldavie & de Valachie. Il pille & ravage ces provinces; en emmene quantité de troupeaux, & fait rentrer le Vaivode sous la domination Hongroise.

**\*\***[ 1468. ]

A ces guerres, succéda celle de Bohême, que le roi Mathias entreprit à la sollicitation du pape & de l'empereur, contre George Podgiebrads, qui favorisoit de tout son pouvoir, & professoit lui-même l'hérésie des Hussies. Il alla camper d'abord sous les murail-

-

les de Lava, ville frontiere de la Moravie. située sur la Morave, dont les habitans lui ouvrirent les portes, après avoir déclaré qu'ils professoient la Religion Catholique. George Podgiebrads ne tarda pas à paroître avec son armée; mais il resusa d'en venir aux mains, & se retira. Mathias Corvin mit ensuite le siège devant Trébizze, où Victorin, fils de George, s'étoit jetté pour la défendre contre les Hongrois. Malgré sa résolution, la ville ne tint pas plus de deux heures, & il ne fallut que quelques jours à Mathias pour se rendre maître de la citadelle, d'où Victorin avoit eu le bonheur de s'échapper, à la faveur des ténèbres de la nuit.

Pryn, autre ville de la Moravie, paroiffoit devoir arrêter plus long-tems les armes de Mathias. Elle se rendit à la premiere
sommation. Le château sut désendu vaillamment par les hérétiques, & ne capitula
qu'après neus mois d'un siège opiniâtre. Il
est vrai que les secours tréquens que les
hérétiques reçurent du roi de Bohême,
campé dans les environs de Pryn, contribuerent beaucoup à leur vigoureuse résistance.

Bonfinius rapporte une aventure plaisante, arrivée pendant le cours du siège. Le voisinage des deux camps occasionnoit, de tems en tems, des pourparlers entre les rois de Anecd. Hongr.

Bohême & de Hongrie. Un jour qu'ils di noient ensemble, dans une tente dressée au milieu des deux armées, chacun accompagné de son boufson, Isdengo, palatin de Bohême, proposa de faire battre l'un contre l'autre, les deux histrions, ajoûtant que celui des deux rois, dont le champion remporteroit la victoire, seroit censé prosesser la véritable doctrine. On applaudit à cette idée finguliere. Chaque monarque aussi-tôt d'encourager son bouffon, & de lui faire les plus magnifiques promesses. Comme il ne s'agissoit que de coups de poing, on eut bientôt fait les préparatifs du combat; & nos deux Alexandres ne tarderent pas à se mettre en mouvement. Le Hongrois étoit petit; le Bohême, beaucoup plus grand. Les forces & la bravoure étoient à-peuprès égales. Il sembloit cependant que le

Bohême dût l'emporter sur le Hongrois, à cause de sa taille avantageuse.

On donne le signal du combat. Les deux champions s'avancent l'un contre l'autre, en présence des deux rois. Ils se mesurent des yeux, s'attaquent, se faisissent, & s'efforcent, des pieds & des mains, à qui renversera son adversaire. Aucun ne plie: aucun ne cède: même vigueur, même adresse.

cun ne cède; même vigueur, même adresse, même ruse. Les spectateurs, partagés entre les combattans, ne cessent de les animer par les puissans motifs de l'intérêt, de

l'honneur & de la religion. Le seul légat du pape voit avec peine le sort de la Foi Catholique dépendre de deux vils histrions. Enfin cependant le Hongrois, soulevant de terre le Bohême, alloit le renverser, lorsqu'un des compatriotes de ce dernier, qui se trouvoit près de lui, le retint avec son bras & l'empêcha de tomber. Le palatin Isdengo, zélé Catholique & partisan secret de Mathias, donne un soufflet au Bohême qui venoit de secourir le champion de sa patrie. Cette violence excite un grand murmure parmi ceux de sa nation. Ils prennent les armes. Les Hongrois en font autant. On alloit voir une scène comique se changer tout à-coup en une sanglante tragédie, si les deux rois n'eussent donné les ordres les plus précis pour appaiser le tumulte. Après le repas, ils se séparerent sans avoir pu rien conclure. Mathias ayant emporté, comme on l'a dit, le château de Pryn, revint prendre ses quartiers d'hiver en Hongrie; & George alla pourvoir à la défense de ses places.

## JA [ 1469.]

Mathias Corvin ouvre la campagne par la prise d'Olmutz, ville principale du marquisat de Moravie. Il indique dans cette ville une assemblée générale des Etats de la province; & là, d'un consentement Hij manine. i le far éire marquis de Mara viel. A rie de Bindine. I entre enfine à a ibe se im armet. ims a Siene. ven er make et remous. Let verraitor. L'empereur Frenenc, a qui ceme province soperations, evu convent, pour recommier a f gat krat, čidadome i Marine les revenus d'une armée de rouse l'Aumine: mas il le cocrema de le parer en prometies; de reile for l'ongrae de la guerre qui me, cans a inte, le rovanne ce Hongrie aux priles avec l'Empere; guerre qui fut des plus funciles a Frederic, & qui mit le comble a la gloire du roi Mathias.

## 1470.

George Podgiebrads, roi de Bohême, étant mont, Mathias n'eut rien de plus à cœur que d'envoyer desambailadeurs, chargés d'or & d'argent, à la diéte qui devoit le tenir à Cuthna, près de Prague, pour faire confirmer l'élection qu'il avoit fait faire de sa personne, dans l'assemblée d'Olmutz. Mais les Bohêmes n'eurent aucun égard à ses prétentions; & leurs suffrages se réunirent en faveur de Ladislas, fils de Casimir IV, roi de Pologne. La surprise & la colere de Mathias furent extrêmes, lorfqu'il se vit déchú de ses espérances. Il envoya sur le champ des ordres aux troupes qu'il avoit en Moravie, & sur les frontieres de Hongrie, pour faire une irruption en Bohême, & mettre tout à feu & à fang. Elles y firent des ravages incroyables. Il alla lui-même bientôt après se mettre à leur tête; &, n'écoutant que son ressentiment, il réduisit le royaume à la situation la plus triste & la plus déplorable.

## **→** [ 1471. ] • • •

Aveuglé par la colere, Mathias ne voyoit pas l'orage qui se formoit contre lui dans ses propres Etats. Les grands & la noblesse, à l'instigation du clergé, qui ne pouvoit souffrir qu'on touchât aux biens immenses qu'il possédoit, pour subvenir aux frais de la guerre, résolurent de se donner un autre roi que Mathias. Ils firent offrir la couronne à Calimir, fils de Casimir, roi de Pologne, & frere du nouveau roi de Bohême. Flatté de voir trois couronnes réunies dans sa maison, Casimir accepta les propositions des Hongrois, & sit partir son fils avec une armée de trente mille hom-Il s'avança jusqu'à Nitria dont les habitans le recurent comme leur véritable roi. Cependant Mathias Corvin n'eut pas plutôt appris ces triftes nouvelles, qu'il quitta la Bohême, & vint fondre, avec toutes ses forces, sur son compétiteur. Il étoit encore à Nitria. Mathias forme aussitôt le siège de cette ville, s'empare de tous. iü H

### TIL ANECDOTES

les passages, &t la réduit bientôt aux dernieres extrémités. Casimir est obligé d'envoyer secrettement demander grace au roi de Hongrie, & la permission de retourner en Pologne. L'ayant obtenue, il s'échappe, pendant la nuit, de la ville. Son armée capitule, le lendemain, avec Mathias, qui, pouvant l'accabler & la détruire, a la générosité de la laisser sortir du royaume.

Il ne restoit à ce prince que de rechercher & de punir les auteurs de la révolution. Ils avoient tous pris la fuite; les uns, pour chercher un asyle chez les étrangers; les autres, pour tâcher de soulever les provinces les plus éloignées; la plûpart résolus de se défendre dans les villes & les forteresses dont ils étoient gouverneurs. Le roi, feignant d'ignorer quels étoient les coupables, continua de les traiter avec bonté. Il s'attacha fur-tout les plus mutins par un grand nombre de bienfaits, & par une confiance sans bornes. Cette conduite ramena tous les esprits, & triompha des plus mauvaises intentions. La fage politique de Mathias fit en très-peu de tems ce qu'une longue suite de succès n'auroit pu faire. Ainsi la paix & la tranquillité furent rendues à la Hongrie.

### 1473.]

Les rois de Pologne & de Bohême dé-

## Hongroises:

clarent la guerre au roi de Hongrie. Ils mettent chacun trente mille hommes en campagne. Mathias, à la tête de dix mille, ne craint pas de voler à leur rencontre. Il les joignit à Wratislavie, sur le sleuve Odra-Mais, voyant ses soldats étonnés de la multitude des ennemis, & de la grandeur de leur camp, il ne jugea pas à propos de combattre. Il assembla le conseil de guerre, & mit en délibération si l'on camperoit endedans ou au-dehors de la ville? Le premier parti paroissoit le plus sûr; mais il avoit aussi ses inconvéniens. Un jeune homme, appellé Thomas, secrétaire de l'évêque d'Agria, soupant le soir avec ce prélat, & apprenant l'embarras du conseil. dit qu'il falloit faire l'un & l'autre. « Mais, dit l'évêque, » la chose est impossible. »... » Pardonnez-moi, reprit le secrétaire; il » ne s'agit que d'asseoir notre camp dans » les fauxbourgs. Défendus d'un côté par » les murailles de la ville, nous le serons » de l'autre par la situation même du lieu. » De cette maniere, nous serons dans la » ville & hors de la ville. » Le prélat goûta l'avis du jeune homme. Il en fit son rapport au conseil, qui l'embrassa tout d'une voix.

Les Polonois & les Bohêmes ne douterent pas que le roi de Hongrie n'eût commis une imprudence, & se flatterent de vi H

🖟 🐒 s

ì

# MIL ANECDOTES pouvoir l'affamer aisément; mais la ville

étoit pourvue de vivres en si grande abondance, & l'attachement des habitans pour Mathias étoit tel, que ce prince retira de sa position plus d'avantages qu'il n'en avoit espéré. A l'exemple de ce général Romain, dont la sage & prudente bravoure empêcha le vainqueur de Capouë de recueillir aucun fruit de sa victoire, Mathias sçut accoutumer insensiblement ses soldats à ne pas craindre un ennemi supérieur. Evitant avec soin d'engager une affaire générale, il épioit toutes les occasions de livrer de petits combats, d'où, par la justesse de ses mesures, il sortoit toujours victorieux. Tantôt il enlevoit un parti de sourrageurs; tantôt il touboit à l'improvise sur guarties and

tomboit à l'improviste sur un quartier mal gardé. Ses troupes, animées par une suite de succès, demandoient souvent qu'on les menât à l'ennemi. Le roi, par des resus ménagés, enslammoit de plus en plus leur courage.

Cependant les alliés commençoient à reffentir eux-mêmes les atteintes de la disette. Ils s'épuisoient en de vaines escarmouches. Les désertions étoient fréquentes dans leur camp. Il ne falloit rien moins qu'une bataille pour les tirer d'embarras. Ils employerent toutes les ruses, tous les stratagêmes imaginables, dans la vue d'y déterminer le roide Hongrie. Désis & bravades, insultes & reproches,

# HONGROISES. 115 fuites simulées, tout sut mis en usage, sans

qu'ils pussent venir à bout de leur dessein. Ce qui leur causoit encore plus de peine, c'est que, tandis qu'ils manquoient des choses les plus nécessaires, ils voyoient les Hongrois dans l'abondance & dans la joie. Par ordre de Mathias, on avoit fait construire fur les murailles de la ville de grands échafauds où des tables toutes dressées & chargées des mets les plus exquis, des troupes de musiciens & de jeunes danseuses invitoient les officiers & les foldats Hongrois à se livrer au plaisir & à la bonne chère. Pour achever de décourager les ennemis, Mathias envoya secrettement sa cavalerie légere ravager la Pologne. Elle s'en acquitta parfaitement, & porta le fer & la flamme jusques sous les murs de Cracovies La Régente & toute sa cour ressentirent les plus vives allarmes. Le spectacle de quelques villes & bourgs réduits en cendres faisoit craindre avec raison un incendie général par tout le royaume; car la pierre est si rare en Pologne, que presque toutes les villes sont bâties en bois; de sorte qu'un petit corps d'armée est en état d'y causer les plus grands dommages. On se hâta de faire sçavoir au roi Casimir ces fâcheuses nouvelles. La crainte & l'éloignement les lui grossissant encore, il résolut de retourner au plutôt dans son royaume.

#### TIS ANECDOTES

On convint d'abord d'une suspension d'an mes; &, les trois rois s'étant abouchés, on fit la paix aux conditions suivantes. « Que la Moravie & la Siléfie seroient cédées au roi de Hongrie; qu'après sa mort, ces provinces retourneroient à Wladislas, moyennant un dédommagement de quatre cents mille écus d'or, qu'il payeroit au fuccesseurs de Mathias; que Wladislas posséderoit le royaume de Bohême, & qu'on lui restitueroit toutes les places qu'on avoit prises. Que ce Prince & Mathias conserveroient le titre de Rois de Bohême pendant leur vie. Qu'après la mort de Mathias, le titre de Roi, le royaume & ses dépendances appartiendroient au seul Wladislas, &, si Wladislas mouroit le premier, qu'ils seroient dévolus de droit à Mathias.»

# 1475.]

Les Hongrois, qu'on ne vit jamais si courageux que sous leur roi Mathias & son predécesseur, sont une irruption sur les terres de la domination Ottomane, & mettent le siége devant la forteresse de Sabacz ou Savatz, dont la Save baigne les murailles. Le roi de Hongrie, voulant reconnoître lui-même les fortissications, se met, pendant la nuit, dans une barque, sous un habit de goujat, avec un rameur & un falot, & sait le tour de la place, observant

attentivement les endroits foibles, & ceux qui sont les plus sorts. Il est apperçu d'une sentinelle qui se doute du projet. Aussi-tôt un coup de canon part de dessus la murailles; le boulet frise la barque, & éteint le falot. Le roi, sans s'essrayer, continue ses observations. Au point du jour, il fait battre la place en brèche, & conduit ses troupes à l'assaut. En peu de jours, il s'en rendit maître. Les Turcs s'étant avancés pour la reprendre, il sondit sur eux, & les tailla presque tous en pièces.

### **\***[ 1477. ] \*\*

Mathias porte la guerre en Autriche. pour obliger l'empereur Frédéric à remplir les conditions du dernier traité. La victoire suit par-tout ses étendards. Il s'empare d'un grand nombre de villes, & va camper aux portes de Vienne, capitale de la province. Cependant il fait faire le dégât dans tous les environs. Ces campagnes fertiles qu'arrose le Danube, ces plaines riantes, ces maisons de plaisance, ces vergers délicieux, tout est en proie à l'avidité du soldat. La flamme des incendies éclaire au loin les murailles de Vienne, & porte la consternation & l'effroi dans le cœur de tous ses habitans. Frédéric n'avoit point d'armée qu'il pût opposer à celle du roi de Hongrie. Par une politique mal entendue, ou plutôt par une

avarice sordide, il s'étoit contenté de distribuer ce qu'il avoit de troupes dans les villes & les sorteresses de l'Autriche; ce qui ne l'avoit pas empêché d'en perdre un grand nombre. Ç'en étoit fait de ses Etats héréditaires, s'il ne se sût hâté de demander la paix à Mathias, auquel il sut obligé de rembourser les frais de la guerre.

# **\***[ 1478.]

Rome & Venise s'étoient engagées à payer, tous les ans, au roi de Hongrie certaines sommes d'argent, pour l'aider à repousser les Turcs. La crainte que Mathias ne s'en servit contre l'empereur, ayant fait cesser cette contribution volontaire, le monarque Hongrois sit une irruption dans les provinces Vénitiennes, & prit un grand nombre de villes & de châteaux qu'il saccagea.

**\***[ 1480. ] **\*** 

Les Vénitiens désespérant de se réconcilier avec Mathias, sont alliance avec les Turcs, qui se jettent sur les provinces de Hongrie. Dans cette extrémité, le roi fait solliciter l'empereur d'Allemagne de lui donner des secours pour l'aider à repousser leurs ennemis communs. N'en ayant obtenu que des promesses, il forme le hardi projet de saire en même tems la guerre aux

#### HONGROISES.

Allemands & aux Turcs. Il envoie Etienne Zapolski contre ces derniers; & lui-même conduit une armée en Autriche.

## **-**[ 1482.] **/**

Les Hongrois défont un corps de trois mille Turcs dans la Servie, tandis que leur brave Souverain se couvre de lauriers en Allemagne.

Ce prince avoit été d'abord arrêté par les remontrances du légat du pape. Mais, bientôt après, n'écoutant que son ressentiment, il s'étoit remis en possession, par la force des armes, de toutes les villes & forteresses qu'il avoit rendues à Frédéric par le dernier traité.

# **→** [1485.] ✓

Sept mille cavaliers Turcs font une irruption dans la Croatie & dans la Carinthie. Les généraux du roi Mathias, chargés de la défense de ces provinces, rafsemblent à la hâte un corps d'armée; marchent contre les pillards qu'ils attaquent
dans leur retraite, & leur arrachent dix mille
prisonniers qu'ils avoient faits dans le cours
de leur expédition. Furieux de se voir dépouillés de leur butin, les Turcs appellent
de nouvelles troupes à leur secours, & se
répandent dans la Moldavie & dans la Valachie qu'ils désolent d'un bout à l'autre.

En Autriche, le roi de Hongrie se rend maître de Vienne, après quatre mois de siége. A cette conquête il en ajoûte d'autres, les années suivantes, dans la Silésie, dans la Lusace, dans la Styrie & dans la Carinthie.

### **~**[1487.]

Yacub, général Ottoman, pénetre avec une armée nombreuse dans la Croatie. Aussi-tôt Jean Corvin, sils naturel du roi Mathias, & souverain de cette province, rassemble ses troupes éparses; les place en embuscade; surprend les ennemis chargés de butin, & les taille en piéces.

## **\***[1488.]

Honteux de sa désaite, Yacub revient, au printems, en Croatie, & présente la bataille à Jean Corvin qui commandoit une armée nombreuse de Hongrois. Il la désait à son tour, & lui tue près de quinze mille hommes. Pour rendre témoignage au Sultan de sa victoire, Yacub sit couper le nez à tous les ennemis morts, & les sit porter à Constantinople.

# 1490.]

Une attaque d'apoplexie emporte au mois d'Avril le conquérant de l'Autriche, & le boulevard de la Chrétienté. Ce prince,

l'admiration de l'Europe, les délices de ses sujets, & la terreur de ses ennemis, termine sa glorieuse carrière à Vienne, universellement regretté. La pompe de ses sunérailles sut des plus magnisques. Les présens seuls, qui furent offerts, suivant l'usage, par les grands de la cour, à la bassilique de la sainte Vierge, de la ville d'Albe-Royale, où ce prince sui inhumé, monterent à la somme de soixante-quinze mille écus d'or \*.

Ce n'est pas sans raison que les historiens Hongrois s'épuisent en éloges pour célébrer la mémoire de ce prince. Il étoit labofieux, infatigable, supérieur à tous les dangers. Il se livra quelquesois à l'amour des femmes; maistelle étoit, sur ce point, sa délicatesse, qu'il ne porta jamais le trouble ni le deshonneur dans les familles. Le vin, dans la compagnie de ses amis, ent aussi pour lui des attraits; mais cette passion passagere ne l'empêcha jamais de veiller au bonheur de ses sujets, à la sûreté de ses provinces, à la dignité de sa couronne. Il avoit l'ame grande & généreuse, plus portée à pardonner qu'à punir, ennemie de toute rigueur, de toute cruauté. Ceux qu'il honora de son amitié, parmi les grands

<sup>\* 75000</sup> aureorum munera in funere oblata; Bonsim Decad, IV, Lib. VIII.

de sa cour, lui surent souvent infidèles straîtres. Il n'eut, au contraire, qu'à se lour des amis qu'il avoit tirés de la poussiere. En général, il sut le prince le plus heureux de son tems, & le plus digne de l'être.

Dans la guerre de Bohême, l'argent lui ayant manqué tout-à-coup, il entretint, pendant quelque tems, son armée de paroles & de promesses. Il étoit à la veille du jour qu'il avoit fixé pour le payement des troupes; & ses finances ne se trouvoient point en meilleur état. Le soir, il sut prié, par ses officiers généraux, à une partie de jeu. Pour charmer les inquiétudes qui le tourmentoient, il se rendit à leur invitation. On joua toute la nuit. Le sort fut si favorable à Mathias, qu'il gagna jusqu'à dix mille écus d'or. Il fit sur le champ distribuer cette somme aux soldats. Le même bonheur l'accompagnoit par-tout. Ayant un jour assis son camp près de celui des Turcs, il résolut de l'aller observer en personne. Il se déguise en paysan; fait charger d'orge une jument; &, lui deuxieme, il entre dans le camp ennemi, parmi ceux qui portoient des vivres. Il a la hardiesse de s'aller poster à la porte de la tente du général, & d'y débiter son orge toute la journée. Il en sortit le soir, & retourna

dans son camp, à la faveur des ténèbres. Le lendemain matin, il écrivit au général Ottoman qu'il avoit vendu, la veille, sous l'habit d'un paysan, de l'orge à la porte de son pavillon; &, pour prouver ce qu'il avançoit, il lui sit l'énumération de toutes les dissérentes sortes de plats qu'on avoit servis sur sa table. Le Turc, surprit de cette nouvelle, & s'imaginant voir à tout moment le roi de Hongrie au milieu de sa tente, décampa le jour suivant.





#### WLADISLAS ou LADISLAS VI.

## **~**[ 1490.] **~**

PRÈS la mort de Mathias, les Etats de Hongrie s'assemblerent dans la plaine de Pest, sur le bord du Danube, pour lui donner un successeur. On comptoit cinq prétendans à la couronne; & l'on vit arriver presqu'en mêmé tems à la diéte cinq ambassades différentes. La premiere étoit au nom de Jean Corvin, fils naturel de Mathias, qui n'avoit point laissé d'enfans légitimes. Outre le mérite de son pere, ce prince avoit encore un puissant parti dans le royaume. L'empereur Frédéric, le second des prétendans, se fondoit sur un traité qu'il avoit fait avec Mathias Corvin. par lequel il étoit dit que, si le roi de Hongrie mouroit sans postérité légitime, royaume seroit dévolu à Frédéric ou à ses successeurs. Les ambassadeurs du roi de Pologne, qui briguoit la couronne pour fon fils Albert, firent valoir les anciennes alliances, le voisinage & l'intérêt commun des deux nations qu'on avoit vu souvent réunies sous un même chet. Ceux du roi d'Aragon demandoient que la reine Béatrix, veuve de Mathias, & fille du roi leur maître, eût la liberté de fixer l'élection par le choix d'un époux. On n'eut aucun égard aux prétentions de tous ces concurrens. Ladislas, roi de Bohême, réunit tous les suffrages en sa faveur, & sut invité de venir au plutôt se mettre en possession du thrône.

## **\*\***[1491.]\*\*

La préférence donnée à Ladislas sur ces compétiteurs ne pouvoit manquer d'en faire autant d'ennemis déclarés. L'archiduc Maximilien, fils de l'empereur Frédéric. entre dans l'Autriche, à la tête d'une armée formidable. Il s'empare d'un grand nombre de places, entr'autres de Vienne, la capitale. Mais, au lieu de profiter de ses avantages, ce prince se livre tout entier aux plaisirs, & laisse à son ennemi le loisir de réparer ses pertes. Dans le même tems, Albert, frere du nouveau roi de Hongrie, lui déclare la guerre, & le défait en bataille rangée. Il met ensuite le siège devant Cassovie. Il fut, à la vérité, contraint de le lever; mais, pour empêcher ce concurrent redoutable de tenter quelqu'autre entreprise, on lui céda la Silésie.

## 1492.]

Après cet accommodement, Ladislas

marcha contre les troupes de Maximilien; & les chassa de toutes les places qu'elles occupoient en Autriche. Ce prince étant alors tombé malade, le bruit se répandit qu'il étoit mort. Aussi-tôt Albert reprit les armes, & fit, pour la seconde fois, le siège de Cassovie. Accablé d'ennemis de toutes parts, Ladislas fit la paix avec Maximilien; & la condition ordinaire fut que, si le roi de Hongrie mouroit sans enfans, sa couronne passeroit à l'empereur & à tous ses descendans. Les Hongrois refuserent d'approuver ce traité; mais Ladislas ne cherchoit qu'à se débarrasser de Maximilien. Il envoya contre son frere Albert, Etienne Zapolski, son général, qui battit les Polonois, & fit Albert prisonnier. Ladislas lui rendit la liberté, peu de tems après, & le laissa monter sur le thrône de Pologne, vacant par la mort de Casimir, leur pere commun.

**→** [ 1493.] →

Les Hongrois perdent, cette année, une bataille mémorable \* contre les Turcs.

<sup>\*</sup> Je n'en ai point fait mention dans l'Abrégie chronologique de l'Histoire Ottomane; apparement, parce que je n'avois point Bonfinius sous les yeux. Ce n'est point là la seule faute que je prouve dans cet ouvrage.

dans la Croatie, sous la conduite d'Ali-bek,

gouverneur de Sindérovie, pour le Sultan Bajazet. Fidèles aux engagemens qu'ils avoient alors avec la Hongrie, ils s'étoient contentés de piller & de ravager les pays que l'empereur d'Allemagne possédoit dans · cette province. Ayant pris leur route par les Etats de Ladislas, au retour de cette expédition, il se virent arrêtés par les Hongrois, aux ordres d'Émeric Drencène. Le Bacha surpris envoie prier ce général de le laisser passer, & lui fait représenter que, n'ayant point causé de dommage dans les Etats du roi son maître, il a droit d'exiger qu'on s'en tienne, de part & d'autre, aux dernieres conventions. On assure même qu'il voulut acheter à prix d'argent la liberté de continuer sa route. Quoi qu'il en soit, Drencène réjetta ses propositions. En même tems, il disposa tout pour attaquer les insidèles, au sortir d'un bois dans lequel ils étoient engagés. Mais ses troupes, composées de milices & de paysans mal armés, eurent peine à soutenir le choc des ennemis. La plûpart prirent honteusement la fuite. Drencène, ne voulant point survivre à sa honte, rallia quelques fuyards, & se précipita dans l'endroit le plus épais de la mêlée; mais il ne trouva point ce qu'il cherchoit. La perte de sa liberté sut l'uni-I iii

## 1494.]

Paul Kinise, un des généraux de Ladislas, entreprend de venger l'honneur de sa nation. Il fait, au printems, une irruption dans la Mysie, & rend aux Turcs ravages pour ravages. Ali-bek avoit laissé sa femme, ses deux fils, ses concubines, & ce qu'il avoit de plus précieux dans deux châteaux voisins. Kinise y vole & fait le siège du premier. La garnison se désend avec cou-

rage.

On raconte que, dans un des plus furieux assauts qui furent livrés par les Hongrois, un Croate, d'une force prodigieuse, & d'une valeur héroïque, escalada seul la muraille, malgré les efforts des assiégés; reçut vingt-cinq blessures, écarta les ennemis à coups de sabre. & mit ses camarades qui le suivoient en possession de la brèche. Le trouble & la confusion se répandirent aussitôt dans la place. Les fils d'Ali-bek se resugierent dans le château voisin; & les Hon-Brois, demeurés maîtres de celui qu'ils venoient d'abandonner, y firent un butin imnense. Ils ne furent pas moins heureux à ettaque du second, qu'ils réduissrent en ndres.

le commit, cette année, en Hongrie le ces forfaits qui semblent, en quelque sanées par la vengeance divine,

1 17

pour attirer sur une nation maudite toutes les rigueurs de la justice humaine. Douze Juits de Tirnaw, avec deux semmes, ayam pris secrettement & sait entrer par sorce dans une de leurs maisons un jeune Chrétien, lui boucherent promptement la respiration, & lui couperent les veines. Ils requirent son sang dans des vases; en burent une partie, & garderent l'autre pour d'autres usages. Après que la malheureuse victime eut insensiblement rendu l'ame, ils couperent son corps par morceaux, qu'ils enterrerent en dissérens endroits de la maison.

Cependant les parens du jeune Chrétien, ne le voyant point revenir, firent des perquisitions, & apprirent qu'on l'avoit vu, la veille, dans le quartier des Juiss. Sur la plainte qui sut rendue aussi-tôt contre eux, le magistrat envoya visiter toutes leurs maisons. On apperçut des traces de sang nouvellement répandu dans celle où s'étoit passée cette scène abominable. Ç'en sut assez pour faire arrêter toute la famille. On mit les deux semmes à la question; & l'on apprit d'elles l'horrible détail qu'on vient de voir. On n'eut pas de peine à convaincre, après cela, leurs complices. Par ordre du magistrat, ils surent tous brûlés viss dans la place publique.

On voulut sçavoir ensuite les raisons de

cet horrible sacrifice des Juiss de Tirnaw, & d'autres semblables faits, par la même nation, dans différens pays. Quelques vieillards appliqués à la question en rapporterent quatre principales; la premiere, qu'ils avoient appris de leurs peres que le sang de Chrétien étoit très-efficace pour guérir la plaie du prépuce après la circoncision; la seconde, que ce même sang, donné dans un repas, avoit la vertu de resserrer l'union & l'amitié des convives; la troisieme, que, les hommes étant, ainfi que les femmes, sujets parmi eux à l'écoulement périodique, il étoit propre à la guérison de cette sorte de maladie; la quatrieme enfin, que, suivant une loi ancienne, & de tems immémorial, ils étoient obligés d'immoler, tous les ans, un Chrétien dans quelque partie du monde, & que l'accomplissement de ce facrifice étoit échu, cette année, aux Juiss de Tirnaw.

## ·孙[ 1500.]·标

Quelques guerres particulieres & domeftiques, entr'autres celle des paysans de Hongrie contre leurs seigneurs, occuperent le reste du règne de Ladislas.

On est redevable à ce prince d'un Recueil de Loix, divisé en deux parties, dont la premiere contient les anciennes coutu-

mes du royaume, & l'autre les décrets des rois ou les loix nouvelles. Tout l'ouvrage est connu sous le titre général de droit coutumier du royaume de Hongrie: Jus consuctudinarium Regni Hungaria.

Ladislas aimoit les plaisirs & l'oisiveté; qui lui firent souvent négliger les affaires les plus importantes; mais on lui pardonnoit ces désauts en saveur de sa générosité, de sa douceur & de son équité.



#### LOUIS II.

# ' **-%**[1516.] **/**%

E prince, n'ayant encore que deux ans, avoit été couronné roi de Hongrie & de Bohême, du vivant de son pere Ladislas. A l'âge de six ans, il avoit été siancé avec Marie d'Autriche, sœur des empereurs Charle-Quint & Ferdinand I. Ce dernier épousa, dans la suite, la princesse Anne, sœur du roi Louis; & c'est ainsi que la couronne de Hongrie est passée sans retour dans la maison d'Autriche.

Les commencemens du règne de Louis donnerent de grandes espérances; mais, trop semblable à son pere, il sit sa plus sérieuse occupation de ses plaisirs.

## **\***[1520.]\*\*

Soliman II, Sultan des Turcs, voulant tirer avantage de la jeunesse du roi de Hongrie, envoya dans ce royaume des ambassadeurs chargés de demander la continuation de la trève faite avec Sultan Sélim, son prédécesseur, & d'ajoûter quelques conditions onéreuses à celles du dernier traité. Louis, mal conseillé, reçut les am-

bassadeurs avec mépris; &, violant dans leurs personnes le droit des gens, il leur sit couper le nez & les oreilles.

# [ 1521.] A

Soliman, joignant au desir de la gloire celui de la vengeance, ne tarde pas à se mettre en campagne. Il part, au printems, de Constantinople, & détache Mustapha, son Grand-Visir, avec deux autres Bachas, pour aller faire le blocus de Belgrade, ce boulevard de la Hongrie, que deux grands Sultans avoient inutilement tenté de prendre. Après avoir réduit, chemin faisant, les Valaques, il vient par sa présence ranimer l'ardeur de ses généraux & de ses soldats. Déja le feu de l'artillerie a foudroyé les remparts. Les Hongrois, bien différens de ce qu'étoient leurs peres, sous la conduite du brave Huniade, ne se désendent que foiblement. Loin de retarder leur perte par de vigoureuses sorties, ils la précipitent en quelque sorte, en abandonnant la ville, pour se retirer dans la citadelle. Ils s'y défendirent quelque tems, jusqu'à ce qu'une mine, ayant fait fauter un grand pan de la muraille, les obligea de capituler.

### **→**[1525.]

L'empereur Ottoman avoit interrompu son expédition de Hongrie, par la prise de Rhodes, en 1522. Des troubles domestiques l'avoient retenu dans ses Etats, les années suivantes. Il reprit, cette année, le projet qu'il avoit formé de soumettre les Hongrois. Il sit des préparatifs de toute espèce; mais, la saison se trouvant trop avancée, il alla passer l'hiver à Belgrade, pour être plus à portée d'agir, au commencement de la campagne suivante.

## **→** [ 1526.] ✓

La relation suivante, que nous sournit l'histoire des révolutions de Hongrie, est toute tirée de Bradérith, témoin oculaire.

Le jeune roi de Hongrie, qui se vit menacé d'être attaqué de nouveau par un prince dont les armées étoient innombrables & accoutumées à vaincre, follicita des fecours de toutes parts; mais la conjoncture où étoit l'Europe rendit ses sollicitations inutiles. Charles-Quint & Ferdinand étoient engagés avec la France dans une guerre qui intéressoit la plus grande partie des Puissances Chrétiennes. Il fallut donc que la Hongrie se soutint par ellemême; & elle n'eut de secours étrangers, qu'un petit nombre de troupes tirées du pape & du royaume de Bohême. Cependant Soliman s'étoit déja avancé jusqu'à la plaine de Mohats, qui est une ville située entre le Danube & la Drave, dans le voisinage de Cinq-Eglises & d'Esseck, avec une armée, où l'on comptoit trois cents mille hommes que l'on pourroit cependant réduire à soixante & dix mille combattans. Louis n'avoit pu rendre son armée plus forte que de vingt-cinq mille hommes. Ce n'est pas que le Vaivode de Transilvanie, & quelques autres seigneurs n'eussent fous leur commandement quelques corps de troupes séparés; mais la précipitation des généraux Hongrois, ou la nécessité des conjonctures, ne permit pas d'attendre leur jonction. Les deux principaux de ces généraux étoient Paul Tomorée, qui, de moine de l'ordre de S. François, étoit devenu archevêque de Colocza; & George, comte de Scépuze, frere du Vaivode de Transilvanie.

L'indétermination régna long-tems dans le camp du roi. Les uns vouloient éviter la bataille; d'autres menaçoient les chefs d'une infamie éternelle, s'ils ne la livroient. Les plus sages souhaiterent que le roi ne s'engageât pas dans un combat dont le succès étoit douteux: cependant on ne manquoit pas de raisons pour qu'il y est part. On disoit que les Hongrois vouloient voir leur roi à leur tête, quand ils combattoient; que sa présence animeroit les troupes, comme sa retraite leur feroit perdre courage. Ensin la statale destinée de la Hon-

grie voulut qu'avec des raisons spécieuses de tous côtés, on prît le mauvais parti en tout. Le combat sut résolu; & le roi sut présent. On en va voir les suites. Les deux armées avoient été en vue

l'une de l'autre, pendant trois jours, sans qu'il y eût eu que de légeres escarmouches où les Hongrois avoient toujours remporté l'avantage. Les Turcs cherchoient à fatiguer leurs ennemis, ou à les envelopper. Le moine Tomorée voulut profiter d'un mouvement qu'ils faisoient, dans ce dernier dessein, & persuada au roi que c'étoit le tems d'attaquer; que la victoire étoit certaine. Ce fut alors que l'engagement se fit, de la part des Hongrois, avec la vigueur qui leur est ordinaire. Leurs premiers escadrons poussent & renversent tout ce qui se présente; & les Turcs, ou incapables de soutenir un choc si violent, ou dans le dessein d'attirer leurs ennemis dans un endroit où ils avoient placé leurs batteries, commencent à lâcher le pied. On crut, dans ce moment, leur défaite assurée. André Bathori vint avec précipitation annoncer au roi, qui étoit à l'arriere-garde, que les Turcs prenoient la fuite; que la victoire se déclaroit en faveur des Hongrois; qu'il falloit avancer, & soutenir ceux qui poursuivoient les suyards. Le jeune roi

plein de feu & de bravoure, privé des con feils des trois seigneurs qu'on lui avoit donnés pour sa garde, & que Tomorée avoit imprudemment détachés de sa personne, prend ce parti. Il quitte son poste, & se met, avectous ceux qui l'accompagnoient, à poursuivre l'ennemi, sans ordre, & sans avoir fait reconnoître les endroits où il s'avançoit si témérairement. Cette fausse démarche changea en un clin d'œil la face des affaires. On entendit tout-à-coup le canon des ennemis gronder, & les boulets voler de toutes parts. Ce fut dans ce moment que l'aîle droite des Hongrois commença à s'ébranler, & que le roi disparut, soit qu'il se sût avancé pour joindre ceux qui poursuivoient l'ennemi, soit qu'il sût entraîné dans la fuite, par ceux qui l'accompagnoient; car la chose n'a jamais été bien éclaircie.

Cependant, malgré ce désastre, l'armée Hongroise tint ferme encore quelque tems, à dix pas des batteries, exposée à tout leur feu. Mais enfin la terreur d'un côté, de l'autre la sumée & la poussiere qui aveugloient ces combattans, en obligerent une grande partie à se retirer dans une vallée qui étoit contigue à des marais, pendant que le reste maint enoit un terrein si affreux & si meurtrier. Les suyards reprirent néanmoins coutries.

rage, & revinrent à la charge pour soutenir leurs camarades. Ce ne sut pas pour long-tems. Le canon des ennemis, qui étoit bien servi, faisoit un si grand ravage, que les uns & les autres, consternés de leur perte, prirent généralement la suite. Les Turcs, qui craignirent que ce ne sût une ruse, & qui voyoient d'ailleurs la nuit s'approcher, ne les poursuivirent point; ce qui sauva la vie à plusieurs des Hongrois. Mais il y en eut un grand nombre de noyés ou d'étoussés dans les marais dont on vient

de parler. Cette funeste bataille se donna le 29 d'Août, jour de la décollation de S. Jean-Baptiste, sur les trois heures & demie du foir, & ne dura qu'environ une heure & demie. Ses effets & ses suites sont également déplorables. Le corps du roi fut trouvé dans un gouffre que les eaux du Danube avoient creusé à une demi-lieue de Mohatz. Le général Tomorrée fut tué dans le premier choc, à la tête de ses troupes, combattant en homme de cœur. Il périt un grand nombre d'évêques, & cinq cents des principaux cavaliers du royaume. De douze à treize mille hommes d'infanterie, qu'il y avoit dans l'armée, il ne s'en échappa que trois à quatre mille. Mais qui pourroit dépeindre la désolation qui suivit cette bas Anecd, Hongr.

taille! Soliman porta par-tout le fer & le feu; n'épargna ni âge ni sexe, ni le sactini le prosane. Sans s'amuser à prendte des villes & des forteresses, à l'exception de Bude, qu'il trouva abandonnée de si garnison, il parcourut tout le royaume; le ravagea, & tua ou emmena captis jusqu'à deux cents mille Hongrois.





# JEAN ZAPOLA ou ZAPOLSKI & FERDINAND.

# ₩[1526.] K

Duis ne laissoit point d'enfans. La princesse Anne, sa sœur \*, avoit épouse l'archiduc Ferdinand, infant d'Espagne, dont les droits à la couronne de Hongrie paroissoient incontestables. Cependant, comme le royaume est électif, les Hongrois n'eurent aucun égard aux traités faits par leurs rois Mathias & Ladislas, en faveur de la maison d'Autriche. Ils s'assemblerent, suivant la coutume, dans la plaine de Racos, & proclamerent Jean-Zapolski, Vaivode de Transilvanie.

## **→** [1527.] **→**

Etienne Bathori, palatin du royaume, & la reine Anne, sœur de l'Archiduc, s'étoient opposés de toutes leurs forces à l'élection de Jean. Ils convoquerent une diéte

<sup>- \*</sup> Abrégé chronologique de l'Histoire Ottomane. K ij

143

jusqu'à Mohatz à sa rencontre, avec de riches présens. Le Sultan le reçut avec beaucoup d'amitié; le traita d'une maniere splendide, & le logea dans le camp sous des tentes magnifiques. L'armée Ottomane marcha droit ensuite à Bude, dont les habitans avoient pris la fuite. La garnison Allemande se rendit, dès le premier assaut, malgré Nadasti qui la commandoit. Elle sut passée au fil de l'épée, sur quelques prétextes dont un vainqueur ne manque jamais. Quant à Nadasti, son sort sut digne de sa vertu. Le Sultan le combla publiquement d'éloges, & le renvoya sans rançon à l'Archiduc. Avec la même grandeur d'ame, Soliman remit le roi Jean en possession de Bude & des pays voisins.

Cette même année, le Grand-Seigneur, poursuivant le cours de ses conquêtes, vint mettre le siége devant Vienne, capitale de l'Autriche. Il le leva, le 14 d'Octobre, contraint par la rigueur de la saison.

# **→** [1531.] **✓**

Les troupes, que Soliman entretenoit en Hongrie, continuent leurs ravages, malgré les efforts de Ferdinand. Elles se réunissent en un seul corps, à la priere du roi Jean, qui ses envoie, avec ses Transilvains, faire le siège de Strigonie. Louis Gritti, Vénitien,

K iij

'Anecdotes 144

fils d'un doge de Venise, commandoit l'armée. Strigonie se défendit avec vigueur. Une flotte de saiques \*, s'étant présentée pour ravitailler la place, Gritti fit avancer la flotte Ottomane; coula plusieurs bâtimens ennemis à fond, & fit deux cents Allemands prisonniers. Cet avantage no diminua rien de l'ardeur des affiégés. L'arrivée même de Soliman & de son grand Visir, à la tête d'une nouvelle armée, semble leur inspirer une nouvelle audace. Ils sçavoient que l'empereur Charle-Quint se disposoit à les venir secourir. Cette espérance seule sut leur salut. Après avoir soutenu plusieurs assauts, la saison étant déja fort avancée, ils se virent enfin délivrés de la crainte des Ottomans. L'empereur Charlequint, suivi d'une armée nombreuse d'Espagnols & d'Italiens, parut alors en Alle-magne. Il fit élire, à Cologne, l'archiduc Ferdinand, son frere, roi des Romains. Il passa ensuite à Vienne avec toutes ses troupes, & se contenta de se faire voir de loin aux Turcs. Ceux-ci, sous la conduite de Cassan-Bassa, pénétrerent jusqu'à Lintz,

\* Penis vailleaux à rames, fort légers.

& la terreur.

capitale de la haute Autriche; ravagerent le pays, & répandirent par-tout l'allarme

## ~%[1533.]v#

Traité de paix entre les deux concurrens au royaume de Hongrie. On convint que l'un & l'autre conserveroient le titre de Roi, que l'Archiduc succéderoit à Jean, si celuici mouroit sans ensans, & que, s'il avoit un héritier, Ferdinand lui laisseroit la Transilvanie avec tous les châteaux du patrimoine de son pere en Hongrie.

## JN [1537.]

l'ai peine à croire ce que j'ai dit dans l'Abrège chronologique de l'Histoire Ottomane, que, sans égard pour la paix conclue entre les rois de Hongrie, le Grand-Seigneur conduilit lui-même une armée dans ce royaume, & ravagea les pays de la dépendance de l'Archiduc. Soliman étoit un prince tropéquitable pour entreprendre une guerre injuste. Quelques hostilités, ou quelques mécontentemens, de la part de Ferdinand, durent précéder cette expédition de l'empereur Turc. Au reste, après avoir ouvent la campagne, il laissa ses troupes & son artillerie à Méhémed, gouverneur de Belgrade, qui continua la guerre. Le général Ottoman se vit bientôt en tête une armén

#### HONGROISES.

jour découvrit la grandeur du péril. Alors Méhémed donna le fignal du combat. Il trouva des gens à demi vaincus, dont il fit une horrible boucherie. Le comte Lodron, qui fit l'office de Général, demeura prisonnier. Méhémed envoya sa tête à Soliman, avec une partie du butin, & grand nombre de captifs.



#### FERDINAND.

## -N[1540.]M

PRÈS la mort du roi Jean , Ferdinand L se flatta, qu'en vertu de l'accord qu'il avoit fait avec ce prince, il se verroit paisible possesseur de tout le royaume de Hongrie. Mais les Hongrois, toujours fixes à se donner eux-mêmes un roi, couronnerent Jean-Sigismond fur les fonts de baptême, & se servirent, pour faire cette cérémonie, de la couronne royale, qui étoit au pouvoir de son parti. Ferdinand qui, malgré ses espérances & ses prétentions, n'avoit pas laissé de prévoir l'opposition qu'il trouveroit à ses desseins, fit incessamment avancer son armée dans les provinces de la Hongrie, dont Jean étoit le maître, & s'empara, avec beaucoup de rapidité, de Vicegrad, de Vaccia, d'Agria & de Pest. Il sit même faire une tentative sur Bude où se trouvoit la reine Isabelle avec son fils; mais les partisans de celui-ci la rendirent inutile, & obligerent les généraux de Ferdinand à remettre leurentreprise jusqu'à la campagne suivante.

## →N[1541.] /\$~

La reine Isabelle, se sentant trop soible pour conserver, par ses propres sorces, la couronne à son sils, députa vers Soliman, pour le supplier de prendre la tutelle du jeune monarque. Le Sultan y consentit volontiers, & sit marcher des troupes en Hongrie. D'un autre côté, Ferdinand, qui avoit sait des levées considérables en Allemagne, en Bohême, en Italie, mit sur pied une puissante armée, sous le commandement de Rogiendors, & l'envoya faire le siége de Bude.

La tranchée fut à peine ouverte devant cette capitale, que Méhémed, Grand-Visir de Soliman, parut à la tête des lignes des Allemands, & leur présenta la bataille. Ils fortent auffi-tôt avec autant de précipitation que d'imprudence, & fondent sur l'armée Ottomane, qui les reçoit vigoureusement. Sur ces entrefaites, les assiégés font une sortie, & contraignent les Allemands de partager leurs forces. Le trouble & le désordre se mettent alors dans leur armée. Les Turcs cependant gagnent du terrein. Ils pressent leurs ennemis. Ils les ébranlent. Ils les renversent les uns sur les autres. Plus de vingt mille Chrétiens furent massacrés. Le reste prit la suite, abandonnant canons, tentes & bagage.

Soliman vint recueillir les fruits de cette victoire. Il fit son entrée dans Bude où la reine Isabelle s'attendoit de le recevoir comme le protecteur de son fils; mais l'occasion étoit trop savorable. Le Sultan sit sortir la reine & son fils de leur capitale, & s'en mit en possession. Par son ordre, on convertit les églises en mosquées. On changea les officiers & les magistrats. Tout prit une forme nouvelle. Ayant laissé garnison dans Bude, Soliman envoya la reine & son fils en Transilvanie dont il leur abandonna la souveraineté.

## **~**[1544.]

Après s'être emparé de Bude, Soliman avoit entrepris la conquête de toute la basse Hongrie. Cette année, il envoya des troupes ravager l'Autriche, la Silésie & la Moravie. Il prit, l'année suivante, Strigonie, Cinq-Eglises, Albe-Royale, & poussa ses conquêtes fort avant dans la haute Hongrie.

**→** [1550.] ✓

La reine sfabelle & son fils, réduits à la principauté de Transilvanie \*, n'y jouis-soient presque d'aucune autorité, par l'ambition & l'avarice d'un ministre, ou plutôt d'un tuteur, nommé Georges Martinuzzi,

<sup>\*</sup> Ibidem.

qui, d'abord moine, puis évêque de Waradin, étoit devenu grand thrésorier du roi Jean, & s'étoit fait donner par Soliman l'administration de la Transilvanie. Ce prélat poussa si loin l'avarice, qu'Isabelle sut contrainte d'en porter ses plaintes à la Porte. Georges craignit la colere du Sultan; &, pour s'en garantir, il fit solliciter le roi Ferdinand de le protéger. L'intrigue ayant été découverte, il s'enfuit à Sassebes, ville très-forte, qu'il avoit remplie de troupes, & dans laquelle étoient tous ses thrésors. Isabelle eut recours au Bacha de Bude, qui marcha contre George, & le fit, en apparence, rentrer dans le devoir. Mais sa conduite à la cour d'Isabelle ne fut ni moins tyrannique, ni moins impérieuse qu'auparavant. Il appella de nouveau Ferdinand en Transilvanie; &, de concert avec Gastaldo. ministre de ce prince, il contraignit la reine ssabelle de céder à l'Archiduc sa principauté, pour une pension de cent cinquante mille écus. George eut, pour prix de sa trahison, l'archeveché de Strigonie, & le chapeau de cardinal.

Soliman n'eut pas plutôt reçu la nouvelle de ce traité, qu'il fit mettre en prifon l'ambassadeur de Ferdinand. Il envoya, bientôt après, une armée pour rétablir la reine Isabelle & son sils dans leur principauté de Transilvanie.

## ₩[1551.] **/**

L'armée Ottomane reçoit ordre d'entre en Hongrie. Elle s'empare de plusieurs sor teresses & de la ville de Lippa; mais elle échoue devant Témeswar. Cependant l'armée de Ferdinand, commandée par le marquis Gastaldo, se dispose à reprendre Lippa. La garnison Turque, composée de six mille hommes, se désendit jusqu'à la derniere extrémité. Les maladies seules & la famine l'obligerent à se rendre. Informés de l'état intérieur de la place, les officiers de Ferdinand vouloient que les affiégés se rendissent à discrétion; mais les avis & l'autorité du cardinal Georges prévalurent, & les Turcs eurent la liberté de se retirer. Ce ne fut pas sans de grands murmures de la part des Hongrois, dont les chefs ne manquerent pas de rendre suspecte, à la cour de Vienne, la fidélité du Cardinal. Peu de tems après, Ferdinand envoya des ordres secrets à Gastaldo, qui sit assassiner Georges dans sa ville de Sassebes.

## **→** [1552.] **~~**

Nouvelle tentative des Turcs sur Témeswar. Cette place étoit pourvue de toutes les choses nécessaires pour soutenir un long siège, & désendue par une garnison de deux mille cinq cents hommes, sous le

#### HONGROISES.

commandement d'Etienne Lossonzi, capitaine de réputation. Cependant un mois s'étoit à peine écoulé que les Hongrois, esfrayés des brèches terribles qu'ils voyoient à leurs murailles, contraignirent Etienne de capituler. Leur lâcheté ne demeura pas impunie; car, comme ils sortoient de la ville, quelques querelles s'étant élevées entr'eux & les Turcs, ceux-ci les massacretent avec leur brave commandant. Le bruit de ce traitement rigoureux répandit au loin l'épouvante. Ceux de Lippa quitterent leur ville, après en avoir ruiné les fortifications.



## 154 ANECDOTES HONGROISES.



#### MAXIMILIEN.

## **→** [1563.] **✓**

E royaume de Hongrie se trouvoit partagé, comme il est encore à pré-' fent, entre la Porte Ottomane & la Maifon d'Autriche; car le Transilvain n'avoit plus que le vain titre de Roi, dont il fut même obligé de se désister quelque tems après. Ferdinand, craignant l'inconstance naturelle des Hongrois, leur proposa pour fon successeur Maximilien, son fils, roi des Romains. Ce prince fut élu par les Etats du royaume, avec les formalités ordinaires. Avant sa mort, il prit la même précaution que son pere. Ses successeurs l'ont imité; de sorte que, par une prescription des plus incontestables, la couronne de Hongrie est devenue héréditaire dans l'auguste maison d'Autriche. Elle est actuellement possédée par l'illustre Marie-Thérèse, impératrice douairiere, archiduchesse d'Autriche & reine de Bohême.

Fin des Anecdotes Hongroifes.

ANEC:



# BOHĖMIENNES,

DERUIS L'ORIGINE

### DE LA MONARCHIÈ

Jusqu'à la Révolution qui fit passer cette Couronne dans la Maison d'Autriche.

## INTRODUCTION.



A Bohême, comme la plûpart des autres Etats, ignore quels furent ses premiers habitans. Tout ce que les témèbres, qui couvrent les

commencemens de ses Annales, nous laissent appercevoir, c'est qu'elle s'appelloit Hercynie ou Orcinie, nom sous lequel elle sut connue jusques vers l'an 600, avant Anecd. Bohém.

## 2 INTRODUCTION. l'ère chrétienne. Alors un essain de Gas-

lois Celtiques, appellés Boiens, trop réferrés dans les bornes étroites de leur pa

trie, vint, sous la conduite de Sigovèse, neveu d'Ambigat, roi de Bourges, chercher dans cette contrée un établissement plus commode. Les peuples qui habitoient les sorêts & les montagnes d'Hercynie, la plûpart sauvages, ne purent résister à ces guerriers intrépides, dont les compatriotes, environ trois siécles après, firent trembler les Romains dans Rome même. A l'aspect de ces formidables aventuriers, ils disparurent; & les vainqueurs donnerent à cette nouvelle patrie le nom de Bohême, qu'elle conserve encore aujourd'hui, comme un monument du courage de ses premiers

conquérans.

Ils resterent possessers paissibles de ce pays, jusqu'au tems d'Auguste, que Maroboduus les en chassa, pour y établir les Marcomans sur lesquels il régnoit. Les Boiens se résugierent dans la Baviere qui leur doit encore son nom. Elevé sous les yeux d'Auguste, Maroboduus avoit appris, à l'école de ce prince, le grand art de régner. Il usa de sa fortune en sage monarque. Après avoir soumis ou vaincu tous les peuples voisins, après avoir rendu sa puissance formidable, il songea à l'établir sur des sondemens solides. Il s'occupoit de

ce grand ouvrage, lorsqu'un rebelle, Arminius, prince de Chérusques, entreprit de le déthrôner. Il leve une armée, marche contre le roi, l'attaque, & triomphe; Mais il ne jouit pas long-tems de son crime. Sa tyrannie révolte les Marcomans. L'usurpateur est tué; & le prince légitime reprend son diadême. Mais à peine l'avoitil posé sur son front, qu'un nouvel ambitieux, appellé Catvalde, entre en Bohême. à la tête d'une troupe de brigands; arrête les plus grands seigneurs de l'Etat; s'empare du palais royal, & de toute la puis-fance du monarque. Maroboduus, abandonné de tout le monde, s'abandonna luimême; &, pour épargner ses jours, il chercha un asyle à Ravekne où, dans l'obscurité, il termina sa carriere.

Catvalde fut déthrôné à son tour & contraint de se réfugier aussi sur les terres de la domination Romaine. Le nouveau roi conserva la couronne jusqu'à sa mort, qui n'arriva que vers l'an 52 de Jesus-Christ. On ignore quels furent ses successeurs. On voit seulement que, sous le bon plaisir de Claude & de Néron. Vannius, & ses petits-fils, Vaunion & Sidon, régnerent sur les Marcomans. Sous ces princes, la Bohême devint redoutable; & de son sein elle vit sortir des guerriers qui, plus d'une fois, triompherent de l'aigle

#### INTRODUCTION.

Romaine. Mais enfin cette puissance succomba sous les efforts des Huns &t des Goths; & la Bohême survivoit, pour ainst dire, à sa gloire, lorsqu'une nouvelle révolution lui sit changer de maîtres.

Vers l'an 300 de Jesus-Christ, un torrent de Barbares. connus sous le nom de Sarmates ou d'Esclavons, vint inonder l'Europe, & répandre par-tout la désolation le brigandage & la mort. Ils se diviserent en plusieurs branches, pour s'emparer des dissérens pays qui se rencontroient sur leur passage. Trois streres, nommés Czech, Lech, & Russus, à la tête de l'une de ces colonies, s'avancerent; le premier, dans la Bohême; le second, dans la Pologne, & le dernier, dans la Russie; & ces guerriers secondés par tout ce que leur nation avoit de plus haute noblesse, sonderent ces trois Empires qu'une soule d'évènemens sa-



1,50

ر. ار

meux ont rendus mémorables.



#### CZECH

## **→** [325.] **/**

N prince Sarmate, appellé Turskon, siégeoit alors, on ne sçait par quel coup de fortune, sur le thrône de Bohême. Ce monarque faisoit la guerre aux nations Germaniques; mais la victoire ne couronnoit point ses drapeaux. Il étoit près de fuccomber sous les efforts des ennemis, lorsqu'il apprend l'arrivée de Czech, sur les frontieres de ses Etats. Cet illustre aventurier avoit dessein d'accompagner Lech, fon frere, en Pologne. Des ambassadeurs, viennent à sa rencontre, & le supplient; de tendre une main secourable à un prince, de sa nation, accablé de disgraces. Czech est touché. Il quitte son frere; &, suivi des braves compagnons de sa fortune, il vole au secours de Turskon.

Czech étoit un de ces hommes rares, que la nature est des siécles à produire, & qui, par la sublimité de leur ame, étonnent leurs contemporains, & subjuguent leur admiration. Tous les regards se fixerent sur l'auguste étranger. Tous les cœurs lui vouoient déja un attachement religieux.

A ii

Il sembloit que les Bohêmes reconnoissoient dans ce grand personnage un héros né pour les gouverner un jour. Sous les auspices de Czech, les troupes Bohémiennes se crurent désormais invincibles. Turskon ofa former de flatteuses espérances; & le Général répondit à l'attente publique. On enleva aux nations victorieuses les fruits de leurs triomphes précédens: on les sit rentrer dans les limites de leurs pays; on alla même jusqu'aux portes de leurs capitiles cueillir de glorieux lauriers. La Bohême recouvroit son ancien éclat : son empire devenoit redoutable; & tout alloit fléchir sous le joug de ce peuple que la présence d'un seul homme avoit rendu conquérant, lorfqu'un malheur foudain pensa le plonger de nouveau dans ses premieres calamités. Turskon, prince sage & aimé, meurt dans une bataille; & le trépas de ce monarque met tout le royaume en deuil. On pleuroit le pere de la patrie. On gémissoit sur la triste destinée de l'Etat, & l'on ignoroit quel seroit le prince qui pourroit réparer la perte que l'on venoit de faire. Turskon n'avoit point d'enfans. Il étoit

la derniere tête de sa famille. La nation avoit droit de se choisir un maître. Les grands s'assemblent. Czech paroît au milieu d'eux. On ne délibere point. La voix publique appelle Czech au thrône. Il est

couronné, aux acclamations d'un peuple innombrable. Le nouveau Duc avoit près de soixante ans, lorsqu'il ceignit le diadême. Son premier soin fut de rendre ses Etats tranquilles. Avant lui, les Bohêmes conservoient encore dans leurs mœurs une certaine rudesse que les guerres continuelles, ou la vie agreste, avoient augmentée. Les loix étoient respectées; mais on se contentoit de cette vénération stérile. On avoit toujours quelque prétexte pour les violer. Czech, qui sentoit qu'elles sont le plus serme appui des royaumes, voulut les rendre aimables. & policer ses sujets. Il sit la paix avec ses voisins; & ce prince, guerrier redoutable sous le règne de son prédécesseur, devint tout-à-coup un législateur paisible. Il donna des loix aux agriculteurs. Il fit bâtir des villes, des villages, des châteaux. Il porta des édits qui régloient cette police intérieure, qui fait la sûreté lu citoyen. Il sit exploiter les mines d'or, d'argent & de pierres précieuses, qui se trouvoient dans les provinces de ses Etats. Il établit un commerce respectif entre les dissérentes villes qui lui étoient soumises; &, de ces peuples divers qui composoient sa nation, il ne fit, pour ainsi dire, qu'une seule samille qui n'avoit qu'une commune affection, l'amour du prince & de la patrie.

Il est vrai que Czech trouva dans son

peuple des dispositions heureuses. Les Bonemes étoient bons, sincères, ennemis de la fraude, amateurs du bien public, n'ayant des richesses que pour les sacrisser au service de l'Etat, & quand il s'agissoit de la désendre, ne connoissant point ces prétendus priviléges que l'indolence annoblie revendique, de nos jours, avec tant de hauteur. Tout citoyen naissoit pour se sacrisser à la patrie; &, quand elle parloit, chacun s'empressoit à l'envi d'obéir à sa voix.

## ₩ 352. John:

Après dix-sept ans de règne, Czech termine sa glorieuse carriere. Jamais prince ne sur plus absolu, plus clément, plus affable, plus sage. Chaque citoyen le regardoit, le vénéroit comme un pere. Tel étoit l'amour tendre de ses sujets pour lui, qu'ils prirent tous, après sa mort, le nom de Czéchiens: exemple rare d'un gouvernement équitable, que les princes, pour le bonheur des hommes, devroient donner plus souvent à la terre! Il communiqua son caractere à sa nation; car l'Histoire remarque que, durant tout le cours de son règne, pour ne point l'accabler, les Bohêmes remirent après sa mort la discussion de toute espece de procès ou de querelles quelconques.

# Bohémiennes.

## INTERRÈGNE.

Clen; mais il n'avoit ni les talens ni les qualités de l'esprit & du corps, qui avoient placé son auguste pere sur le thrône. Il respecta une couronne qu'il étoit incapable de porter. La nation estima son désintéressement généreux; & l'on attendit sa mort pour donner à la patrie un nouveau Souverain. Les Bohêmes se gouvernerent, dans cet intervalle, en républicains, jusqu'à ce que les troubles ordinaires à la Démocratie, ayant agité l'Etat, les grands du royaume s'assemblement pour, choisir un homme qui, marchant sur les traces du monarque désunt, ramenât le calme & le bon ordre.



## CRACUS I.

## **→** [ 376. ]• **/** •

Et homme, que la patrie desiroit, fut Cracus, que plusieurs auteurs font descendre de la fameuse maison des Gracques. Avant son élection, les Bohêmes avoient offert la couronne à Lech frere de Czech; mais ce prince l'avoit resulée; &, content de régner sur les Polo.

Il épousa Niva, princesse d'une grandeur prodigieuse, & d'une beauté parfaite, qui lui donna trois silles; la premiere, appellée Cassa, se livra toute entiere à l'étude de la botanique & de la médecine; la seconde, nommée Tetka, se rendit célèbre dans la magie, & mérita par son adresse dans cet art strivole, mais alors singulièrement considéré, l'admiration & les respects de la Bothème; la derniere, appellée Libussa, succéda à son pere.

## 480.]

Cracus termine tranquillement ses jours dans la quatre-vingt-sixieme année de son âge, & la soixante-deuxieme de son règne. Les larmes, que tous les véritables citoyens répandoient sur sa tombe, surent le plus bel ornement de ses sunérailles. Après sa mort, l'intérêt, jetta quelques semences de discorde entre ses ensans. Les deux silles ainées, rendant justice à la haute prudence de leur jeune sœur, ne resusoient pas de lui céder les honneurs du thrône, & la succession au diadême; mais elles vouloient être dédommagées par de grands apanages; & c'est ce qui retarda, près de deux ans, la proclamation de Libussa.





#### LIBUSSA.

## **~**[482.] **~**

Par l'ordre exprès des grands & de peuple, le partage des trois princesses la réglé; & Libussa prit en main les rètes de gouvernement. Cette princesse relevoir se clat de sa beauté par des mœurs douces, des manieres affables, un génie vaste, une sagesse protonde, une éloquence impénseure & persuasive; &, par son adresse à masier le sceptre, elle vengea son sexe de la prétendue soiblesse dont on l'accuse.

L'auguste Duchesse étoit dans la vingt-caquieme année de son âge. On lui donna, moins pour conseil que pour ministres, deux dames d'une grande naissance, consacrées, comme elle, à la virginité, & trois des principaux seigneurs de la nation.

C'est elle qui la premiere sit frapper la monnoie de Bohême à son coin. D'un côte, l'on voyoit un soleil rayonnant, & de l'autre l'image de la Princesse. Elle étoit représentée assisé sur un petit thrône. Sa tête étoit couronnée, pour marquer sa puissance surprême; mais aux pieds du thrône étoit une quenouille pour indiquer son sexe.

## 495.]

Depuis treize ans que Libussa régnoit seule sur la Bohême, on se félicitoit du bonheur de la posséder. On desiroit cependant qu'elle se donnât des successeurs qui, formés à son école, pussent, après elle, prolonger la félicité publique. Mais la Princesse, ne se sentant aucune inclination pour le mariage, avoit rejetté plusieurs sois les vœux des premiers seigneurs de sa cour.

Elle s'étoit enfin flattée de rester dans le célibat, lorsqu'un seigneur, mécontent d'un jugement qu'elle avoit prononcé contre lui, souleva les peuples, & leur sit regarder. comme une choie honteuse, d'obéir à une femme. On la pressa dès-lors plus vivement que jamais de prendre un époux avec lequel elle partageât le fardeau de l'autorité souveraine. Libussa, après avoir reproché, d'une maniere sanglante, aux Bohêmes leur coupable ingratitude à son égard, déclara qu'elle se rendoit à leurs desirs; mais, résodue de se venger des seigneurs qui avoient conspiré contre elle, elle se servit du préjugé commun, où l'on étoit, qu'elle avoit avec la Divinité un commerce très-intime. Sa prudence & sa sagesse avoient fait naître cette opinion que toutes ses actions avoient fortifiée jusqu'alors.

La Princesse avoit un beau cheval blanc,

ANECDOTES qu'elle avoit fait instruire pour cet objet L'animal avoit contracté l'habitude d'alle tous les jours dans la mailon d'un riche & noble laboureur : c'étoit Przemillas im

d'une famille ancienne, & qui prétéroit la vie active & pailible de la campagne à la benne de la campagne à la benne de la campagne à la campa bruvante & pénible oissveté de la cour. la les (x

dedr

dit la

, iei

, à **,**, 1

77

bussa l'avoit eu pour condisciple dans les écoles de Budecz; & dès ce moment, soit cœur avoit été touché de ses vertus. Mais, comme l'intervalle que la tortune avoit mis entre leur naillance étoit trop immenie pour le franchir tout-à-coup; elle avoit étoussé une passion naissante; ou du moins

elle attendoit une circonstance favorable pour la fatistaire. Elle crut l'avoir trouver, &, voulant tout-à-la-fois humilier ses audacieux amans, & couronner les vertus de Przemislas, elle le choisit pour son épour. Cette résolution n'étoit connue que de

l'habile Duchesse. Eile assemble tous le principalix de la nation, & fait annoncer

qu'elle va nommer celui qui doit partager avec elle sa couronne & son lit. monde est dans l'attente. On s'épuise est conjectures. L'ambition ose former des et pérances. « Qu'on m'amène mon cheral, dit la Princesse, « & choisissez parmi vous dix députés pour aller au-devant de me "époux." On s'empressa d'obeir. Dix

plus grands seigheurs de la nation s

Duchesse avoit parlé. Après avoir appaisé ta saim, il répondit gracieusement aux députés; accepta leurs offres, & partit avec eux pour se rendre à la cour. Tous les grands du royaume, une soule de peuple, & la princesse elle-même, accompagnée d'un nombreux cortège, allerent au-devant du nouveau Souverain. Libussa, en l'appercevant, se précipita dans ses bras, & posa elle-même le diadême sur son front.





## PRZÉMISLAS, I.

## **→** [495.] ✓

E prince ne démentit point le choix de son auguste épouse, qui sçut toujours conserver son autorité. Animés tous deux par le zèle du bien public, ils fonderent plusieurs villes. Celle de Prague leur doit son existence.

## **→** [505.] **→**

Libussa ne régna que dix ans depuis son mariage. Elle termina ses jours à l'âge de quarante-huit ans; & la Bohême, qu'elle avoit comblée de bienfaits, ne se consola de sa perte, que par les vertus du prince qu'elle avoit placé sur le thrône.

Plein de reconnoissance pour cette héroine, Przémislas ne voulut point contracter de nouveaux liens. Il ne s'occupa que du soin de bien gouverner son peuple, & de rendre de plus en plus ses Etats florissans. Il corrigea les loix anciennes. Il en porta de nouvelles: il réforma les abus; il distribua les charges honorables aux seuls nobles, & ordonna que le reste des citoyens s'occuperoit de différens métiers.

Βij

C'est sous le règne de ce monarque qu'or vit une finguliere conjuration des femmes Bohêmes, à la tête desquelles étoit Wlasta, une des filles que Libuffa avoit pris soin d'élever & d' nstruire. Cette fille, qui haifsoit les hommes, résolut leur perte, & infpira ses sentimens aux autres femmes. Elle les engagea par ses discours à faire périt tous leurs maris, & à prendre enfuite les are mes pour soutenir la nouvelle forme de gouvernement qu'elle vouloit établir. On choisit une nuit pour exécuter ce dessein criminel; & toutes ces Mégères, après avoir trempe leurs perfides mains dans le sang de leurs époux, se retirerent auprès d'Wlasta qui en torma une armée, avec la quelle elle osa combattre contre les parens de ceux qui avoient été tués. Ces forcenées, éprifes d'une barbare fureur, se battirent avec tant de courage, qu'elles remporterent la victoire, & imposerent un tribut aux hommes \*. Non contente d'en avoir fait périr un si grand nombre, Wlasta sorma le détestable projet d'exterminer le reste.

<sup>\*</sup> Ce fait peut paroître singulier; mais il est possible. Les semmes des Sarmates accompagnoient leurs maiis à la guerre. Elles sçavoient bander un arc, manier un javelot, chasser, monter à cheval, & frapper même l'ennemi dans le combar.

Elle attira dans son camp une grande quantité de jeunes gens, en les faisant inviter par des jeunes semmes qui supposoient de l'amour pour eux. Aussi-tôt qu'ils surent au pouvoir de la cruelle guerriere, elle les sit mourir au milieu des plus affreux tourmens,

croyant venger son sexe par cette barbarie. Tant de cruautés accumulées, une li-

cence si impudente, crierent vengeance auprès de Przémislas. Il leve une armée, & marche contre ces terribles Amazones. Mais la victoire ne fut pas aussi facile qu'il se l'étoit promise. Elle se fit acheter par près de douze ans de fatigues; & peut-être que la sanguinaire Wlasta eut triomphé, si le monarque se sût contenté d'employer la sorce ouverte. Il eut recours à la ruse. Des milliers de femmes tomberent dans le piége. En vain Wlasta voulut retarder sa chute. La fortune se plut à confondre ses desseins. Enfin, désespérée de la perte de ses compa-gnes, & frémissant à la vue des malheurs qui menaçoient sa tête coupable, elle prit le parti de périr, les armes à la main, avec celles qui étoient encore sous ses drapeaux. Elle fondit avec furie sur l'armée de Przémislas; mais elle succomba bientôt, & sut tuée dans l'action. Sa mort mit fin aux troubles; & les femmes Bohêmes furent obligées de rentrer dans leur sexe.

Bü



#### NÉZAMISLAS.

## **→** [ 549. ] **~**

L durant tout le cours de son règne qui fut de quarante-neuf ans, la signification de son nom (a). Il trouva toutes les parties de l'Etat solidement affermies. Il crut devoir jouir du fruit de la sagesse de son pere, comme de la plus belle portion de son héritage. La constitution du gouvernement étoit saine & vigoureuse. Il se contenta de la maintenir dans cet état de santé, qu'une administration prudente sçait toujours produire. Son règne sut celui de la paix, de la concorde & de l'unisormité.

Son avènement au thrône avoit été troublé par une légere tempête. Ursoweck, seigneur riche & puissant, avoit voulu lui disputer la couronne. Il porta même l'audace jusqu'à faire des courses sur les domaines du prince; mais le Duc ne tarda point à punir le rebelle. Il l'attaqua; le vainquit; &, l'ayant fait prisonnier, il lui sit couper le nez & les oreilles, & lui rendit la liberté. Cet

B iv

<sup>\*</sup> Nézamislas, en langue Esclavonne, veut dire.

• Qui n'est point Novateur.

exemple intimida l'ambition; &, jusqu'à la mort de Nézamislas, rien n'interrompit la tranquillité profonde dont jouit la Bohême.

Ce prince quitta la vie, à l'âge de soixante

& quatorze ans. Il sut enterré tout auprès de son pere. Il partagea toute la noblesse en diverses classes, & lui distribua toutes les charges. Il obligea tous les grands de venir à la cour, chacun dans un tems marqué, pour y apprendre la soumission qu'ils devoient au Souverain, & s'habituer à demander & à mériter des graces. Il environna de murailles la ville de Prague, dont il augmenta considérablement le nombre des croyens, en accordant de grands priviléges à cette cité sameuse.



#### MNATHA.



DEPUIS ce prince, les souverains de la Bohême commencent à dégénérer. Moins habile que son pere, & voulant, comme lui, jouir d'un doux repos, Mnaha ne monte sur le thrône, que pour se pmontrer à ses peuples; &, content de eur avoir fait connoître leur maître, il se renserme dans son palais, à l'âge de vingtsix ans, pour s'endormir dans les bras de



la mollesse. La foiblesse du gouvernement énerve toutes les parties de l'Etat; & l'ambition en prosite pour lever sa tête altière. Une révolte soudaine rappelle au prince assoupi les devoirs que lui impose le sceptre. Il se met à la tête de ses troupes, & vient à bout de dompter les rebelles.

Les anciens du peuple espéroient que cette révolution apprendroit à leur Duc que l'Empire est ouvert de toutes parts aux s'éditions, quand celui qui en tient les rênes, ne porte point sur tous les objets un regard attentif. Quelques-uns même oserent l'engager à prositer de cette leçon que venoit de lui donner la fortune, & à prêter aux affaires une application d'autant plus nécessaire, que l'on étoit menacé d'avoir la guerre de dissérens côtés. Mnatha sit de grandes promesses; mais il n'en tint aucune, & s'occupa uniquement de ses plaisirs.

## **→** [651.] **→**

Telle étoit la folide constitution que les Ducs précédens avoient donnée à la Bohême, que cinquante-trois ans passés dans une molle oissiveté ne purent l'altérer; & la vie voluptueuse de Mnatha ne sut stale à sa patrie, que dans les premieres années de son règne. Il mourut, comme il avoit vécu, sans gloire; & ses sujets le perdirent avec indissérence, dans la soixante & douzieme année de son âge.



#### WOGEN.

## ₩[651.] A

S On pere, en mourant, lui avoit donné pour tuteur Rohowits, dont on avoit admiré les bonnes qualités. La fortune changea bientôt ses mœurs. Il devint fier, injuste & cruel. Il osa même porter ses vues jusques sur le thrône; mais la majorité du prince déconcerta ses projets, sans éteindre fa criminelle ambition. Wogen connut bientôt l'orgueilleuse tyrannie de Rohowits. Son ame étoit trop grande pour remper devant un sujet. Il résolut de punir l'audacieux; mais le perfide tuteur prévint la vengeance de fon pupille. Il prit la fuite, & s'enferma dans une forteresse. On en fit le siège; &, deux mois après, elle fut emportée d'assaut. Rohowits, amené devant son Souverain, lui demanda, comme une grace finguliere, de n'être point livré entre les mains des bourreaux. Wogen y consentit, à condition qu'il se pendroit lui-même à un arbre; ce qui fut exécuté sur le champ. A peine cette tempête intestine eut-elle

A peine cette tempête intestine ent-elle été calmée, que les Saxons de Misnie passerent l'Elbe, & firent une irruption dans la Bohême. Le Duc les repoussa; &, pour

réprimer leurs courses, il fit bâtir sur le rivage de l'Elbe une forte citadelle. Ils revinrent bientôt en plus grand nombre, emporterent le fort, & ravagerent les provinces voifines. Wogen étoit alors occupé contre les Moraves qui, d'un autre côté, s'étoient jettés sur ses terres. De retour de cette expédition qui lui avoit été glorieuse, il marcha contre les Saxons qu'il tailla en piéces. Il fit encore la guerre aux Moraves, & vint à bout de procurer à ses peuples une paix durable.

Si Wogen se couvrit de gloire dans les combats, il ne se montra pas moins recommandable dans le sein de la paix; & la sagesse de son gouvernement sit oublier

les vices honteux de son pere.

## 689.

Ce prince termina ses jours dans une vieillesse avancée, après trente-huit ans de règne. Il fut regretté de ses sujets, comme un pere l'est de ses enfans. La ville de Prague sur-tout, qu'il avoit embellie, signala sa douleur. Tous ses citoyens prirent le deuil, & s'abstinrent de manger durant plusieurs jours. Des sarmes aussi générales, aussi sinceres, forment le panégyrique de celui qui les fait répandre.





#### WNISLAS.

**~~**[689.]**~~** 

Wratislas. L'union des deux freres prévint toutes les divisions que l'intérêt auroit pu faire naître. Ils partagerent entr'eux les Etats de leur pere. Wratislas eut pour son apanage toute la partie septentrionale de la Bohême. Tout le reste du pays & le titre de Duc surent le partage de l'aîné. Ils vécurent tous deux dans une concorde d'autant plus admirable, qu'elle est rare, & se prêterent de mutuels secous contre les Saxons & les autres peuples qui les attaquerent. C'est tout ce que l'on sçait du règne de ce prince, qui sut de vingt-six ans, & qui mourut en 715.



#### Bohémiennes.

29 2



#### CRZÉZOMISLAS.

## 715.]

Es fils des deux freres leur succéderent dans les provinces de leurs dépendances, & Crzézomislas, fils d'Wnislas, fut reconnu Duc après sa mort. Il n'illustra pas plus son siécle, que n'avoit fait son pere; & peut-être eût-on ignoré jusqu'à son existence, s'il n'en eût donné de tristes preuves à ses sujets. Comme il avoit employé la plus grande partie des gens de la campagne à travailler à des mines que l'on avoit découvertes, la culture des terres fut négligée, & l'on manqua de grains dans la Bohême. Pour comble de malheur, la guerre se joignit à la disette; & l'on vit enfin régner en Bohême les tristes sléaux de l'âge de fer. Après un règne de quarante-deux ans, l'auteur de tous ces maux délivra par sa mort la patrie d'un prince qui, sans être cruel, lui avoit fait éprouver toutes les horreurs de la tyrannie.





#### NEKLAN.

## 757.]

E nouveau Souverain n'avoit que douze ans, lorsque son pere mourut. Il sut proclamé sous les auspices d'Wratislas, son oncle, que le monarque défunt avoit déclaré tuteur & protecteur de son sils. Ce prince lui conserva bien ses Etats; mais il ne donna point à son neveu cette éducation mâle, qui convient à un homme qui règne sur un peuple guerrier. Neklan sut élevé parmi les semmes. Il en contractales soiblesses, & son administration sut toujours pusillanime. Heureusement pour la Bohême, ce siècle sut celui de ses Grands généraux; & les talens de ces hommes intrépides couverirent l'incapacité du monarque.

## 764.]

Wratislas, oncle du prince, meurt, & laisse ses Etats à son sils Wlatislas, cousin germain de Neklan. Wlatislas étoit possédé par une aveugle ambition. A peine eutil succédé à la puissance de son pere, que, remarquant que le duc de Bohême étoit d'un naturel soible & timide, il résolut

de profiter de son peu de talent. Il fait entrer dans ses Etats une nombreuse armée, & se met en devoir d'en faire la conquête. Neklan, trop pusillanime pour se mettre à la tête de ses troupes, charge un seigneur de sa cour, qui lui ressembloit beaucoup, de prendre ses habits & ses armes, & de remplir toutes ses fonctions. Les deux armées se rencontrent. On en vient aux mains avec cette fureur qui distingue les guerres civiles. Pendant qu'on se battoit de toutes parts avec un horrible acharnement, Wlatissas, trompé par les apparences, croit appercevoir celui qu'il vouloit priver de la couronne. Il fond sur lui avec impétuosité; mais le seigneur, qui représentoit le Duc, le terrasse & l'immole. L'armée ennemie. privée de son chef, prend aussi-tôt la suite, & l'on en fait un grand carnage. Le vainqueur est tué dans le combat. Sa mort anime les guerriers, & fait naître dans leurs

anime les guerriers, & fait naître dans leurs cœurs le desir de la venger. Transportés de sureur, ils entrent dans les Etats d'Wlatis-las; s'en emparent, & arrêtent le fils du Prince, jeune ensant de sept ans, qu'ils amenent à leur Duc. Neklan, touché de sa tendre jeunesse, lui rendit la liberté, & lui assigna même degrands revenus pour sa sub-sistance. Un seigneur, chargé de l'élever, eut la cruauté, quelque tems après, de lui couper la tête, & de la porter au Duc,

comme un présent qu'il s'imaginoit lai dévoir être tort agréable. Neklan s'évanouit à cette vue, & contraignit ensuite le traine de s'alier pendre à un arbre.

## 789.]

Les armes du Duc, heureuses au dedans du royaume, ne le furent point au dehors. Witikind, prince Saxon, ce guerrier redoutable, qui, durant plus de quinze ans, of lutter contre toute la puissance de Charlemagne, avoit pris pour épouse Svazva, princeffe du fang royal de Bohême, & avoit fair avec ce royaume puissant une alliance offentive & dérentive. Attaqué sans celle par les François, & près de fuccomber fors leurs efforts, Neklan lui envoya des secons qui retarderent sa chute de quelques années. Cette guerre fut longue; & la Bohême n'ex pas lieu de s'en féliciter. Plus d'une fois,elle en fut le triste théatre : plus d'une fois, elle vit les campagnes détolées, ses citoyens immolés, sesvilles saccagées, ses forterelles renverlées; & ses plus habiles généraux turent les victimes de leur bravous.

## **♣**[867.].**/\$**►

Witkind épuilé s'étoit enfin soums à Ghademagne; & la Bohême soutenoit stude tout le poids de la guerre. Neklan le transdevoir imiter le prince Saxon; &, pour terminer terminer les malheurs qui accabloient son pays, il envoya des ambassadeurs à Charles, fils aîné du monarque François, qui conduisoit contre ses Etats une armée redoutable.

Les ambassadeurs rencontrerent le Prince fur les frontieres de la Bohême. Ils vinrent se jetter à ses pieds, & lui parlerent en. ces termes : « Enfant chéri de la fortune. » vous voyez à vos genoux les députés » d'un peuple qui, jusqu'à ce jour, s'est » couvert de gloire dans les combats. Des » nations puissantes & formidables, subju-» guées ou taillées en piéces, & trois cens » ans de victoires, tels sont les monumens » de notre valeur. Nous avons triomphé » jusqu'au moment où nous avons combattu » contre vous. Vous l'emportez. La fortune » nous abandonne pour suivre vos dra-» peaux... Songez pourtant que, si cette » bizarre divinité nous eût été fidèle, nous » compterions au nombre de nos alliés, ou » de nos sujets, tous les peuples qui com-» battent sous vos auspices... Mais les » dieux nous étoient favorables autrefois: » maintenant c'est votre valeur qu'ils cou-» ronnent; telle est l'inconstance du destin. » François, ce n'est point votre courage; » c'est une intelligence ennemie, qui a fait » échouer nos efforts. Usez donc, glorieux » Prince, usez du bienfait des dieux, & sai-An. Bohém.

34 n sissez, avec sagesse, des circonstances » conformes à vos desirs. Elles peuvent » changer : craignez la vicissitude des cho-» ses humaines, & recevez au nombre de » vos amis une nation guerriere, qui peut, n par son intrépidité, par sa bravoure, ac-» célérer vos triomphes. Elle vient d'ellen même s'humilier devant votre puissance. » Peut-être aurez vous lieu de vous félici-» ter de commander à de pareils hommes. »

Charles écouta ce discours avec cet air noble, qui convient si bien à la victoire; & il répondit avec bonté, qu'il consentoit à conclure avec la Bohême un traité de paix & d'alliance, qui rendît communs les intérêts des deux peuples. Ensuite il renvoyales députés, après les avoir chargés de présens pour leur Prince.

### - 80g. ]. K

Neklan ne jouit pas long-tems des doucours de la paix. La mort vint terminer ses jours, après quarante einq ans de règne. La foiblesse de son gouvernement le fit mépriser de ses sujets, & des nations voisines; &, s'il conserva la couronne, c'est qu'il sçut employer les grands ministres que lui donna la fortune.



# Bohémiennes.



HOSTIVIT, furnommé MILEHOST, c'est-à-dire HOSPITALIER.

# **♣** [809.].**/**

E prince, âgé de vingt huit ans, étoit capable de régner, lorsqu'il prit en main les rênes de l'Etat, que la mollesse de son pere avoit singulièrement relâchées. Il forma le grand dessein de rendre à sa patrie son premier éclat; mais, à peine eut-il mis la main à cet important ouvrage, que Mistiboie, son frere, peu content de son apanage, voulut s'aggrandir par la force des armes. La fortune ne seconda point son ambition criminelle. Il sut battu, & sorcé de consentr aux propositions d'accommodement que le Duc lui sit faire.

### **→** [823.] ✓

Hostivit profite du calme rendu à ses Etats. Il résorme la justice, corrige les abus, rétablit l'ordre, sait revivre les anciennes coutumes, & rentrer les grands dans les bornes d'une étroite obéissance. La Bohême éprouve bientôt les heureux essets de cette sage administration. Les campagnes sont cultivées: le commerce est sionissant; & l'abondance, fruit d'une longue paix; met le comble à la félicité publique. Pout la perpétuer, le prince renouvelle les traités faits avec les rois de France. Il s'abouche lui-même à Francfort avec Louis le Pieux, qui le traite avec les honneurs dûs aux têtes couronnées, & qui lui donne le titre glorieux de Collégue & de Frere. Les deux Souverains ratifient à l'amiable, & fans l'intervention d'aucun ministre, les alliances précédentes, & en concluent une nouvelle pour plusieurs siécles.

# **~**[834.] **~**

L'inquiet Mistiboie, dévoré sans cesse par sa criminelle cupidité, déclare de nouveau la guerre à son frere, & trouble tout-à-coup la tranquillité de sa patrie. Hostivit se met à la tête de ses troupes, marche contre le rebelle, & l'atteint près du village de Pistnicz, dans le voisinage de Cassin. On s'attaque. On combat avec fureur. La mort vole également des deux côtés. Enfin la victoire, après avoir long-tems balancé, fe range sous les drapeaux d'Hostivit qui reste maître du champ de bataille. Ce sut-là le seul avantage de ce prince qui, voyant combien cette guerre seroit sanglante, offrit à son frere de se réconcilier par un nouvel accord. On céda quelques provinces à Mistiboie; & l'on arrêta que, si ce prince survivoit à son frere, il lui succéderoit au préjudice même de son neveu, mais qu'après sa mort, la couronne retourneroit au sils d'Hostivit. Ce traité rétablit la bonne intelligence entre les deux freres. L'envie d'augmenter ses richesses porta Mistiboie à faire des ravages dans la Moravie. Il mourut dans cette expédition. Hostivit, qui n'avoit pas voulu le seconder, vécut en paix avec les Moraves.

# ~~[841.]~~

Un nouvel ambitieux s'éleve dans la Bohême. Sukoslas, prince du sang royal, ose porter ses regards jusqu'au diadême, & commettre des brigandages sur les terres de son souverain. Le monarque envoie ses généraux contre le rebelle. On l'accable. On l'oblige de chercher un asyle dans la sorteresse de Sukols, qu'il avoit fait bâtir, & dans laquelle on vient l'assiéger. La résistance n'est pas longue. Tous les partisans du vaincu l'abandonnent. Il est arrêté. On lui coupe les pieds & les mains, & on le précipite dans l'Egre.

Les Saxons profitent de ces discordes civiles, pour se jetter dans la Bohême qu'ils croyoient dépourvue de guerriers. Mais, quelle est leur surprise, lorsqu'après avoir fait quelques journées de chemin, ils apperçoivent une armée nombreuse, prête

U IIJ

38 à fondre sur eux! Ils font cependant bonne contenance. Ils soutiennent avec bravoure le premier choc des assaillans. Mais, la streur des Bohêmes augmentant en raison de la réfistance, ils sont bientot enfoncés & forcés de regagner leur pays, après avoir perdu la moitié de leurs soldats. Cette mémorable défaite instruisit les Saxons. Ils refpecterent le tombeau de leurs compatriotes; &, durant tout le règne d'Hostivit, ils n'oserent plus reparoitre.

# ~ [ 845.].A.

La lumiere de l'Evangile commence à pénétrer dans la Bohême. Quatorze princes de cette nation viennent, avec leurs vafsaux, trouver le roi de France, pour être instruits dans les principes du Christianisme. Le monarque les fait baptiser, dans l'octave de l'Epiphanie, & les renvoie dans kur pays, avec de riches présens.

# **→** [848.].

Des hostilités mutuelles rompent la paix qui régnoit entre les François & les Bohêmes. Louis envoie son fils contre ces derniers. Le jeune prince les attaque, triomphe, & les oblige de demander la paix & de donner des ôtages.

# ₩[849.] **№**

.: La nécessité avoit forcé la Bohême à se

foumettre à des conditions dures. A peine eut-elle respiré, qu'elle voulut venger sa défaite. Elle insulta les provinces de la domination Françoise, & provoqua le courroux de cette nation belliqueuse. Bientôt on vit flotter sur les frontieres les étendards de la France; & les armées des deux peuples en vinrent aux mains avec fureur. La victoire fut complette du côté des troupes d'Hostivit. Les François prirent la suite, & se réfugierent dans leur camp. Les vainqueurs les y assiégerent, & les forcerent de se rendre à discrétion. Ils surent traités en ennemis mortels; & ce ne fut qu'avec peine qu'ils obtinrent la liberté de retourner dans leur pays par le grand chemin.

# **♣** [ 856. ] ♣

La paix vint encore une fois calmer ces tempêtes; & la Bohême fut tranquille jusqu'à la mort d'Hostivit. Ce prince sinit sa vie, après quarante-sept ans de règne, entportant dans le tombeau la gloire d'avoit été l'uti des plus grands monarques de for siécle.





BORZIVOIE, premier Duc Chrétien

**→** [856.] **→** 

L'EXIMPLE de son pere, ce prince entretint la paix avec le roi de Moravie, & se rendit même, peu de tems après son couronnement, à la cour de ce prince pour traiter avec lui de leurs intérêts communs. Pendant son séjour dans ce royaume, il s'y fit instruire des mysteres de la Religion Chrétienne par les évêques Cyrille & Méthodius, & reçut le Baptême, avec tous ceux qui l'accompagnoient. A son retour dans ses Etats, il s'apperçut que son changement de religion avoit indisposé ses sujets; & il se vit contraint de se retirer en Moravie. Le roi lui offrit alors de l'argent & des troupes, pour châtier les rebelles. Mais Borzivoie jugea plus à propos de suivre les conseils de Méthodius, & d'attendre que ses sujets rentrassent d'eux-mêmes dans le devoir.

La Bohême fut bientôt dans un désordre affreux. Ce n'étoit par-tout que meurtres, violences, pillages, incendies, suites ordinaires de l'anarchie. Accablés de tant de maux, les Bohêmes engagerent le sénat à s'assembler, pour délibérer sur ce qu'on avoit à faire en pareille circonstance, & s'il falloit rappeller le Duc, ou en élire un autre. On prit ce dernier parti; & l'on proclama Duc Stoymir, prince de la branche cadette des ducs de Bohême, & qui avoit été exilé en Baviere par Hostivit.

# **~**[866.]**~**

La domination du nouveau prince ne fut pas long-tems agréable; & la faction qui l'avoit élevée s'ennuya bientôt de son gouvernement. On le déthrôna, & on le renvoya en Baviere. On tint alors une nouvelle assemblée des Etats, dans laquelle le nombre des partisans de Borzivoie l'emporta sur celui des factieux. Ce prince fut rappellé dans ses Etats, & reprit la couronne. Il sit venir Méthodius en Bohême, afin qu'il inftruisît les peuples, & qu'il baptisât ceux qu'il pourroit convertir. Ludmilla, femme du Duc, embrassa la premiere le Christianisme, avec son pere & ses ensans. Une foule de Bohêmes suivirent son exemple; & Borzivoie fit bâtir plusieurs églises, pour y célébrer le Service divin. Ce prince établit, en même tems, des écoles pour y apprendre la langue latine, que les Bohêmes ignoroient alors.

~~[905.]:**/**~

Mais quels que fussent les soins religieux

### ANECDOTES du pieux & zélé monarque, la parole de

Dieu ne faisoit point de rapides progrès. La

42

noblesse sur-tout ne pouvoit se résoudre rejetter ces vains simulacres, objets de son culte infensé. Elle aimoit mieux se prostetner devant un chêne antique, devant m marbre grossier, devant une chaîne de set ou un soc de charrue, qu'elle voyoit, que d'adorer un Être suprême, qui ne se laissoit point voir. Enfin vingt ans de travaux n'avoient pu faire germer dans ces cœurs ingrats & indociles ces divines semences de douceur, d'humanité, de vertu, d'obeilfance, répandues dans l'Evangile. Attachés aux anciennes superstitions, le plus grand nombre des seigneurs murmuroient hautement contre le Duc, & se plaignoient de ce qu'il étoit uniquement occupé à bâtir des églifes, plutôt qu'à fonger aux affaires de l'Etat. Ces clameurs féditieuses furent poulsées filoin, que Borzivoie, craignant une révolution pareille à celle qui l'avoit force d'aller chercher un asyle en Moravie, prit le parti d'abdiquer volontairement; &, facrifiant sa couronne à son Dieu, il assembla les différens ordres de l'Etat; leur déclara ses intentions, sit reconnoître en sa place Spitignée, son fils'aîné, & se retira avec sa femme dans la forteresse de Tetichen.



#### SPITIGNÉE.

# **~~**[ 905--906. ]**~~**

UOIQUE ce prince eût été élevé dans la Religion Chrétienne, il parut favoriser également les Idolâtres & les Chrétiens. Son pere lui en ayant fait des reproches, il lui répondit que les uns & les autres étoient ses sujets, & qu'il leur devoit à tous les mêmes égards; que c'étoit à lui de protéger la religion, mais qu'il fe garderoit bien de mettre la main à l'encensoir, en se mélant de la prêchet; enfin, que jamais on ne le verroit tourmenter des hommes qu'il devoit chérir comme ses enfans, parce qu'ils resuseroient d'adorer comme lui la Divinité. On attribue à ce monarque la fondation d'une académie littéraire auprès de la ville de Prague. Il donnoit les plus belles espérances, lorsqu'il fut enlevé à la Bohême, peu de tems après sa majorité. Il sut inhumé dans la basilique de Notre-Dame de Tein.





A 25.

Long Them where Detroit is a second of the s

Lamerona and Aries water and the same the transfer to e-m um soms importe ter ender er mene le THE RESIDENCE COMMENT & THE entint un une cone cui e comment to the comment e and and the branch term a es situades au-dense e les l niem sin. Insert e se CERTAIN DE TRUME DE LE TR THE THE THE TAX IN for the meaning, Age; Total tion oublings to the B ំ ដែល ស្រែង intment de la double la Vi-

maril m sin es

teur; &, quoique l'œil clairvoyant du public ne pût être trompé, la majesté du jeune monarque, l'air de grandeur qu'il donnoit à toutes ses actions, faisoient croire qu'il étoit capable de tant de sagesse.

# **\***[910.]

Borzivoie meurt comblé de mérites, à l'âge de soixante-dix-sept ans, après avoir vu son sils entrer dans sa majorité, & gouverner selon ses principes. Toute la Bohême le pleura, &, par la sincérité de ses larmes, essaça, en quelque sorte, la tache dont elle s'étoit couverte, en suscitant à ce bon prince tant & de si mortissantes disgraces.

### ₩[912.] **%**

Wratislas aimoit la guerre. Il saisit l'occasion d'exercer son ardeur martiale. Les Hongrois ravageoient la Baviere. C'étoit de-là qu'étoient venus les factieux qui avoient détrhôné son pere. Ce sut pour lui un prétexte suffisant. Il déclare la guerre aux Bavarois; joint ses forces à celles de la Hongrie; & les deux armées portent dans la Baviere la désolation & la mort. Forteresses, villes, villages, rien n'est épargné; & tout ce pays alloit être ruiné, lorsqu'Otton, aïeul de l'empereur Otton le Grand, vient au secours des Bavarois. Tout change alors.

# 46 ANECDOTES Les troupes de Baviere, qui n'osoient po

paroitre devant celles des Confédéres, montrent avec audace, & cherchent l'nemi. Le prince Allemand le rencontred un lieu fort étroit, où la cavalerie, qui la principale force des Bohêmes & des H

grois, ne pouvoit former ses escadrons, faire ses évolutions ordinaires. On en vi aux mains. La victoire se déclare tous coup. Les Allies prennent la fuite; mais ne sont point suivis. Otton, content de fuccès, laisse son triomphe impartait, & tourne dans ses Etats. Les Bohêmes & les Allies profitent de sa retraite pour sont dans la Thuringe qu'ils détolent. Burcar souverain de cette région, vient à leur se contre. Il est tué dans le combat : ses tro pes sont dissipées; & les Confédérés, ma tres de tout le pays, se chargent de pa cieuses dépouilles, & regagnent leur p trie. Les Hongrois traversent la Moravi où ils commettent d'horribles brigandages Cans distinction d'amis ou d'ennemis. Lero de Moravie, allié de Wratissas, se plaint ce prince de ces hostilités. Le Duc, indigné du procédé des Hongrois, marche contre eux, les bar, & les oblige de rentrer dans leur pays, après avoir perdu le fruit de leurs expéditions. Leurs dépouilles

servent à dédommager le monarque Mo-

tion de l'Evangile. Le Ciel courcient de la Croix me tion de l'Evangile. L'étendard de son royame; l'étendue de son royame; louie dans toute l'étendue inconnus sons boré dans toute l'étendue.

sore dans toute l'étendue de son royame; incomu filors incomu filors en la plus de ce Dieu seul & unique, adoré par la plus ems à l'univers, fut enfin adoré fut au migrande partie des Rohêmes. Ce fut au migrande partie des Rohêmes. grande partie des Bohêmes.

Bianue partie des Bohëmes. Le tur au mr lieu de ces faintes occupations, Il futenmé rendit son ame à son Créateur. George. M à Prague. dans péolife de C. George. M rendit 10n ame à 10n Créateur. Il nutemois à Prague, dans l'églife de S. George, m l'on voit encore fon tombeau; donne inscription dans laquelle on lui donne intere de Rienheure... utre de Bienheureux.



WENCESLAS I.

to in the little of the

pectoient sa religion.

An. Bohém.

-chris **- An [916:] As** ris a rgu har radio man a mad di ... LA mottide Wratislas , les Etats s'as-Camblerent! pour arrêrer la maniere. dont on gouverneroit le royaume, durant la minorité des jeunes princes, dont l'aîné n'avoit encore que huit ans. Drahomira fut nommée leur tutrice & prôclamée Régente de Bohême. Mais . comme on redoutoit l'ambition de cette princesse, on lui donna pour collégue la douairiere Ludmilla, avec une autorité presqu'égale; & les deux Reines furent chargées de l'éducation des deux Souverains. Ludmilla garda Wenceslas qu'elle envoya aux fameures écoles de Budecz, sous la conduite d'un prêtre d'une vertu éclatante, appellé Paul Keichas. Drahomira retint Boleslas, auguel elle communiqua tous les vices de son caractere, & qu'elle laissa vivre au gré de ses passions. Ce partage de l'autorité souveraine, dont l'ambitieuse Drahomira auroit voulu être seule revêtue, alluma dans son cœur une haine implacable contre sa rivale, & contre les Chrétiens qui presque tous sus-

D

tire tous les citoyens. Chacun prend part à la querelle pour ou comre. Enfin, après deux ou trois heures d'achamement, les payens & leurs adversaires cessent le carnage, & laissent près de mille morts sur la place. Le deuil sut général. Il n'y eut point de famille qui n'eut à maudire ce funefte combat qui ne termina point les malheurs de l'infortunée ville. Quelques jours après, torsque le stence de la nuit étoit le plus profond; Palhogus, accompagné de fes infâmes fatelliges, se précipite dans quelques maisons Chrétiennes, qu'il avoit auparavant défignées, & met à mort tous ceux qu'il rencontro. Plus de trois cents hommes périssent fans défense, par la main de ce bourreau qui ne cesse le carnage, true lorsqu'il voit les Chrétiens en état de lui résister. Enfin, sous la protection de Drahomra; il porta l'audace jusqu'à entretenir une petite armée i pour accabler les adorateurs du vrai Dieu, ils niosoient plus fe montrer dans Prague. Il n'y avoit plus de sureté pour eux, même dans le sein de teurs familles. Poussés par le désespoir, ils s'affemblerent & résolurent de faire un dernier effort pour immoler leur tyran. Palhogus, redoutant leur vengeance, fe renferme dans son hôtel. Les Chrétiens vont l'attaquer dans cet asyle, mettent ses gardes en

Dij

#### **→**[924.] **→**

Wencessa, possesseur tranquille de sa couronne, voulut relever l'Eglise de Jesus-Christ, que la fureur sacrilége de sa mere s'étoit esforcée d'abbatre. Il sit construire de magnisiques basiliques, de superbes hôpitaux, des monasteres, des écoles. Il donnoit lui-même à ses sujets l'exemple de la piété, de la ferveur. Il passoit sa vie dans la priere & dans' les mortifications. Il faisoit de grandes aumônes. Il soulageoit lui-même les malades, & leur rendoit de ses royales mains les services les plus bas.

Dans ce tems-là, l'empereur Henri l'Oiseleur, après avoir subjugué plusieurs peuples voisins de l'Empire, descendit en Bohême, à la tête d'une armée victorieuse. pour la soumettre à ses loix. On vit alors clairement que la sainteté du Prince fait le plus ferme appui des peuples. Wenceslas, Ioin d'opposer la force à la force, vint audevant du César, à la tête du clergé de Prague, pour faire hommage à ce Prince de cette ville & de son royaume. « Tout-» à-coup, disent les auteurs du tems, le » Ciel opere un prodige. Ces prêtres se » transforment en anges; & Wenceslas pa-» roît au milieu d'eux, environné de cette » gloire céleste, dont l'éclat est plus blanc a que la neige, plus vif que la lumiere du Düi

» soleil. » Henri, frappé d'étonnement, la vue de cette merveille, se prosterne de vant le monarque, qu'il vouloit mettre at nombre de ses vassaux; &, plein d'admirtion pour son eminente vertu que le Cielte munéroit d'une maniere si frappante, il le supplie de le recevoir au nombre des amis, & lui confere l'auguste titre de Roi. Mais l'humble Wenceslas refuse cette denomination trop fastueuse, & & met sous la protection du Corps Germanique, dont la Bohême, des ce moment, devint un des principaux membres. Henri l'invite se rendre à la diète de l'Empire. Il y est reçu en grand prince; &t, à son retour, l'Empereur lui sit un présent de son goût. Il lui donna un bras de S. Vit, martyr, que le pieux Wencessas déposa dans un temple magnifique, qu'il fit conftruire en l'honneur de ce généreux confesseur de la soi qu'il professoit. ₩[934.] ·

Les Hongrois font des courses sur les terres de l'Empire. La Bohême devient aufile theatre de leurs fureurs. Wenceslas marche contre ces brigands; les joine; les taille en pièces, & force les débris de leur armée de reprendre le chemin de leur patrie. Irrites ette défaite, ils reparoissent presqu'aul-Midans la Moravie qui venoit d'être telle nie à la Bohême, par un décret de la diète impériale. Wenceslas avoit congédié ses troupes. Il les rassemble; et le seul bruit de son approche sait disparoitre les Barbares; mais le prince ne put empêcher qu'ils ne savageassent, d'une maniere horrible, toute la Moravie, et la plus grande partie de la Bohême septentrionale. Pour mettre en sûreté ces provinces frontieres, Wenceslas sait construire des sorteresses qu'il garriit de soldats, et laisse dans les principales villes de nombreuses garnisons; puis il revient dans la capitale pout y faire sleurir de plus en plus la religion et les sciences.

# 938.]

Tandis que le fouverain de la Behéme s'empressoit de rendre à la foi son premier éclat, Boleslas, son frere, faisoit maléraitet les prêtres; et son implacable barbarie exerçoit sur ces innocentes victimes les critaunes les plus atroces. Peu content d'assouvir sa haine sur les ministres de l'Evangile, il résolut de tremper ses mains dans le sing tle son frere. Une Furie l'excitoit sans césse à cet horrible particide. C'étoit Drahomira, sa mere, qui, satiguée de vivre dans l'obscurité, et voulant punir Wenceslas de l'exil au quel elle l'avoit force de la condamner, s'étaoit retirée auprès de son second fils. Elle notat pas de pêine à lui protiver la facilité de

garde un filence farouche, & promene de

tous côtés des regards furieux. Drahomira apperçoit dans le moment tout ce qui se passe dans son ame; &, pour écarter les remords qui le déchiroient: « Voilà donc, lui » dit-elle, ce prince intrépide, qui se flatoit » de braver les périls les plus grands? Un » préjugé le fait trembler. Il veut régner : il .» n'ose agir. Il forme un projet : il craint de » l'exécuter. Qui donc a pu retenir votre » bras? Votre indigne rival étoit-il à la tête » d'une armée? Étoit-il environné de ces » mêmes Bohêmes dont vous détestez l'af-» fection pour sa personne? Un prince foi-» ble, timide, isolé, voilà le terrible ennemi » qu'il redoute! Rougissez, ame pusillanime. » Par votre lâcheté, vous tournerez contre » vous le fer qui arme votre main. Les maux, » qui devoient tomber sur Wenceslas, vous » accableront vous-même; & , loin de mon-» ter sur le thrône de votre pere, vous ne » trouverez désormais que l'exil ou la mort, » si vous ne vous hâtez de prévenir votre » rival... Il n'est plus tems de délibérer. » Croyez-moi: croyez-en votre mere. Al-» lez venger celle quivous a donné le jour: » allez venger vos droits, en massacrant le » traître aux pieds des autels de son Dieu. »

Elle dit; & sa fureur passe dans l'ame du nouveau Cain. Hors de lui-même, il vole



inhumé dans l'église même où son ame à Dieu; mais, que après, il sut transporté à Praggelise de S. Vit, où Dieu; sainteté par les miracles sans opéra sur son tombeau. Si l'à écrivains de la Bohême, on vis ce prince paroître au milieu de sur un cheval blanc, tendint : pique rayonnante, et combi des soldats, pour faire trious pe chie dont il étoit le putron, i été le souverais.



#### BOLESLAS I, surnommé LE CRUEL.

# 938.]

PRÈS la mort tragique de Wenceflas, le fratricide s'empara, la force à la main, du thrône de Bohême. Il continua de persécuter les Chrétiens, & ordonna, fous peine de mort, à tous les prêtres de fortir du royaume. Plusieurs perdirent la vie dans les supplices; & leurs corps surent privés de sépulture.

939.]

La Bohême, par la foumission de Wencellas, étoit devenue une des parties de l'Empire. Othon le Grand siégeoit alors sur le thrône de Charlemagne. Ce prince habile saissission que lui offroit la fortune d'étendre sa puissance. Il crut devoir profiter de la révolution qui venoit de troubler la Bohême; &, se déclarant le vengeur du religieux Wencessa, il leva des troupes, & les sit marcher contre l'usurpateur.

Cette guerre, qui fut fanglante, & qui dura quatorze ans, fut remarquable par la vicissitude de la victoire qui couronna tantôt

l'un, tantôt l'autre parti. Esicon, général de l'Empire, étonna Boleslas par ses premiers exploits. En vain le monarque voulut l'écarter des frontieres de ses Etals: Un triomphe complet les lui ouvrit; & la Bohême feroit devenue la proie de ces guerriers victorieux, si la fortune, par un de ces caprices qui lui sont ordinaires n'eût relevé les vaincus pour accabler les vainqueurs. Esicon, enflé de ses succès rapides, & se croyant désormais invincible, s'avança dans un pays inconnu, avec plus de présomp-tion que de prudence. L'aveugle capitaine s'engagea dans des défilés. Le Duc, qui le suivoit avec les débris de sa désaite, se jette sur lui, & le taille en piéces. Une nouvelle armée, sous la conduite du comte Eccard, succede à la premiere, & vient attaquer Bolessas dans les plaines de Bolessavie dont il étoit le fondateur. La vue de cette ville chérie anime le Duc & ses guerriers. Le desir de la conserver leur inspire un courage intrépide. Ils se battent comme des lions. Bolessas sur-tout manifeste sa fureur au point de ne laisser la vie à aucun Allemand qui tombe sous sa main. Enfin il remporte la victoire; le général & ses foldats, tout devient la victime de la guerre. Il n'en échappe pas un seul pour aller annoncer dans l'Empire la honte & la défaite des guerriers qui avoient

Juré de combattre pour sa gloire.

#### BOHÉMIENNES.

# **\***[941.]

Pendant que les ennemis du dehors occupoient toutes les forces du royaume, la discorde vint semer son sunesse poison dans les murs de la capitale. Cette ville étoit peuplée d'un grand nombre d'idolâtres; mais, inférieurs en forces & en ressources aux Chrétiens leurs rivaux, ils formerent secrettement la résolution de les accabler. On ne se mésioit point d'eux; & la paix, qui régnoit depuis plusieurs années entre les citoyens, avoit presque fait oublier les divisions précédentes.

Pendant la nuit, une foule de payens. qui s'étoient rassemblés des campagnes voisines, viennent se joindre à ceux de la capitale; &, tous ensemble, ils courent, comme des forcenés, dans les maisons de leurs adversaires. Les Chrétiens étoient sans défense. Quelques - uns succombent sous leurs coups; mais les autres, surpris sans être déconcertés, s'emparent de tout ce qu'ils rencontrent sous leurs mains, & réfistent vaillamment à leurs éternels ennemis. Bientôt le combat devient terrible. La foule des adorateurs du vrai Dieu s'accroît à chaque instant; & la valeur des guerriers augmente avec elle. Enfin les idolâtres sont contraints de prendre la fuite, en laissant au nombre des morts près de quatre cens de leurs compagnons. La victoire ne coûta que trentefept victimes aux Chrétiens; & elle leur procura quelques années de calme.

# **~~**[949·]

Othon, occupé ailleurs, ne pouvoit se venger de ses fréquentes détaites, ni laver dans le sang des Bohêmes la honte dont ses guerriers s'étoient couverts dans leur pays. Il continua cependant d'y envoyer des troupes, mais plutôt pour occuper l'ennemi, que pour faire des conquêtes. La foiblesse de ses armées ne sixa pas même l'attention de Bolessa qu'un ennemi bien plus redoutable

appelloit d'un autre côté.

Les Hongrois, connus dans ce siècle par leurs brigandages, s'étoient emparés de la Moravie, l'un des plus beaux domaines du royaume. Bientôt ils oserent insulter les frontieres même de la Bohême; &, comme s'ils eussentété dans le sein de leur patrie, ils porterent l'audace jusqu'à construire dans ces régions des villes & des forteresses. Tant de hardiesse inquiéta Boleslas qui, prostant du loisir que lui laissoit la foiblesse de l'Empereur, envoya contre les Hongrois une armée nombreuse. Mais elle sut deux sois vaincue; & tout ce qu'elle put faire, sut

# -2.[952.]

Ce ne fut pas la seule disgrace de l'infortuné monarque. Othon, qui venoit de pacifier l'Empire, & d'augmenter sa puissance par la foumission d'une foule d'ennemis. voulut ajoûter à ses triomphes la gloire de vaincre Boleslas. Il fait marcher contre ce prince deux armées redoutables, qui pénètrent dans la Bohême par deux endroits differens. Le Duc, trop foible pour s'oppofer à ce torrent, va se renfermer dans la ville qui lui devoit fon existence, résolu de s'y défendre jusqu'à ce qu'il puisse ou sauver ses Etats, ou obtenir une paix avantageuse. Il y eft affiégé; & bientôt il éprouve les extrémités les plus triftes. Alors il propose à l'Empereur de terminer leur querelle par un traité équitable. Le prince Allemand refuse tout accord; & peut-être cette inflexibilité out-elle oté heureuse, si les sléaux, qui accabloient la place attaquée, n'eussent désolé 16 troupes. En peu de jours, la disette & les maladies devinrent telles, qu'il fut obligé découter les propositions de paix que le Duc hui avoit fait faire. Il consentit à faire ceffer la guerre, à condition que Boleslas séroit pénirence de les fautes; qu'il rappelleroit les Chrétiens exilés, et enfin, qu'il fourniroit, comme ses prédécesseurs, l'argent & les hommes nécessaires pour la désense de Corps Germanique. Le Prince assiégé consentit à tout, & signa de bonne foi le trait de paix, qui le rendoit vassal de l'empe-

reur, sous le titre d'Ami & de Grand-Pane-

tier de l'Empire. Boleslas commença dès-lors à changer sérieusement de conduite, & cessa de persécuter les disciples de Jesus-Christ. S'il et faut croire les moines qui ont écrit sa Vie, cette conversion ne se sit point sans miracle.

Wenceslas, son frere, se manifesta à se yeux, durant son sommeil; &, lui reprochant les crimes qui l'avoient deshonoré jusqu'à ce jour, il l'exhorta vivement à mener une vie plus conforme à la Foi dans laquelle on avoit formé sa jeunesse. Les paroles du Bien-

heureux opérerent sur ce prince cruel, qui, changé tout-à-coup en agneau, devint le protecteur & le pere de ses sujets.

Ce qu'il y a de certain, c'est que, de tous ses crimes, le meurtre de Wenceslas sut celui que le Duc pénitent voulut réparer avec plus d'éclat. Il fit bâtir à Prague une

église sous l'invocation de ce religieux prince. Il fit représenter son image sur la monnoie qu'il fit frapper; & cet usage subsista jusqu'au règne de l'empereur Mathias, dont les ducats portent encore l'empreinte

du faint monarque. Il éloigna de la cour l'ambi-

Pambitieuse Drahomira, dont l'ame sanguinaire & vindicative avoit fans cesse armé son bras contre l'innocence. Il conduisit lui-même à Ratisbonne Strazchica, son fils aîné, pour lui faire prendre l'habit monastique; & , lorsque le jeune prince prononçoit ses premiers vœux, on vit Boleslas à la porte du temple, couvert d'un sac & d'un cilice, supplier les sidèles étonnés d'intercéder pour lui auprès de Dieu & auprès de l'évêque, qui vint, à la tête de son clergé, lui donner l'absolution de son parricide.

### **→** [958.] **→**

De retour dans ses Etats, Boleslas s'appliqua à faire fleurir la religion dont il étoit, quelques années auparavant, le plus cruel persécuteur. Mais les perpétuels ennemis de la Bohême ne lui permirent pas de se livrer tout entier à ces pieuses occupations. Les Hongrois franchissent enfin les barrieres qu'on leur avoit opposées, & se répandent dans le royaume, en plus grand nombre que jamais. Le Duc court à la rencontre de ces impitoyables guerriers, & les repousse. Ils reparoissent bientôt. Boleslas les joint encore, & les taille en piéces avec Gichan leur chef. A peine le Duc avoit-il triomphé de ces brigands, qu'une nouvelle armée se présente tout-à-coup. Animé par deux An. Bohém. An. Bohém,

ANECDOTES victoires, le prince va l'attaquer, la met en fuite, la poursuit jusques dans Caurzinie qu'ils avoient bâtie, & qui leur servoit de retraite; prend cette ville, l'épée à la main, & termine glorieusement une guerre qui avoit épuifé la Bohême. La joie publique fut d'autant plus vive, que Drahomira, par fa mort, sembloit avoir délivré la patrie de tous les fléaux qui l'accabloient depuis que cette princesse étoit montée sur le thrône. » En effet ses crimes, dit le Jésuite Balbinus, » furent si horribles & si multipliés, qu'il » auroit fallu un chariot pour les trainer » dans l'enfer. »



Boleslas profita de la paix que sa valeur avoit rendue à son royaume, pour remettre en vigueur les sages ordonnances des princes qui l'avoient précédé sur le thrône. Il ne put détruire les idolâtres: leur nombre étoit encore trop confidérable; & d'ailleurs il avoit résolu de ne plus répandre le sang d'aucun Bohême. Mais il leur laissa si peu de priviléges, il imposa un frein si puissant à leur fureur, qu'ils n'oserent plus remuer sous son règne, & qu'ils se contenterent de pleurer, dans l'obscurité, l'humiliation de leurs dieux, & la chute de leurs autels. Tels étoient les services que Boleslas ren-

doit à la patrie, lorsque la mort vint l'en-

lever à ses sujets, dans la cinquante-huisieme année de son âge, & la trente-septieme de son règne. Ce prince su un mêlange bizarre de bonnes & de mauvaises qualités qu'il porta toutes à l'excès. Foible, ou du moins trop complaisant pour sa mere, il n'osoit lui résister, quand elle lui ordonnoit des crimes; ambitieux, il sacrisioit tout à sa grandeur; cruel, il se faisoit un jeu de répandre le sang de ses sujets. Mais la dou-

répandre le sang de ses sujets. Mais la douceur de l'Evangile, la sublime morale de ce Livre divin, & l'exemple de Wencessas transformerent ce monarque en prince doux & pacisique : son dernier soupir sut un cri de pénitence.



#### BOLESLAS II, surnomme Le Pieux.

**\***[967.]\*\*

N calme profond régnoit dans la Bohême, lorsque ce prince ceignit le diadême; & cette heureuse tranquillité, ouvrage des dernieres années de son prédécesseur, avoit ramene dans le royaume les vertus antiques, & les arts que la cruauté ou la discorde avoient bannis. Héritier de la piété de son oncle, fidèle imitateur de fon pere converti, Boleslas s'empressa. comme ces deux princes, de travailler au bonheur public, à la propagation duquel tout sembloit l'inviter. Persuadé que ce n'est qu'en rendant à Dieu l'hommage que toute créature doit à l'Être suprême qu'on apprend à remplir, à l'égard des hommes, tous les devoirs de la société civile, il s'appliqua sur-tout à faire sleurir la religion. Suivant l'usage de ce siècle, où l'on croyoit pieusement faire une œuvre méritoire, en donnant beaucoup aux ministres des autels. il dota richement le clergé de son royaume. Le pape lui permit de nommer un évêque pour l'église de Prague; & Dethmar, Saxon d'origine, & chanoine de Magdebourg, remplit le premier cet illustre siège.

# ₩[973.] **/**

L'idolatrie & la superstition ne purent voir, sans frémir, renverser pour jamais leurs autels; & les payens, excités par leurs prêtres qui languissoient dans l'indigence & dans l'obscurité, résolurent de faire de nouveaux efforts pour anéantit, s'il étoit possible, une religion trop séveré pour des cœurs façonnés au joug des passions. Ils prirent les armes, non plus par troupes, mais au nombre de plus de dix mille, & se présenterent devant la capitale, pour venger leurs dieux outragés. A cetté nouvelle, Bolessas leve une armée dont il donne la conduite à Bratzimil, personnage d'une grande naissance, & d'une habileté plus grande encore; & bientôt il apprend que les rebelles, enveloppés dans une embuscade, sont ou taillés en piéces, ou mis en fuite.

### **→** [975.] **→**

Une peuplade de payens, voisine de la Bohême, fournissoit aux idolâtres de ce royaume des forces toujours nouvelles; & la rebellion, comme cette hydre de la fable, sembloit prendre, dans sa désaite même, une consistance plus redoutable. Boleslas entreprend de convertir cette pépiniere d'ennemis domestiques; &, pour , E iij

#### ANECDOTES mieux cacher son dessein, il arme, sous

un prétexte spécieux, ses sujets Chrétiens, les conduit vers l'asyle des rebelles, qu'il met tout-à-coup à feu & à sang, & ne sait de toute cette contrée qu'un amas de ruines. Il n'y avoit point de milieu entre la mort ou le Christianisme. On préféra le dernier; & tout le monde courut au Baptême. Le prince se félicitoit de ce succès heureux. Il reprenoit, en triomphant, le chemin de sa capitale, lorsque des cris soudains se font entendre, & jettent la terreur dans les cœurs de tous les guerriers répandus çà & là dans les plaines, dans les montagnes & dans les bois. C'étoient les nouveaux convertis, qui venoient témoigner à leur apôtre une reconnoissance aussi sincère que leur conversion. Peu s'en fallut que Boleslas ne fût fait prisonnier. Il combattit long tems avec un petit nombre de braves

qui s'étoient placés devant lui pour lui faire un rempart de leurs corps. Sa résistance héroïque donna le tems à ses soldats d'accourir à son secours; & les payens, trop soibles pour tenir contre des troupes animées par la fureur & par la vengeance, chercherent leur salut dans une prompte retraite. 976--977.]

Une pareille audace ne sût point restée impunie, fi des ennemis étrangers n'eussent įu E

point appellé Boleslas à l'extrémité de ses Etats. L'empereur Othon II avoit fait en trer une armée dans la Bohême, croyant trouver ce royaume sans défense. Le prince vole à l'ennemi, le joint; le combat, le pousse jusques dans fon camp qu'il em porte l'épée à la main, & l'oblige d'avouer. sa foiblesse, en demandant une paix honteule.

A cet adversaire formidable, en succede tout-à-coup un autre. Boleslas I, roi de Pologne, vient attaquer le duc de Bohême, au sein même de ses domaines. Le vainqueur d'Othon se précipite avec la vîtesse d'un torrent, contre ce nouveau téméraire, taille ses troupes en piéces, l'assiége dans Cracovie dont il fait la conquête. La perte de cette ville importante accable le monarque Polonois, qui vient humblement se foumettre aux conditions que lui voudra prescrire le prince victorieux. Boleslas se contente de la possession de Cracovie, donne la paix à la Pologne.

# 995.

Cette paix fut fatale aux adorateurs des dieux du paganisme, dont le pieux Boleslas avoit juré la perte. Eux-mêmes l'exciterent à la vengeance, & allumerent, par leur aveugle témérité, sa religieuse sureut. Tout ce qui restoit de payens dans la Bohême se

#### ANECDOTES

joignit à tous ceux des régions voisines: & ces fanatiques, au nombre de plus de vingt mille hommes, vinrent camper sur le mont Srnobog, au-dessus de Prague, portant de tous côtés le ravage & la mort. Boleslas né se hâta point d'opposer la force à cette sérocité brutale, asin d'inspirer aux rebelles une presomptueuse confiance. Enfin le moment terrible approcha. Ils s'étoient partagés affez loin les uns des autres, pour se procurer plus aisément les secours nécessaires contre les rigueurs de l'hiver qui ap-prochoit. Le Duc fond tout-à-coup sur ses corps isolés, &, dans un instant, en fait un horrible carnage. A peine douze cents hommes purent-ils éviter la mort. Cette sanglante défaite les instruisit; & cet exploit fut le dernier effort de la superstition mourante.

#### JN[999.] /

Le monarque délivré des fatigues de la guerre, & rendu enfin à la tranquillité qu'il desiroit depuis si long-tems, ne songea plus qu'à se donner tout entier aux devoirs que sa piété lui prescrivoit. Tous les jours, on vit s'élever des églises & des monasteres, où, à l'ombre du thrône, la vertu s'engraissoit d'une sainte oissveté. Le prince les honoroit souvent de sa présence: quelquesois il servoit lui-même ces pieux

cénobites, qui, pleins d'un religieux orgueil, célèbroient cette humble action, comme le plus beau trait de la vie du monarque : aussi ne cessoit-on point de rémunérer par d'amples oraisons les saintes profusions de. Boleslas; & si le Ciel les eut exaucées, sans doute ce prince est'eu un règne éternel. Mais le monde n'étoit plus digne de le

à la Bohême qu'elle alloit perdre un Souverain à qui il ne manquoit qu'une piété plus éclairée, pour être le plus grand prince de son siécle.

posséder; & son grand age annonçoit assez

Un affaissement général, accompagné de douleurs très-aiguës, quoique momentanées, l'avertit de son dernier moment. Il voulut le facrifier à la religion & à la patrie; &, récueillant le peu de forces que lui laissoient ses langueurs; il donna à son fils ces instructions paternelles, qui devroient

être gravées dans le cœur de tous les rois. » Mon fils, ceux qui commandent doi-» vent à leurs sujets jusqu'à leur dernier

<sup>»</sup> foupir; je veux le leur confacrer, en vous

<sup>»</sup> donnant les avis qu'un pere ne peut refu-» ser, sans crime, à l'héritier de ses titres

<sup>&</sup>quot; & de ses biens. La Bonté divine m'a placé » sur un thrône que son bras tout-puissant

<sup>»</sup> a daigné protéger durant tout mon tègne. » Les loix de la nature m'en font descendre, » pour vous y faire monter en ma place.

#### ANECDOTES

» Songez bien aux obligations que va vous » imposer ce rang suprême. Fermez votre » ame à l'orgueil, vice trop ordinaire à "l'homme, & sur-tout à l'homme cou-

» ronné. Vivez avec vos sujets, comme un

» bon pere au milieu de sa famille: aimez-» les, chérissez-les; vous le devez, mon » cher fils: ce sont vos enfans; votre » royaume est votre famille. Gravez pro-

» fondément dans votre cœur les Comman-» demens de Dieu: appliquez-vous à ob-» server sa Loi sainte. Bâtissez des églises:

» allez fouvent dans ces faints lieux, pour » y offrir à l'Être suprême l'encens de vos » prieres. Respectez les prêtres qui sont les

» serviteurs de Dieu. Qu'à l'ombre de vo-» tre thrône, ils trouvent un asyle contre » toutes les vexations, & rendez-les les pre-» miers objets de votre munificence. Qu'une

» vaine suffisance ne ferme point vos oreil-» les à la sagesse de votre conseil. Ecou-» tez vos anciens avec docilité; empressez-» vous de suivre leurs avis. Que la justice

» règle vos jugemens; mais, en jugeant, » ouvrez toujours votre cœur à la miléri-» corde. N'abandonnez jamais la veuve &

» l'orphelin. Aimez vos serviteurs; & re-» gardez, comme les meilleurs de vos su-» jets, les pauvres habitans de la campa-

» gne. Gardez-vous de jamais thésauriser. » Un monarque avare est un monstre; & » tôt ou tard il devient le fléau de sa patrie. » Ne portez point de loix qui puissent » ébranler la constitution de l'Etat. Celles » de vos prédécesseurs sont sages: essorcez-» vous de les saire observer. Evitez sur-

" vous de les faire observer. Evitez sur-" tout de jamais changer la valeur des espe-" ces. Aucune peste, aucune guerre, rien

» enfin ne nuit tant aux peuples que l'al-» tération de la monnoie. Adieu, mon » cher fils. Recevez la bénédiction que je

» vous donne. Vous serez heureux, si le » Ciel exauce les vœux que je forme en » ce moment pour votre prospérité. » A peine le sage monarque avoit-il achevé ces mots, qu'il expira. Toute la Bohême lui

peine le fage monarque avoit-il achevé ces mots, qu'il expira. Toute la Bohême lui donna des larmes fincères; & fa mémoire fut en si grande vénération, qu'on lui décerna le titre de Bienheureux. BOLESLAS III, furnomme L'AVEUGLE.

# **\***[999.]\*

E prince n'avoit aucune des qualités de son pere. Avare, lâche & paresseux, il resuta d'envoyer à la garnison de Cracovie les sécours dont elle avoit besoin pour conserver cette conquête. Le roi de Pologne, qui depuis long-tems ne voyoit qu'avec douleur cette importante place entre les mains d'un prince voisin, prosta de la négligence du duc de Bohême, & se remit en possession de Cracovie.

-7 [ 1003. ]A

L'indolence stupide de Bolestas lui se bientôt concevoir le dessein de porter plus Ioin ses vues. Dans la crainte que ce prince, excité sans cesse par les amis de son pere, ne se déterminât ensin à la guerre, il sorme la résolution de le prévenir, en se réndant maître de sa personne. Sous prétexte de saire ensemble un accommodement, il lui demande une entrevue. Le crédule Bolestas s'y rend. Mais, au lieu de trouver le perside monarque, il n'apperçoit qu'une troupe de satellites qui le sansissent à leur maître. Ce prince, au mépris de la soi publique, lui sait crever les yeux, & le relègue dans une solitude.

# Bohémiennes. 77

#### JAROMIR.

#### ₩ [1004-1012,] **/**

OLESI AS, privé de la vue, remit la sou-J veraine puissance à son fils Jaromir qui n'avoit pas plus de talent que lui. Ce prince, après avoir langui quelques années sur le thrône, tomba dans le piège que lui dressa un habitant de Warsovie, nommé Kokanus, qui avoit été la cause du malheur de Boleslas. Dans la vue de rendre service au roi de Pologne, Kokanus entreprit de faire périr Jaromir, dans une partie de chasse. Cet exercice étoit l'unique occupation de ce prince. Ayant trouvé moyen de tirer le duc de Bohême à l'écart, il le fir attacher à un arbre par ses complices; & il se disposoit à le percer de flèches, lorsqu'un seigneur de la cour du Duc, nommé Hovores conduit par hazard dans cet endroit. arrêta, par sa présence, l'exécution d'un projet si criminel. Les eris qu'il sit attirerent bientôt le plus grande partie des chasseurs; & treize des conjurés furent pris. Kokanus, trop heureux pour un perfide, se sauva en Pologne. Il vint, en même tems, à bout de retirer des mains de l'empereur Udalric,

#### ANECDOTES

frere de Jaromir, à qui il avoit également dessein d'ôter la vie. Pour réussir plus sûrement dans ce détestable projet, il porta le roi de Pologne à faire une irruption dans la Bohême. Ce monarque assemble ses troupes; entre dans cet infortuné royaume; porte de tous côtés la désolation, le ravage, l'incendie & la mort, & se rend maître de Prague. La prise de cette place excite son ambition. Il ofe tenter une conquête aussi importante. Il assiége la sorteresse de Vissogrod; mais la fortune cesse de couronner son ambition, & lui prépare des tevers. Udalric, qui avoit trouvé moyen de rompre ses fers, retourne en Bohême où sa présence ranime le courage des habitans du pays. Prague est reprise. Les Polonois sont entièrement chassés de la Bohême; mais la discorde secoue son funeste flambeau sur les deux freres qui prétendent également à la souveraineté. L'aîné fondoit ses droits sur son âge, & sur ce qu'il avoit été déja reconnu duc de Bohême. L'autre représentoit sa victoire, & disoit hautement qu'elle l'avoit rendu digne d'un thrône que, fans lui, le foible Jaromir n'auroit pu conserver. Enfin Jaromir est la victime de l'ambition de son frere qui lui fait crever les yeux, & qui lui retranche la virilité pour le mettre hors d'état de régner.

The fire



#### UDALRIC.

## **\***[1012.]

L fongea d'abord à se marier; & son L dessein étoit de faire alliance avec quelque prince d'Allemagne, lorsque, revenant. un jour de la chasse, la fortune lui fit rencontrer sur sa route une jeune paysanne, nommée Blazène ou Bozène, dont l'extrême beauté le frappa. Sa passion devint, en peu de tems, si violente, qu'il se détermina à l'épouser, malgré les murmures des seigneurs de sa cour, & sur-tout de leurs filles qui s'étoient flattées que le Duc choifiroit une épouse parmi elles. On alla même jusqu'à plaisanter sur le goût bizarre du prince. Il se contenta de répondre : « Cette » fille, qui n'est aujourd'hui à vos yeux » qu'une méprisable paysanne, sera demain » une princesse, devant laquelle vous rem-» perez : l'éclat des maris se répand sur » leurs épouses. » Les grandes qualités de la nouvelle Duchesse lui gagnerent bientôt tous les cœurs; & l'estime publique sit taire l'envie & la jalousie.

#### 80

# ₩[1015.]

Le roi de Pologne met le siège devant Glatz; mais la peste, qui rayageoit alors toute l'Europe, l'oblige de rentrer dans ses Etats. Ce terrible sièau se répandit partout avec une telle sureur, qu'à peine restat-il sur la terre la dixieme partie des hommes. Udalric employa un moyen bien extraordinaire, pour arrêter ses progrès en Bohême. Il sit mettre le seu à toutes les forêts de ses Etats; & la slamme purissa tellement l'air, que les qualités meurtrières, dont il étoit rempli, se dissiparent bientôt.

## - [ 1025. ]

· Udalric, depuis qu'il étoit monté sur le thrône, n'avoit point cessé de voir ses sujets en proie à mille maux. La vue des malheurs publics toucha son cœur. Il s'en regarda comme la premiere cause; & cette idée lui sit prendre la résolution de réparer ses sautes. La maniere dont il avoit traité son frere sit naître ses premiers remords. Il employa la médiation des évêques pour se réconcilier avec lui. Jaromir consentit sans peine à oublier tout ce qui s'étoit passé; & les deux freres, sincèrement réconciliés, partagerent entr'eux l'administration de l'Etat.

[1031.]

# BONÉMIENNES:

Depuis long-tems, les Polonois, par leurs brigandages, par les hostilités les plus barbares, excitoient la vengeance du duc de Bohême; mais ce prince, on ignore pour quelles raisons, avoit négligé de punir ces attentats multiplies. Enfin il résolut de réprimer ces mortels ennemis de ses Etats. Brzenilas, son fils aîné, à peine entré dans l'adolescence, mais que son courage & sa rare prudence égaloient déja aux plus fameux héros, fut mis à la tête des troupes, avec le titre de Marquis. Le jeune prince, suivant les instructions de son pere, prit le chemin de la Moravie, afin de défendre cette province, depuis plus de trente ans, le théatre d'une guerre sanglante, com tre les Polonois & les Hongrois qui tourà-tour l'infestoient sans cesse. Il répondit à l'attente publique. Ses premiers exploits furent des triomphes qui auroient honoré les plus grands capitaines. Trois armées Polonoises, taillées en piéces, les Hongrois repoussés, attaqués même dans le cœur de leur pays, procurerent enfin à la Bohême une paix d'autant plus agréable qu'elle étoit nécessaire & desirée depuis long-tems.

#### 1037.]

Boleslas meurt, presque sans secours, dans Au. Bohém.

#### 82 ANECDOTES:

le lieu de son exil. Udalric ne lui survit que de quelques mois. Il expire, au mois de Novembre, après vingt-cinq ans de règne, & emporte dans le tombeau la réputation d'un prince digne du thrêne, si l'injustice & l'ambition ne l'y avoient point fait monter. Il augmenta & embellit considérablement la ville de Prague, & sit sleurir les arts qu'il eût cultivés lui-même, si la fertune, moins sévere, lui eût donné des jours plus tranquilles.

#### BOHÉMIENNES.

5º STEELER

#### BRZÉTISLAS I.

## 1037.]

L les Bohêmes étoient disposés à le reconnoître; mais il céda ses droits à Brzétissa que ses grandes qualités rendoient
digne du diadême. Il sit connoître à son
neveu qu'il avoit été privé de la lumiere
par les conseils de Kokanus. Ce scélérat,
informé des discours que Jaromir avoit tenus contre lui, le sit assassiner quelques
jours après. Brzétislas, animé d'une juste
indignation, le sit arrêter, & expirer dans
les supplices que méritoient ses sorsaits. La
paix, dont jouit pendant, trois ans la Bohême, donna le loisir au Duc de saire
règner par-tout la justice & l'abondance.

#### **\***[ 1038. ] **\***

Ce prince fait un voyage en Moravie. Une pluie affreuse, accompagnée de tonnerres, l'oblige de se résugier dans un couvent de filles, où plusieurs princesses étoient élevées. Il eut envie de les voir. Il ne croyoit pas, sans doute, que l'amour se sût caché dans cette sainte retraite. Judith,

fille du prince palatin du Rhin, fixa ses regards & son cœur. En un moment, il sint épris de cette passion violente, que la raison peut calmer, que les avis ne sont qu'irriter. Il tombe aux pieds de l'aimable princesse; &, comme une grille de ser opposoit à son ardeur une barriere incommode, il la faisit, il la brise, & jette dans le dernier étonnement les pieuses surveillantes de la belle ludiés. Resétisses étoit samples Se

la belle Judith. Brzétislas étoit aimable. Sa force lui donne du mérite aux yeux de sa maîtresse: elle l'écoute. Le prince sui promet sa foi. Elle l'accepte pour époux; & ce mariage soudain, conclu aux yeux & avec l'agrément des religieuses du monastere, est célébré bientôt après dans toute la Bohême.

**\*\***[ 1040. ] \*\*

Mais la joie qu'il inspira ne sut pas de longue durée. Le prince Palatin, indigné de ce rapt, implore le secours de l'Empereur, & le supplie de venger un attentat qui outrageoit tout le corps Germanique. L'empereur saisst cette occasion de sorisser sa puissance en Bohême. Il leve une armée nombreuse, & pénetre dans ce royaume. Les troupes des deux princes se rencontrent, & se préparent à la bataille. Déja l'on étoit près de s'entre-choquer, lorsque cette même Judith, pour l'honneur de laquelle

on alloit combattre, s'avance au milieu des deux armées, les cheveux épars, portant entre ses bras un fils qu'elle avoit eu de Brzétislas, & fait succèder le calme aux mouvemens de fureur, qui transportoient les deux peuples. On se salue de part & d'autre. Les princes & les guerriers s'embrassent comme des freres qui se reconnoissent après une longue séparation. L'empereur est proclamé Protesteur & Ami du royaume de Bohême; &, pour mériter ce titre que lui donnent à l'envi les sujets de Brzetislas, il remet à ce prince le tribut qu'il lui payoit.

## \*\* [ 1049. ] A

Le duc de Bohême fait une irruption en Pologne. Il prend Gnesne dont il emporte toutes les richesses. Les Polonois désespérés ont recours à l'Empereur qui, craignant que Brzétislas, animé par la victoire, ne devînt entreprenant à proportion de sa puissance, lui ordonne de remettre à ses ambassadeurs l'or & l'argent dont il s'est emparé. Le Prince refuse. On lui déclare la guerre; & la Bohême en est encore une fois le théatre. Cette fois, la fortune abandonna l'heureux Brzétislas qui fut obligé de se soumettre à l'ancien tribut.

# ₩[1055.]

Il alloit se venger de cette disgrace sur les Hongrois, lorsqu'une sièvre soudaine le conduisit en peu de jours au tombeau. Il laissa cinq sils; Spitignée, qui lui succéda; Wratislas, Conrad, Othon & Jaromir. Il avoit toutes les vertus qui sont le grand monarque; & sa valeur lui sit donner le glorieux titre d'Achille de la Bohéme.



# Bohémiennes. 87

SPITIGNÉE II, surnommé Le Juste,

# **→** [1055--1061.] **/**

E prince, né d'une mere Allemande, avoit conçu pour les Allemands une si grande aversion, que le premier usage qu'il sit de son pouvoir sut de les chasser tous de la Bohême. Il est vrai qu'ils vivoient dans ce royaume, comme dans un pays de

conquête.

Spitignée fit ensuite la guerre à ses freres qu'il dépouilla des apanages que son pere leur avoit assignés en Moravie. Il les leur rendit cependant quelques années après, sur les représentations de Sévere, évêque de Prague, qui seul, par sa respectable gravité, avoit du poids sur l'esprit du prince. Ce monarque, après avoir réparé ses injustices, se livra tout entier aux soins du gouvernement, & aux exercices de piété. Le matin & le soir, il se prosternoit devant un Crucifix; & là, aux pieds de cet adorable Signe de notre falut, il répandoit des larmes sincères, pour expier les fautes de sa jeunesse. Il mourut saintement, après avoir déclaré pour son successeur, son frere Wratislas.

Fiy



#### WRATISLAS II.

#### **%**[1061.]**%**

L partagea la Moravie entre ses freres Conrad & Othon. Jaromir, le dernier, avoit embrassé l'état ecclésiastique. Cependant il se plaignit vivement de ce qu'on le frustroit de la succession de son pere; & l'on fut obligé de lui céder une ville de Moravie. Non content encore de cette satisfaction, il se retira en Pologne, l'asyle de tous les mécontens de la Bohême; y leva des troupes, & les conduisit contre Wratislas. Elles furent taillées en piéces. Le prince victorieux se disposoit à le poursuivre; mais il fut arrêté par la crainte des Polonois qui s'avançoient au secours de l'ambitieux Jaromir. Dans cet intervalle, l'évêché de Prague vint à vaquer. Le rebelle le demanda, l'obtint avec peine, & rentra dans l'Eglise. Son humeur inquiète donna, plusieurs sois depuis, de vives allarmes à son frere.

#### **\*\***[ 1086.] **\*\***

Wratislas rend d'importans services à l'empereur Henri IV, qui, pour lui prouver

Bonémiennes. fa vive reconnoissance, lui confere, dans une diète tenue à Mayence, le titre de Roi, & lui envoie la couronne royale avec tous les ornemens ordinaires à cette suprême dignité. Il ajoûte à ce bienfait la propriété de la Lusace, qui sournit au nouveau roi les moyens de foutenir avec plus d'éclat le titre auguste qu'il porte. Jaromir, son frere, assisté de l'archevêque de Trèves, & de l'évêque de Misnie, lui donne l'onction royale, aux acclamations de la

noblesse & du peuple. Léopold, marquis d'Autriche, fait des courses dans la Moravie. Wratislas vole au secours de ses freres, & remporte sur le Marquis un glorieux triomphe. Mais à peine a-t-il rétabli le calme dans cette contrée, qu'Othon, son frere, excite, par sa mort, une guerre intestine. Le roi de Bohême veut dépouiller ses enfans des Etats de leur pere. Conrad, leur oncle, se déclare en leur faveur. Wratislas envoie Brzétislas, son fils aîné, contre Conrad; mais, à la persuasion d'un courtisan, ce jeune prince passe dans l'armée de son oncle. Heureusement, ces troubles s'appaiserent. On se contenta de s'être menacé. Le Roi pardonna à son fils rebelle; mais ce fils, peu de tems après, abandonna de nouveau la cour, pour aller s'établir en Hongrie.

#### 1093.

Wratislas profita de la paix pour faire a qu'on appelloit, dans son siécle, de grandes & belles actions. Il fonda, ou dota richement des monasteres; & ce fut pour reconnoître ces services signalés, rendus à l'Eglife, que le pape lui donna le fingulier privilége de porter, par-tout où il voudroit, la mître & plufieurs ornemens épulcopaux; faveur importante pour ce tems-là.

Wratislas, sentant sa fin approcher, déclara Conrad pour fon successeur, & lui recommanda ses ensans, Borzivoie, Wladillas & Sobieslas, sans faire aucune men-

tion de Brzétissas.



# CONRAD.

1093. John

I ne voulut point prendre le titre de Roi; & ses successeurs l'imiterent, jusqu'au règne de Wladislas. Dans un autre fiécle, ont eût regardé cet exemple comme un des plus grands efforts du défintéressement philosophique. Il mourut après sept mois & dix-sept jours de règne.

4



# BRZETISLAS II.

₩[1094.] **№** 

A IDÉ des troupes du roi de Hongrie, auprès duquel il s'étoit réfugié, Brzétislas n'eut pas plutôt appris la mort de son frere, qu'il vint en Bohême, & s'y sit reconnoître Duc. On avoit craint le gouvernement de ce prince qui, jusqu'alors, avoit paru peu digne du thrône; mais bientôt ses manieres assables & populaires le firent adorer de ses sujets.

Curieux d'illustrer son règne par quelqu'évènement remarquable, il résolut d'abolir entièrement l'idolâtrie; &, pour parvenir plus sûrement à son but, il prit un moyen bien essicace : ce sut d'établir une Inquisition dont il consia la direction aux prêtres. Ces charitables apôtres, armés du fer & de la slamme, eurent bientôt extirpé les restes de la supersition, dont on ne vit plus une seule trace dans toute la Bohême.



Brzétislas fait ravager la Silésie: cette expédition ayant épuisé ses thrésors, il s'em-



#### SWATOPLUCK.

#### **\*\***[1104.]\*\*

E monarque dépouillé cherche par-pereur de l'invasion de Swatopluck, qui est cité au tribunal de l'Empire, & qui, contre l'avis de ses sujets, ose comparoître à la citation, après avoir désigné pour son fuccesseur, le prince Othon, son frere. Il se rend à la cour du souverain de l'Allemagne, qui lui fait aussi-tôt donner des gardes, & qui renvoie Borzivoie en Bohême à la tête d'une armée nombreuse chargée de le replacer sur le thrône de ses peres. Mais ce prince trouve d'invincibles obstacles dans la valeur d'Othon, & dans l'inimitié de ses sujets; & la protection de l'Empire ne sert qu'à lui faire perdre irrévocablement la couronne.

#### ₩[ 1109.] **%**

Cependant Swatopluck traite de sa liberté, pour une somme d'argent considérable, & gagne bientôt les bonnes graces de l'Empereur, au point que ce prince tient un de ses ensans sur les sonts de baptême, & lui remet une partie de l'argent qu'il s'étoit en

gagé de lui payer. Plein de reconnoissance; le duc de Bohême l'accompagne dans son expédition contre les Hongrois qu'il sat rentrer dans leur pays, & contre les Polonois dont il triomphe, mais aux dépens de ses jours; car un Polonois vient l'assafratemer dans sa tente.



#### WLADISLAS I.

# ₩[ 1110.] **%**

Es troupes proclament Othon Souverain de la Bohême; & l'Empereur confirme ce choix. Mais les Etats du duché choifissent Wladislas, frere de Borzivoie, & le mettent en possession de Prague. Bientôt l'Empereur même se déclare en sa saveur, & retient Othon à sa cour.

#### **\***[1116.]

Durant quelques années, le nouveau monarque règne avec gloire, & profite de la paix pour faire fleurir ses Etats. Mais bientôt l'ambition vient troubler cette heureuse tranquillité. Sobieslas, le plus jeune des freres du prince, entreprend de le déthrôner avec le secours des Polonois. La perte d'une bataille & des blessures reçues le font songer à la paix. Il vient trouver

BOHÉMIENNES. 95 fon frere qui lui pardonne & qui l'embrasse.

₹ [1125.] Æ

Borzivoie menoit une vie errante & malheureuse. Wladislas l'attire à sa cour, & le comble de bienfaits. Quelques envieux s'efforcent de rompre l'union des deux princes; &, par leurs sausses accusations, ils contraignent l'infortuné Borzivoie de chercher un nouvel asyle contre la calomnie & l'injustice. Władislas ne survécut pas long-tems à la retraite de son strere. Menacé d'une sin prochaine, par la foiblesse de sa santé, il nomma Sobiessas pour son successeur, au préjudice de ses trois sils, appellés Władislas, Henri & Théobald, & mourut le 2 d'Avril, après quinze ans de règne.



# SOBIESLAS

A PEINE ce prince est-il monté sur le tarône, qu'un ambitieux veut l'en précipiter. Othon, son cousin, soutenu de l'empereur Lothaire II, lui déclare la guerre. Il est vaincu, & forcé de demander la paix. C'est le seul trait mémorable

96 ANECDOTES

du règne du prince victorieux. Il embrasse le parti de Conrad qui disputoit l'Empire à Henri, gendre de Lothaire; & il termina ses jours, après avoir désigné pour son successeur Wladislas, son neveu, sils du dernier Duc.



#### WLADISLAS I

## 1140.]

A proclamation de ce prince parut être pour tous les descendans des Ducs le fignal de la révolte. Conrad, marquis de Moravie, fils de Léopold, & petit-fils de Conrad, qui n'avoit gouverné la Bohême que durant sept ou huit mois, se mit à la tête des mécontens. Mais le monarque, aidé des troupes de l'Empereur, dissipa les rebelles, qui firent en vain de nouveaux efforts pour se relever de leur chute.

#### \*\*[ 1145.]

Wladislas profite de la paix pour faire de pieux établissemens. Il fonde sur le mont Sion, près de Prague, un magnissque monastere de Chanoines Blancs, appellés Primontrés; & bientôt le Ciel reconnoissant lui prouve, par un prodige, combien cette

Bohemiennes.

rette action lui est agréable. Tandis que le religieux prince entendoit la Messe au milieu de ces pieux cénobites, la Reine du Ciel se présente à ses yeux; sait assez haut, pour être entendue de tous les assistants, le panégyrique de la sainte munissence; & lui indique un lieu, où il trouvera un monceau d'or, qu'elle sur donne comme une preuve de son amour. On se rend à cet endroit marqué par la Mère du Sauveur; & l'on y trouve en esset cent marcs d'or; présent assez peu considérable pour un grand prince, mais précieux, parce que le Ciel le saisoit.

## [1158.]

Le duc de Bohême suit l'empereur Frédéric Barberousse, dans son expédition d'Italie: il rend de si importants services à ce Souverain, que, pour lui témoigner sa vive reconnoissance, Frédéric lui confere la dignité royale, & étend cette prérogative sur tous ses successeurs.

## **~**[1174.]

Wladislas voulant assurer la couronne à son sils Frédéric, le fait déclarer Roi de son vivant. Ce partage de l'autorité souveraine déplait aux Bohêmes. Udalric, strere de Sobieslas, prosite de l'indisposition des

An. Bohém.

esprits, & vient même à bout d'engager l'Empereur dans le parti des mécontens. Le roi de Bohême, informé de ce qui se tramoit contre lui, se retire dans la Lusace, avec ses thrésors & sa famille. Mais, ne pouvant supporter long-tems le chagrin d'avoir perdu un sceptre qu'il avoit porté si glorieusement durant trente-cinq ans, il meurt quatre mois après sa retraite.



#### SOBIESLAS II.

**\*\***[ 1174--1178.]

DALRIC, nommé par l'empereur pour succéder à Wladislas, cède son droit à Sobieslas, son frere, qui ne prend point le titre de Roi. Ce prince, s'étant attiré la haine de l'empereur, fournit à Frédéric, sils du dernier Roi, l'occasion favorable de demander pour lui l'investiture de la Bohême. L'ayant obtenue, il força le Duc d'abandonner ses Etats.





#### FRÉDÉRIC.

Es impôts dont ce prince accable ses nouveaux sujets, & l'affection particuliere qu'il témoigne pour les Allemands, le rendent odieux. Conrad, marquis de Moravie, entreprend de le déthrôner. Pendant que Frédéric étoit à la diète de Ratisbonne, il fond sur Prague, & contraint les habitans de capituler; mais, avec le secours de l'empereur, Frédéric est rétabli peu de tems après

Conrad, forcé de demander la paix, ne reste pas long-tems tranquille. Bientôt il excite de nouveaux troubles, & ne réussit pas mieux dans ses entreprises. Résolu de le pousser à bout, le duc de Bohême charge

Przémislas, le plus jeune de ses freres, de porter la guerre en Moravie.

#### **\*\***[ 1189.]

Conrad, vaincu plusieurs sois, & se trouvant sans ressources, va se jetter aux pieds de l'Empereur, qui ne peut lui resuser sa grace. Il l'emmene avec lui dans son expédition de la Terre-sainte, au retour de laquelle, il l'éleva sur le thrône de Bohême, demeuré vacant par la mort de Frédéric.





# CONRADII; --- WENCESLASII; --- PRZÉMISLASII.

SPITIGNÉE III; WLADISLAS III.

# **₹**[1189.]

PRÈS s'être fait couronner à Prague, Conrad, fidèle à son bienfaiteur, le suivit en Italie, & mourut à Naples de la peste.

**\***[ 1190.]

Sa mort plaça Wenceslas sur le thrône. Ceprince, frere du duc Sobieslas, ne régna pas plus long tems que son prédécesseur. Przémislas, frere de Frédéric, souleva contre lui la plûpart des Bohêmes, & le contraignit de se rétugier à Bamberg, auprès de l'empereur Henri VI.

#### **\***[1191.]

La conduite de Przémislas ne pouvoit manquer d'indisposer contre lui l'Empereur. Trop foible pour réfister aux forces de ce monarque, il alla chercher un asyle en Moravie. Wencessas, s'étant mis en marche pour rentrer dans son royaume, sut arrêté dans la Lusace par Albert, marquis de ce

pays, & finit ses jours dans une étroite prison.

**\***[1192.]

Spitignée, son fils, sut placé sur le thrône par les Etats; mais, comme il étoit ensant, on nomma, pour administrateur du royaume, Henri, archevêque de Prague, lequel, ayant joui de l'autorité souveraine pendant quelques années, abdiqua l'an 1196.

## \_ **~~**[ 1197.] **~~**

Le Souverain étant encore trop jeune pour se charger du gouvernement, Wladislas, frere des ducs Frédéric & Przémislas, sut déclaré duc de Bohême. Przémislas, qui travailloit en qualité de manœuvre au bâtiment de l'église de Ratisbonne, apprend, sur ces entresaites, la mort de l'Empereur, arrivée à Messine. Il quitte aussi-tôt la truelle, & retourne en Bohême où Spitignée veut le faire arrêter; mais il est pris lui-même, & son heureux rival lui fait crever les yeux. Wladislas ne sit aucune dissiculté de remettre la couronne à son fiere, qui étoit l'aîné, & se contenta du marquisat de Moravie.





PRZÉMISLAS II remonte sur le thrône, & prend le nom d'Ottocare.

## **\***[1198.]**\***

A double élection des empereurs Philippe II & Othon IV ayant partage les princes de l'Empire en deux factions, le nouveau Souverain de Bohême hésita long-tems à prendre son parti. Les ravages que les Saxons faisoient dans la Lusace, & le peu de cas qu'Othon fit des plaintes qu'il porta à ce sujet, le déterminerent en faveur de Philippe dont il reçut bientôt après le titre de Roi. Quelque unisque parussent ces princes, ils devinrent, en peu de tems, ennemis par les intrigues de quelques personnes mal-intentionnées; & Philippe ayant fait dire à Przémislas, qu'il se passeroit aisément de son secours, le Roi se déclara pour Othon auquel il parut depuis si fort attaché, qu'il sut surnommé Ottocare, comme qui diroit, Devoué à Othon.

**\***[ 1200, ]

Pour fignaler de plus en plus sa haine contre Philippe, Przémislas répudie sa

#### Bohémiennes.

femme, sœur de Thierri, margrave de Misnie, parce que ce Souverain étoit attif de l'Empereur. Il épousa Constance, fille du roi de Hongrie; puis il fit le dégât sur les terres des partifans de Philippe; ce qui porta ce prince à faire sa paix avec un ennemi si redoutable. Pour mieux eimenter cette nouvelle alliance, il fit épouser sa fille Cunegonde à Wenceslas, fils du roi de Bohême.

1208. JAG

Othon, étant resté maître de l'Empire par la mort de son adversaire, veut se venger de Przémislas; mais on vient à bout de l'appaiser; & le roi de Bohême promet, à la diète de Francsort, de sournir à l'Empereur trois cens cavaliers armés de toutes piéces, pour l'expédition qu'il méditoit en Italie. Mais, lorsqu'Othon eut été excommunié, il abandonna de nouveau son parti pour s'attacher à Frédéric II, fils de l'empereur Henri VI, & lui demeura fidèle jusqu'à la mort. Fréderic, en reconnoissance, céda plusieurs villes au roi de Bohême, & lui accorda de grands priviléges.

#### 1219.

Przémislas fonde plusieurs monasteres. Tous les ecclésiastiques du royaume com-G iv

ANECDOTES

blent d'éloges la pieule libéralité : mais hientôt il entreprend de réformer le clergé d'imposer sur sen bigne une taxes en forme de don gratuit. Aussi tot on erie : an facrilége. Ce prince naguères fo libéral, fi religieux, n'est plus qu'un monstre, un hérétique. La fainte sureut de ces hommes sacrés s'allume au point que l'éveque André l'excommunie, & met en interdit tout le royaume. On cessa par-tout de dire la Messe, & de distribuer au peuple le pain de la parole. Le monarque fut enfin obligé de s'humilier devant les prêtres. Leclameur publique étoit trop forte; & les abus, qu'une religieuse indolence avoit introduits dans le clergé, triompherent avec plus de hauteur.

A [1231.]A.

L'empereur Fréderic déclare la guerre au pape, qui demande du fecours au roi de Bohême. Le monarque lui envoie son fils Wencesses à la tête d'une armée nombreuse. Le settine prince bat plusieurs fois les Autrichiens, auxquels s'étoient joints le patriarche d'Áquilée, l'évêque de Bamberg, le marquis de Wade, & le comte de Tirol. Le vainqueur, de retour en Bohême, trouva son pere malade, & le perdit peu de jours après.

#### Bonémiennes.

Przemillas, fi l'on en juge par ses actions, & non fur les vaines déclamations des moines, fut sans contredit un des plus grands rois qu'ait jamais eu la Bolième! Grand pol litique, il profita, pour s'aggrandir, des troubles qui bouleversoient alors l'Empire. Grand guerrier, fa valeur lui fit donner par ses contemporains le surnom de Belliqueux, comme ses richesses immentes sui mériterent celui de Roi doré. Bon prince, ses! sujets, sous son règne, jouirem des douceurs de l'âge d'or. Toute la Bohême le regretta. Les prêtres seuls, qu'il vouloit circonscrire dans les bornes d'une légitime soumission, s'efforcerent de noircir sa mémoire. Mais la vérité perce à travers ces nuages; & la calomnie retombe sur ses auteurs, pour lear couvrir d'un opptobre éternel.





# WENCESLAS IV., die Ottocaree

1232.]

A L'OCCASION des différends qui s'éleverent entre les margraves de Brandebourg & quelques évêques, le nouveau Roi se déclare pour les premiers, qui étoient ses amis. Les prélats se plaignent à l'Empereur de la guerre sacrilége que Wenceslas ose faire aux ministres de Dieu, & s'engagent à conssiquer les terres & les villes qu'il avoit données au seu roi Przemislas. Frédéric cite Wenceslas qui vient rendre compte de sa conduite, & qui n'emporte de cette entrevue que plus de haine contre l'Empereur.

→~ [1236.]·/~

Mais cette haine ne fut pas de longue durée. Fréderic avoit besoin de l'épée du roi de Bohême pour se venger du marquis d'Autriche, qui avoit enlevé un de ses parens: il renoua bientôt avec ce prince utile. Wenceslas, conformément à son nouvel engagement, charmé d'ailleurs d'avoir un prétexte pour ravager l'Autriche, se prépare à punir dans ce pays les hobilités continuelles que le Marquie exerçoit en Moravie. Secondé du duc de Bavière, il se rend maître de Vienne & de plufieurs autres places qu'il ne restitué que, moyennant une grosse somme d'argent.

₩[1240.] K

La paix que Wenceslas s'étoit procurée par les armes fut bientôt troublée par une guerre domestique. Przemislas, son, fils leve l'étendard de la révolte, & met une armée en campagne. Il est vaincu presqu'aussi-tôt, &, touché d'un repentir sincère, il va se jetter aux pieds de son pere qui lui pardonne, & qui, par ses bontes, rappelle dans le cœur du rebelle une pieté filiale, qui fut désormais à l'épreuve de l'ambition.

AN 1246. ] A

Un accident arrivé à la fille d'un Juif qui fut étranglée par un homme qui lui avoit ravi fon honneur, penía causer une grande révolution à Prague. : L'enfant d'Abraham, ayant fait assassiner le meurtrier de sa fille, sut arrêté, & mis entre les mains de la justice. Tout le monde, curieux de voir brûler un Juif, demandoit à grands cris la mort du prisonnier. Mais le Roi, qui jugeoit des choses autrement que son peuple, & qui ne voyoit, dans cet homme,

qu'un infortuné pere que le déserpoir avoit asmé, lui accorda son pardon; se cette grace se beaucoup mammerer contre le prince, qu'on accusa hautement de trop savoriser les Juiss. Il se sorme, dans ce moment, une conjuration contre le monarque; se les rebelles voulurent engager son sils à se mettre à leur tête; mais Przémiss, instruit par sa premiere faute, découvrit tout le complot à son pere qui en sit arrêter se punil les auteurs.

#### - [1253-1254]

La mort du marquis d'Autriche, qui ne laissoit point d'enfans, ouvre l'entrée de cette province aux Bohêmes. Udalric, neveu de Wenceslas, s'y jette avec quelques troupes, & se met en possession de plusieurs places. Les Bavarois, que les Autrichiens appellent à leur secours, battent ce jeune prince, & le sont prisonnier avec un grand nombre de Moraves, sujets du roi de Bohême, & soldats d'Udalric.

On traite ces infortunés captifs avec la derniere rigueur: on leur coupe le nez, les oreilles & les mains; &, mutilés de la forte, on les renvoie ignominieusement dans leur patrie. Irrité d'une inhumanité si barbare, Wenceslas ordonne à son sils d'aller ravager la Bavière. Les Autrichiens songent alors à se mettre à couvert des malheurs de la

BOHÉMIENNES. cog guerre, & donnent la prinzesse Marguerite, sœur du marquis; en mariage à Przémislas, dont l'intrépide valeur & la rare prudence le font regarder comme un prince capable de les défendre. Ce choix déplaît au roi de Hongrie, qui avoit des vues sur l'Autriche; &, plein de sureur, it se précipite dans la Moravie; mais il y trouve Przémislas qui vienn l'antaquer, & qui, après plusseurs victoires consécutives, l'oblige de demander la paix.

#### A [1255.]

Pendant que Przemillas moissonnoit en Moravie de glorieux lauriers, Wenceslas, son pere, tomba dangereusement malade. Il s'étoit tropéchaussé à la chasse. En vain la médecine sur les essorts pour calmer la sièvre brillante qui le dévoroit. Le mal triompha des temèdes, or le prince mourait le 22 de Septembre, à l'âge de quarante supr ans. Ce sut peut-être le Souverain le plus libéral de son siècle. Il avoit coutume de dire « qu'un » prince bienfaisant ne manquoit jamais de » rien. » Sublime maxime, » raie dans tous les tems, & que les Rois, pour leur bonheur, ne devroient jamais oublier!



#### PRZÉMISLAS III, die OTTOCARE

# **→** [1256.] **/**

I N ceignant le diadême, ce prince avoit résolu de se venger rigoureusement des seigneurs Bohêmes, qui lai avoient rendu de mauvais services auprès de son pere; mais, de l'avis de son conseil, il prit le parti de la douceur, & s'attira, par cette clémence, l'affection de ses sujets. Il s'appliqua à la résorme de la justice, & sit naître l'émulation parmi la noblesse, par des jeux & des exercices où lui-même couronnoît le vainqueur. Il acheta d'Udalric, son cousin germain, qui n'avoit point d'ensans, la Carinthie & l'Istrie; puis il porta ses armes en Prusse où la victoire se plut à suivre ses drapeaux.

#### JA [1258.]

A peine Przémislas a-t-il heureusement terminé cette expédition, que Béla IV, roi de Hongrie, à la tête de deux cens mille hommes, l'appelle dans la Stirie, dont il prétendoit dépouiller la couronne de Bohême. Le Prince attaqué, marche contre l'ambitieux, avec une armée bien moins forte,

#### Bohémiennes.

mais que sa présence rendoit invincible. Il trouve l'ennemi, donne le fignal, & engage une sanglante bataille. Au milieu du combat, saint Wenceslas, saint Adalbert & ses cinq freres, accompagnés d'un grand nombre de Bienheureux, se mêlent parmi les guerriers, &, la pique à la main, font des prodiges de valeur. A l'aspect de ces héros célestes, les soldats raniment leur courage, & font de cette multitude d'ennemis un carnage si horrible, que leurs corps servirent de ponts aux vainqueurs pour traverser la Morave. Béla, accablé par cette défaite, demanda la paix qui lui fut accordée. 1260. 1.80

La nécessité l'avoit fait conclure. La mort du roi de Hongrie la fit rompre; & son fils Etienne, jeune prince plus ambitieux que prudent, renouvella la guerre. Il eut bientôt lieu de s'en repentir. Przémissas entre dans la Hongrie, & met le siège devant Presbourg. Etienne s'avance à la tête d'une grande armée : il est battu. Presbourg est emporté: toute la Hongrie est ravagée; & le roi de Bohême reprend le chemin de ses Etats, chargé de glorieuses dépouilles. Mais ces présens de la fortune, cette in-

constante divinité les lui ravit bientôt. Son armée s'étant trouvée partagée par la rup-

ture d'un pont qu'une partie avoit des passé, elle sut aisément mise en déroute; & les Hongrois recouvrerent la plus grande partie de ce qu'ils avoient perdu.

#### 1278.

Depuis la mort de Conrad IV, l'Empire d'Allemagne languissoit dans une espece d'anarchie. Les Electeurs offrirent la couronne à Przémillas; mais les seigneurs de sa cour l'engagerent à la resuser. Rodolphe, comte de Habsbourg, fut moins difficile. Il n'eut pas plutôt pris poffession du thrône impérial, qu'il envoya redemander au roi de Bohême l'Autriche, la Stirie & la Carinthie; &, sur le refus que sit ce prince de rendre ces provinces, il lui déclara la guerre. L'Empereur & Przémislas marcherent l'un contre l'autre, & se joignirent sur les bords du Danube. Au lieu d'en venir aux mains, ils entrerent en négociation; & l'Empereur vint à bout, par ses caresses, d'engager le roi de Bohême à recevoir de lui l'investiture de son royaume. Comme Przémislas devoit prêter serment à genoux, entre les mains de l'Empereur, on convint que cette cérémonie se feroit dans une tente. Mais, au moment que le roi recevoit l'investiture, la tente s'abbaissa; & les deux armées virent Przémislas dans une posture humiliante. Ce prince irrité de la

#### Bohemiennes.

la tromperie qu'on lui avoit faite, recommença la guerre, & conduisit ses troupes en Autriche. Rodolphe parut aussi à la tête des siennes. Oh en vient aux mains. Milose, général des Moraves, passe, au plus fort de la mêlée, dans l'armée de l'Empereur. Przémislas s'apperçoit de cette désection. Furieux, il s'élance sur les troupes impériales; écarte, renverse tout ce qui s'offre à ses coups, & cherche par-tout le traître pour l'immoler à sa vengeance. Déja il commence à mettre le désordre parmi les guerriers de Rodolphe, lorsque deux de ses officiers l'assassinent, pour venger leur frere, qu'il avoit fait punir de mort. Les Bohêmes prennent alors la fuite; & l'Empereur en fait une horrible boucherie. Ainsi périt, au mois de Septembre, Przémislas III, surnommé le Victorieux, prince sage, habile, digne de régner plus long-tems sur une nation qui le chérissoit.



WENCESLAS III, surnommé LE Bon.

# **\***[ 1279.]:

E Prince n'avoit que huit ans, lorfuque son pere lui laissa, par sa mort tragique, un thrône chancelant. L'Empereur, le seul ennemi qu'il pouvoit craindre, nes'opposa point à son élection; mais, au lieu du tuteur que Przemislas lui avoit choisi, quelque tems avant sa mort, il lui donna pour le gouverner, lui & le royaume, Othon, margrave de Brandebourg, qu'il chargea, pour toute instruction, d'accabler les Bohêmes sous un joug de fer. En conséquence, le Régent abolit les loix & les usages favorables à la liberté de la nation. & disposa de presque toutes les charges en faveur des Allemands. Il emmena même Wenceslas dans le Brandebourg. Cette conduite tyrannique alloit être suivie d'une révolte générale, si Othon ne se sût hâté de la prévenir, en confiant l'adminiftration des affaires à l'archévêque de Prague, & à Thibaut, grand-juge du royaume; mais il ne remit le jeune monarque en liberté, qu'après qu'on lui eût payé une

BOHÉMIENNES. 115, fomme d'argent confidérable pour la penfion de ce Prince.

#### **→** [1286.] ✓

L'empereur Rodolphe, qui avoit repris, en faveur de la Bohême, des sentimens plus humains, fait célébrer le mariage de sa fille avec le souverain de cet Etat; &, quelque tems après, il met Wencessa au nombre des électeurs de l'Empire, en lui conférant la charge de grand-échanson.

# →~[1292.] **/**

Après la mort de Rodolphe, Albert, son fils, enleve au roi de Bohême les terres que la femme de ce prince possédoit en Autriche, en vertu de sa dot. On avoit offert la couronne impériale à ce monarque; mais il l'avoit resusée. La conduite injuste de son beau-frere l'engage à donner sa voix à Adolphe, comte de Nassau.

# ~~ [ 1295. ] A

La confusion & la discorde déchiroient la Pologne, où Przémislas, prince de la haute Pologne, s'étoit emparé des duchés qui lui avoient été hypothéqués pour le douaire de Griphine, veuve de Lesko le Noir, Cette Princesse cède ses droits à Wen-

cessas, dont les troupes vont s'emparer de Cracovie & de plusieurs autres places aussi importantes. Après avoir vaincu Przémislas, il attaque Ladislas, frere de Lesko; mais il perd la bataille; & sa défaite ne lui laisse que le tems d'une prompte retraite. Les Polonois, à qui le joug des Bohêmes étoit odieux, choissisent pour roi Przémislas, &, après lui, Ladislas ou Wladislas III, que sa mauvaise conduite fait bientôt déposer. Alors Wencessas réunit tous les sussirages des Polonois; &, pour gagner leur affection, il épouse Elisabeth, fille du seu roi Przémislas. Il ne gouverna la Pologne que par des vice-rois, & sixa son séjour en Bohême.

#### 1299.

Le bonheur dont jouissoient les deux royaumes sous la sage administration du vertueux Wenceslas, lui attire de nouveaux sujets. Les Hongrois, après la mort de leur roi André III, viennent lui offrir leur couronne. Il leur envoie son sils aîné, âgé de quatorze ans; mais bientôt les soudres de Rome, achetés par des seigneurs séditieux, l'obligent de le rappeller.

#### - [ 130J.] A.

Wenceslas, délivré de tout autre soin, ne

BOHÉMIENNES. 117
s'occupa plus que des moyens d'établir sur des sondemens solides la sélicité de la Bohême & de la Pologne. Plusieurs sois, il sit desvoyages dans ce dernier royaume: il en visita les frontieres; &, voyant qu'elles n'étoient pas assez désendues du côté de la Hongrie, il sit bâtir la ville de Sandecz, pour leur servir de barrière. Au milieu de ces grands travaux, il sut attaqué d'une maladie de langueur, qui, le consumant peuà-peu, l'emporta dans la vingt-unième année d'un règne doux, équitable, assez long pour la gloire de ce grand monarque, mais trop court pour le bonheur de ses sujets.





# WENCESLAS IV.

# 1307.] A

ILS méprifable du plus illustre Souverain de son siécle, ce Prince succede à la puissance de son pere, sans succéder à ses vertus. Sa jeunesse & les excès honteux auxquels il s'abandonne le rendent bientôt odieux à ses peuples. Il facrifia ses intérêts & sa gloire à l'amour du vin, aux plaisirs de la table. Cependant, à la follicitation des seigneurs de sa cour, il résolut, au bout de deux ans, d'aller se faire reconnoître en Pologne. Mais, lorsqu'il faisoit les préparatifs de ce voyage, il fut assassiné au milieu de ses courtisans qui percerent de mille traits le parricide. Wencessas sut le dernier de la noble famille de Przémislas, qui, depuis plus de huit siécles, donnoit des rois à la Bohême.





#### INTERRÈGNE, fous RODOLPHE

A mort du Souverain jetta les grands 🕹 du royaume dans un furieux embarras. On ne sçavoit à qui donner la cousonne. La multitude & la puissance des compétiteurs faisoient craindre qu'en donnant un roi à la patrie, on ne lui suscitât en même tems une foule d'ennemis redoutables. Enfin, après de longues contestations. l'évêque Tobie Beckin, grand-chambellan de la couronne, proposa Rodolphe & Frédéric, tous deux freres de l'empereur Albert. Un des assistans, lui ayant reproché qu'il ne proposoit que des Allemands, parce qu'il l'étoit lui-même, le perça sur le champ de son épée.

On étoit résolu de proclamer Henri de Carinthie; mais Albert, qui s'avançoit avec une puissante armée, força les Bohêmes à recevoir Rodolphe.

**→** [1308.] ✓

Ce prince, pour se rendre plus agréa-. ble à la nation, épousa la belle-mere du. dernier roi; mais il se sit mépriser par son H iv

#### T10 ANECDOTES

excessive exconomie. Heureusement son règne sut court. Une dyssenterie l'enleva, & replongea la Bohême dans la consusion ordinaire à tous les Etats dont les Souverains sont au choix d'une noblesse trop puissante & trop ambitieuse,



SUITE DE L'INTERRÈGNE; fous HENRI, Duc de Carinthie.

# 1309.]

HENRI, duc de Carinthie, avoit fixé, dans la derniere affemblée, les regards des Etats. Il en fut encore l'objet dans celle-ci; &, quoiqu'il eût pour compétiteur Frédéric, frere de Rodolphe, appuyé par l'empereur Albert, il fut univerfellement reconnu. Mais la nation se repentit bientôt d'avoir proclamé un tel maître. Il sembloit n'être monté sur le thrône, que pour amasser de l'argent qu'il faisoit passer continuellement en Carinthie. Les impôts dont il accabla ses sujets, pour satisfaire son insatiable avarice, le firent regarder comme le tyran de la Bohême. Les Etats s'assemblerent. Henri sut déposé; & l'on choisit pour roi le sils de l'empereur Henri VII.

#### BOHÉMIENNES.

Un auteur contemporain fit, sur le règne de ce prince, quelques vers latins, alors fort recherchés, & que nous croyons devoir rapporter ici, pour faire connoître le bon goût de ce siécle.

Terra Bohemorum fert pondera magna malorum; Quæ non fensisset, Regem hunc si non habuisset; Nam sub eo plures rapiunt, homicidia siunt, Lis crescit, pax decrescit, jus omne tepescit: In tota terra cum pullulet undique guerra: Quandò regit malèrex, errat grex, desicit & lex; Insicit hos fæx, ingruit his nex, damna manens sex:

Mars folet hunc rapere, reliquum captivat in are, Liber servire, seges incipit ampla perire; Pupillus store, de sponso sponsa dolere, Et crescunt plura, plerisque gravamina dura.

On n'entreprend point de traduire cette éloquente poësse: cette tâche est au-dessus de nos sorces; &, pour la bien remplir, il faudroit avoir l'heureuse imagination de cet ensant chéri des Muses, qui nous peint sinoblement les malheurs de sa patrie.





#### JEAN DE LUXEMBOURG.

# ~~[1310.]~~

N lit, dans la fable que, l'Inconstance voulant se faire peindre, aucun artiste ne put saisir les traits de cette volage déesse, parce qu'elle paroisso t tantôt bosse, tantôt droite, tantôt belle, tantôt dissorme, changeant, à chaque instant, de couleur, d'attiude & de visage. C'est précisément la dissiculté qu'éprouveroit qui conque voudroit tracer le portrait de Jean de Luxembourg. Libéral & avare, équitable & injuste, religieux & impie, plein d'amour pour ses sujets, & souvent leur oppresseur, ce prince su un composé bizarre de vertus & de vices, qu'il quittoit & reprenoit tour-à-tour.

A son avenement au thrône, toutes les provinces de la Bohême étoient insessées par des troupes de brigands. Il s'occupa d'abord sérieusement à détruire ces pestes publiques; &, dans peu de tems, la sûreté sut par-tout rétablie.

# ~~~[1313.]~~~

Ses premiers ennemis furent les Hongrois qui s'étoient jettés dans la Moravie. Il marcha contre eux, & les fit rentrer dans leur pays. La protection que ce monarque accordoit aux Allemands, & les biens dont il les combla, exciterent la jalousie des Bohêmes. Pour les satisfaire, il fit fortir les étrangers du royaume. Dans cette circonstance, l'empereur son pere mourut; & deux compétiteurs, Louis de Baviere, & Frédéric d'Autriche, se disputoient la couronne impériale. Jean se déclara pour le premier, à condition qu'il lui céderoit la marche de Brandehourg; mais, ce prince ne lui ayant pas tenu parole, il s'empara de plusieurs villes de la haute Lusace.

1320.

Ouelques brouilleries s'élevent entre le roi de Bohême, & la reine Elisabeth, son épouse; & ce prince, fingulier dans toutes ses démarches, prend le parti de courir le monde, pour s'éloigner de la princesse. Il va d'abord à Luxembourg, puis en France, à la cour de Charles le Bel, qui avoit épousé sa sœur. De-là il passe successivement à Avignon, en Italie, en Pologne, en Baviere, combattant pour tous ceux qui avoient besoin de son bras, & menant la vie d'un véritable chevalier errant. Aush disoit - on communément de son tems: » Qui peut vivre sans le roi de Bohême? »

#### ₩[1329.] **/**

Le seul endroit, où Jean négligeoit de se trouver, étoient ses propres Etats, dont il avoit abandonné le gouvernement à des ministres impitoyables, qui, pour s'enrichir, épuisoient la plus pure substance des peuples. Ensin les ennemis l'y rappellerent. Il se mit à la tête de ses troupes, alla les attaquer jusques dans le sein de la Lithuanie, & leur rendit au centuple les maux qu'ils avoient saits à la Bohême; mais cette heureuse expédition lui coûta un ceil.

Quand la paix l'eut délivré des soins de la guerre, il s'abandonna plus que jamais à la débauche. Les dépenses excessives, où le jetta l'amour des plaisirs, lui sirent ruiner ses peuples par des emprunts, & par les altérations fréquentes qu'il fit aux monnoies. Heureusement, Charles, fils de ce monarque prodigue, ne ressembloit point à son pere. Ce jeune prince gagnoit de jour en jour l'amour des Bohêmes, & profitoit de l'absence de Jean, pour diminuer les impôts, & pour acquitter les dettes du Roi. Par cette sage conduite, il dissipoit les factions qui se formoient sans cesse contre le Souverain. Jean eut quelques démêlés avec l'empereur Louis de Baviere. La déBOHÉMIENNES. 125 faite de ses troupes dans la Carinthie l'obligea de consentir à la paix.

#### ₩[1345.] **₩**

Les différends de l'empereur avec le pape Clément VI, sont cause que cinq électeurs assemblés à Renza proclament roi des Romains, Charles de Luxembourg, dont les grandes qualités soutenoient Jean sur le thrône de la Bohême \*.

# **%**[3346.]**%**

Cependant le roi de France, Philippe de Valois, pressé par Edouard III, roi d'Angleterre, appelle Jean à son secours.

» Allons, dit aussi-tôt ce prince à ses barons » allons, mes amis, je n'ai point » encore oublié le chemin de la France:

» je veux aller désendre mes amis, & » les ensans de ma fille, que les Anglois » veulent dépouisler. » Il arrive, lorsque l'armée Angloise entroit sur les terres de France. Il se met avec Philippe, & Charles, roi des Romains, son fils, à la tête des troupes; & les trois monarques rencontrent celui d'Angleterre dans les plaines de Créci. On donne le signal: on s'ébranle

<sup>\*</sup> Voyez les Anecdotes Germaniques, & le Dictionnaire des Siéges & Batailles, à l'article CRÉCI.

on se heurte; on se frappe. La victoire bai lance long-tems. Enfin elle se range sous les drapeaux d'Edouard; & ce prince triomphe. Tous les François prennent la fuite. Jean seul, quoiqu'aveugle, s'obstine à rester sur le champ de bataille : « Compa-» gnons, dit-il aux chevaliers qui l'environnent, » conduisez-moi où l'on combat » encore. » En vain on lui représente qu'étant aveugle, il va se précipiter inutilement dans le danger. » N'importe, dit-» il; je veux faire un coup d'épée. Il ne » sera pas dit, que je sois venu ici pour » ne rien faire? Me refuseriez - vous » cette grace?... Sire, reprirent les chevaliers, » nous vous accompagnerons par-» tout. » Alors, pour ne le point perdre de vue, ils attachent son cheval aux leurs; & Jean se jette au milieu du carnage, frappant d'estoc & de taille, à droite, à gauche, sans sçavoir sur qui tomboient ses coups. Il perd la vie; & son fils, qui accouroit pour le dégager, reçoit plusieurs blessures qui le mettent hors de combat.



127



CHARLES, Roi de Bohême & Empereur, furnommé Le Pere de la Patrie.

# **→** [1347.] ✓

E véritable nom de ce prince étoit Wencessas. Charles le Bel, qui avoit été son parrein à la Confirmation, lui avoit donné le sien. Il le conserva. Louis de Baviere étant mort peu de tems après le roi Jean, Charles monta sur le thrône de Bohême & sur celui de l'Empire \*. Il eut d'abord bien des ennemis à combattre, bien des adversaires à humilier. Il les terrassatous ou par sa valeur, ou par sa prudence; & bientôt il se vit paisible possesseur de deux couronnes dignes de ses vertus.

#### ₹ [1350.] A

L'Empereur entreprend un ouvrage qui, s'il eût été praticable, eût rendu la Bohême l'une des plus florissantes monarchies de l'univers. Il veut unir le Danube à la Muldaw, dont les eaux arrosent la ville de Prague, afin de rendre cette ca-

<sup>\*</sup> On a rapporté dans les Anecdotes Germaniques plusieurs traits curieux sur le règne de ce prince. Il n'est pas nécessaire de les répéter ici,

#### Anecdotes

328

pitale le centre du commerce de ses Etats; mais il abandonne ce projet presqu'aussitôt qu'il l'a formé. Les difficultés étoient invincibles. Charles étoit trop sage pour faire d'inutiles dépenses.

# ₩[1360.] **/%**

Ce prince choisit, pour troisseme semme, Anne, sille de Boleslas, qui lui donne un fils, nommé Venceslas, proclamé roi de Bohême, un an après sa naissance. Il donne le marquisat de Moravie à Jean, son frere; sait ériger le siège de Prague en archevêché, & sonde dans cette capitale des écoles publiques sur le modèle de celles qu'il avoit vues à Paris.

#### **→** 1370.] ✓

Ami d'une noble magnificence, Charles embellit considérablement la ville de Prague. Entre les bâtimens qu'il fit construire, on remarquoit sur-tout deux superbes tours qui, couvertes de lames d'or, présentoient aux regards étonnés deux monumens de l'opulence du Prince.

Celle des citoyens sous son règne sut extraordinaire. Un bourgeois de Prague, sur son obligation, lui prêta cent mille écus d'or; somme alors excessive. Trois jours après, l'officieux bourgeois donne un grand festin au Prince qui, sous son couvert,

trouve

trouve son billet. Surpris de ce procédé peu commun, il se retourne vers le maître du logis, qui étoit derriere lui. « Invinci» ble Empereur, lui dit ce dernier; tout ce
» qu'on a servi devant Votre Majesté, nous
» a été commun à tous: ce dessert est pour
» vous seul; vous sçaurez bien l'employer
» au bonheur de la patrie. »

# ₩[ 1378.] ×

Charles fait couronner son fils roi des Romains; donne la Marche de Brandebourg à Sigismond qu'il avoit eu d'une quatrième semme, & plusieurs villes de la Lusace à Jean, son troisieme fils. Après avoir donné de sages instructions à son fils, sentant sa sin approcher, il songea à bien mourir. Il termina ses jours, le 29 de Novembre, emportant dans le tombeau le glorieux surnom de Pere de la Patrie; titre bien préférable à celui de Conquérant, & que tous les rois devroient mériter.



3..

٠,



#### WENCESLAS V, Jurnommé Le Fainéant, & Le Cruel,

**₩**[1379.]**/** 

A Donné dès sa jeunesse aux plaisirs infâmes, ce Prince continua de s'y livrer avec les plus grands excès.

Sa cruauté ne le rendit pas moins odieux que son yvrognerie & ses débauches. Jeanne, fille d'Albert, duc de Baviere, son épouse, ne put s'empêcher de lui faire des remontrances très-vives. Dès-lors il

prit cette Princesse en si grande aversion, que, résolu de l'attaquer sur la soi conjugale, il voulut sorcer son confesseur, Jean Népomucène, à déclarer ce que la reine lui avoit dit au tribunal de la pénitence. Mais ce vertueux Ecclésiastique resusa hautement de se prêter aux criminelles inten-

mais ce vertueux Ecclesialique refusa hautement de se prêter aux criminelles intentions du monarque, qui, plein de sureur, le sit jetter dans la riviere où il sé noya.

#### **→** [1396.] **→**

Les Grands de la cour de l'Empereur, ne pouvant plus supporter ses cruautés, se saifissent de sa personne, & l'enferment dans un cachot où, durant quatre mois, il reste BOHÉMIENNES. 331 plongé dans la plus affreuse misere. Ensimil obtient, à force de prieres, la permission de se baigner. Une semme, qui le conduisoit au bain dans un bateau, l'emmene tout aud dans une citadelle qu'il avoit sait construire, & lui rend la liberté. Pour récompenser cette généreuse libératrice, il en sait sa favorite. Elle prit bientôt tant d'empire sur son esprit, qu'elle étoit seule capable de lui saire entendre raison.

Wenceslas, ne se croyant pas en sureté si près de Prague, se retire dans le château de Ziébrack, où il continue de s'abandonner à

ses horribles déportemens.

Une nouvelle conjuration se forme contre lui; &t les seigneurs, de l'aveu de Sigismond, son frere, qui étoit monté sur le thrône de Hongrie, enlevent l'Empereur & l'enserment dans la citadelle de Prague. Pierre de Rosen, à qui l'on confie la garde de ce prince, le conduit secrettement hors du royaume, & le confine à Vienne, dans une tour très-obscure.

# **%**[ 1400.]

Wenceslas trouve encore moyen de se sauver, & de se rendre dans sa capitale. Il sait ensuite un voyage en France où il recoit de Charles VI tous les honneurs dûs à sa dignité; mais il s'avilit lui-même, en quelque sorte, par son yvrognerie. A quel-

ì

que heure du jour que ce fût, jamais il n'étoit en état de donner ni de recevoir andience. Il ne se croyoit sur le thrône, que pour boire & pour dormir.

Enfin les Electeurs, lassés de voir la couronne impériale sur la tête d'un Prince si peu digne de la porter, s'assemblent & le déposent. Le roi de Bohême sut peu sensible à cette dégradation. « Toute la sidélité que » j'exige de vous, écrivit-il aux villes impériales, c'est que vous soyez exactes à » m'envoyer toujours quelques tonneaux de » votre meilleur vin. »

#### **♣** [1419.] ♣

Wencessas conserve encore la Bohême pendant dix-neus ans, après lesquels une attaque d'apoplexie enleve ce monstre, à l'âge de soixante-huit ans. Ce sut sous son règne que Jean Hus commença à publier cette suneste doctrine qui donna bientôt lieu à tant de troubles.





#### SIGISMOND \*.

#### **\*\***[ 1420.]

E Prince fut obligé de marcher en personne pour réduire la ville de Prague, dont les Hussites s'étoient emparés. Il eut beaucoup de peine à entrer dans cette capitale de ses Etats. On vit plus d'une sois un Prince, maître de l'Empire & de la Hongrie, sur le point d'être vaincu par une poignée d'hérétiques en qui la sureur de religion suppléoit à l'expérience & au courage. Ensin, après un an de satigues & d'essorts, il reçut dans Prague l'onction toyale qu'il desiroit.

#### 1437.] A

La résistance des rebelles sit connoître à ce Prince tout ce qu'il auroit à soussir de leur audace. Aussi fut-il occupé, pendant tout le tems de son règne qui sut de dix-sept ans, à calmer les guerres de religion, qui désolerent la Bohême, & dont ce royaume éprouve encore aujourd'hui les

<sup>\*</sup> Voyez l'article de ce Prince dans les Anecdotes de Hongrie, & dans les Anecdotes Germaniques, I iij

déplorables suites. Il sçut, par son adresse & par un mélange heureux de douceur & de sévérité, porter les factieux qui déchiroient ses États, à des sentimens de paix; mais il ne jouit pas long-tems de cette tranquillité: la mort vint l'enlever à l'âge de soixante & dix ans, après avoir gouverné la Hongrie cinquante & un ans, & l'Empire vingt-sept.



#### ALBERT.

**\*\***[ 1438.]

ENDRE de Sigismond qui i n'ayant J point laissé de fils, l'avoit déclaré son fuccesseur, ce Prince, par un exemple unique, hérita, dans la même année, de trois couronnes, & fut reconnu Empereur, Roi de Bohême & Roi de Hongrie; mais il ne sit, pour ainsi dire, que se montrer à ces trois puissantes monarchies. Il mourut le 27 d'Octobre 1439, à l'âge de quarantecinq ans, & fut inhumé à Albe-Royale. Il n'eut que deux filles; mais l'Impératrice qui étoit enceinte, mit au monde un prince qui fut nommé Ladiflas, & qui eût été la gloire de l'auguste maison d'Autriche, file Ciel, pour le bonheur des hommes, lui ent donné une longue carrière.

#### Bohémiennes.



#### INTERRÈGNE.

# **M**[1440.]

Es Etats de Bohême offrent la couronne à Albert de Baviere; mais en même tems ils exigent des conditions trop onéreuses. Le Prince la refuse. Ils s'adressent ensuite à l'empereur Frédéric III; mais ce monarque équitable ne peut se résoudre à priver de l'héritage de ses peres un enfant dont il est le tuteur. Peut-ette aussi craignoit-il que les troubles de la Bohême ne lui donnassent trop d'embarras. Cependant il ne veut point consentir au couronnement du jeune Ladislas; & les Bohêmes, pendant quelques années, vivent sous une espece de gouvernement républicain, ayant pour chef deux gouverneurs du royaume.

# **\*\***[ 1443.] **\*\***

Un seigneur, qui vivoit à la campagne, avoit un finge d'une grandeur si extraordinaire, qu'on l'eût pris pour un homme. Il l'enfermoit avec soin; mais un jour l'animal trompa sa vigilance, & s'enfuit dans les bois, voisins du château. Un paysan, occupé à faire des fagots, apperçoit le fu-Liv

n'avoit jamais vu un pareil animal, il s'ima gine, aux gestes & aux gambades qu'il lui voit faire, que c'est un mauvais esprit qui le menace de quelques malheurs. Hors de hi, il court à son village, & crie par-tout qu'il vient de voir le diable dans la forêt. On s'assemble; on s'arme de bâtons & de fourches, & l'on vole à l'envi dans le bos pour y voir ce prétendu Démon. Il continuoit ses folies. Tous conviennent que c'est un esprit malin, & que, s'il est possible, il faut lui donner la mort. On coupe l'arbre sur lequel étoit le singe. Il s'en apperçoit: il saute sur un autre. Les villageois le poursuivent à coups de pierres, le sont tomber, & lui donnent la mort. Enchanté de cette victoire qui leur avoit coûté bien des sueurs, ils reviennent triomphans dans leur hameau, avec le cadavre de l'ennemi terrassé, dans la résolution de le porter au plutôt à leur seigneur, comme un présent bien agréable. A l'aspect de l'animal, le seigneur irrité fut sur le point de faire battre de verges ces imprudens vainqueurs. Mais, revenant à lui, & prenant des sentimens plus doux : « Allez, dit-il, » insensés que vous êtes, pour punir votre nimbécillité, je veux que désormais votre "village ait le surnom de Stupide; &, pour ume dédommager de la perte d'un anima

#### Bónémiennes.

wqul m'a coûté des sommes considérables, je wous condamne à payer, tous les ans, une mtaille extraordinaire. » Cette taxe a sub-sisté jusqu'à ce jour; & on l'appelle l'amende du singe.

#### ~~[1446.] A

Le grand nombre de brigands répandus dans la Bohême oblige d'établir dans chaque Cercle un baillif, pour administrer la justice. George Podgiebrads avoit déja donné une si grande idée de sa prudence, quoiqu'il n'est que vingt-quatre ans, qu'on le sit grand-baillif sur tous les Cercles du royaume. Ce seigneur devint si puissant, & usa si bien de sa grandeur, que les Etats le nommerent seul gouverneur de la Bohême, avec une autorité sabsolue, qu'il ne lui manquoit que le titre de Roi.





LADISLAS, surnomme LE POSTUME.

#### ₩[1453.]

A USSI-TÔT que Ladillas eut atteint l'âge de treize ans, les Bohêmes infisterent fortement auprès de l'empereur Frédéric, pour qu'il consentît à placer ce jeune prince sur se thrône de son pere. Il se rendit à leurs prieres; mais, comme Ladillas étoit trop jeune pour gouverner par luimême, George conserva la qualité d'Administrateur du royaume.

#### \*\* [ 1458.] A.

Le Roi eut à peine dix-huit ans, qu'on fongea à le marier; & Magdeleine de France, fille de Charles VII, lui fut promise. Ladislas se rendit à Prague pour y attendre son auguste compagne; mais il sut attaqué, dans cette ville, d'une colique si violente, qu'elle le condussit au tombeau en moins de trente-six heures. Cette mort sut regardée comme l'effet du poison; & plusieurs historiens accusent l'Administrateur d'ayoir commis ce crime qui lui ouvroit l'entrée du thrône. D'autres, peut-être avec plus de vraisemblance, le rejettent sur les Hussies, que Ladislas avoit juré de détruire.



#### .GEORGE, PODGIEBRADS,

# **→** [1459.] **→**

In foule de compétiteurs parurent sur les rangs, après la mort du monarque. Mais George qui, par ses services signalés, avoit mérité le choix de ses compatriotes, eut pour lui tous les suffrages. Il sut proclamé couronné, avec l'applaudissement de toute la patrie.

Pour mettre le pape dans ses intérêts, il promit de persécuter les Hussites. Mais, torsqu'il sut affermi sur le thrône, il protégea ouvertement ces hérétiques, & leur rendit même les priviléges dont les avoient dépouillés ses prédécesseurs. Le saint pere, irrité de ce manquement de parole, excommunie le roi de Bohême, avec tous ses sujets. George se rit de ces anathêmes, défend de recevoir aucun papier de la cour de Rome, & a l'adresse de se faire obéir. Ce mépris oblige le pontisse à chercher un prince dont les soudres, plus terribles que les siens, puissent le venger de ce qu'il appelloit un Attentat sacrilége.

ANEC J. [1465.]. Pour se metre à l'abri de la fureur du pape, George voulut se faire un appui de rempereur Frédéric. Il fecourt ce prince de l'anno

)

Lusace.

hême à

22 de

ces?

poil qu

propos, loriqu'il étoit affiégé dans l'inner propos, soriqu'il etoit amege dans vienne.

par ses propres sujets; & , pour récompen.

par ses propres sujets; le monarque Aifer ce service important, le monarque, en
fer ce service prince de Munsterberg, en
lemand le crée prince de Munsterberg,

fil. ١ JA [ 1466. ] On rapporte à cette année fimports tion des premieres tulipes en Bohême. Cul-amateur les acheta en Turquie. Il les cul-tiva avec foin Siléfie. for pays: & hierrat come colonic devision pays: fon pays. & bientot cette colonie devint on Pays: or pientôt cette colonie de belle
plus florissante que sa mere. Les premies
plus florissante accueillie, que les premies
que fut si bien accueillie, que les premies us
que fut si bien accueillie, que les premies us
que fut si bien accueillie, que les premies us
que fut si bien accueillie, que les premies us
que fut si bien accueillie, que les premies us
que fut si bien accueillie, que les premies us
que fut si bien accueillie, que les premies us
que fut si bien accueillie, que les premies us
que fut si bien accueillie, que les premies us
que fut si bien accueillie, que les premies us
que fut si bien accueillie, que les premies us
que fut si bien accueillie, que les premies us
que fut si bien accueillie, que les premies us
que fut si bien accueillie, que les premies us
que fut si bien accueillie, que fut si bien accueillie, que les premies us
que fut si bien accueillie, que fut res qui se vendirent surent achetes un sonic que les premium sur se que les premium se que les que les premium se que les premi

res qui se vendirent furent achetees un louis. L'historien, qui nous administre ce louis. L'historien qui nous deur de cent strait, se récrie sur la grandeur est continuit fomme. Qu'auroit il dit, s'il est continuit somme. Qu'auroit il dit, s'il est continuit somme. 2 1467, & fuiv. 1467 pos Florimanes A

Mathias, roi de Hongrie, excité pape, déclare la guerre au roi Ge descend en Bohême, pour dépouiller ce prince de ses Etats. Cette sanglante querelle augmenta les maux de la Bohême. Mathias conquit la Moravie, la Silésie, & la Lusace. Il sut même couronné roi de Bohême; mais la mort de George, arrivée le 22 de Mai, renversa les statteuses espérances, qu'il avoit osé concevoir.

Les Etats du royaume ne voulurent point reconnoître Victorin, fils du monarque défunt; mais ils choisirent Ladislas, fils de Casimir IV, roi de Pologne; & le jeune prince, malgré les brigues de Mathias, son compétiteur, se rendit heureusement à Prague dont l'évêque lui conséra l'onction sacrée des rois.

Bientôt la mort de ce rival plaça le roi de Bohême sur le thrône de Hongrie; &, la princesse Anne, sa fille, ayant épousé Ferdinand I, frere de Charles-Quint, & depuis empereur, se porta pour héritiere de son frere Louis, roi de Bohême & de Hongrie, tué à la bataille de Mohatz.

C'est depuis cette sameuse époque, que la Bohême & la Hongrie ont passé sous l'heureuse domination de la Maison d'Autriche. L'immortelle Princesse qui les gouverne aujourd'hui, l'auguste Marie-Thérèse, qu'un hymen, long-tems desiré par tous les bons François, a rendue, pour ainsi

dire, notre concitoyenne, & que ses vetus placent à côté de Louis le Bien-aimé, a rappellé dans le sein de ces deux royanmes les douceurs de l'âge d'or.

Fin des Anecdotes de Bohêmes



# MATIERES.

Le T marque le Tome, le P, la Partie, Suppl. défigne le Supplement aux Anecdotes Italiennes ou la Savoie. An. H. les Anecdotes Hongroises, & An. B. les Anecdotes Bohémiennes.]

ART, fils d'un brasseur, Tome II, Partie iv,
pag. 168
Aartszoon, T. II, P. iv, 147
Abas, roi de Hongrie, T. II. An. H, 8
Abbé du peuple, T. I, P. ij, 116.—Autre
Abdication forcée, T. I, P. ij, 116.—Autre
Abondio, créature de François I à Venise. Ses
intelligences découvertes & punies, T. I, P. ij,
150
Abus réprimés, T. I, P. ij, 200.—Autres sur
les franchises, aussi réformés, 201
Académie littéraire auprès de Prague, par qui
fondée, T. II, An. B. 43
Accises établies en Hollande, T. II, P. iv, 113
Acre, ou Ptolémaide, prise par lès Croises, T. I,
P. ij, 235
Accusation grave contre un ambassadeur, T. I,
P. ij, 123

Accusation grave contre un ambassadeur, T. I,
P. ij, 123
Ada, comtesse de Hollande, T. II, P. iv, 43
Adélaide, semme de Théodoric VII, princesse
belliqueuse, T. II, P. iv, 41, ---- De Poëlgest,

TABLE GENERALE maitrelle d'Albert, comte de Hollande, 731 massacrée; par qui ? Ademir, premier comre de Genes, T. I.P., j,

Adoni, nobles Genois, T. I, P. j, 95, 105, 106, Airm, (George, créé doge de Gènes, T. I. P. j, 120 Airefe d'un excellent nageur, T. I. P. j. 124.

T. II, P. iv, 6 --- Autre d'un archer, Adrien, empereur Romain, prend en amitie les Bataves, T. II, P. iv, 6 T. II, P. iv, 103 Adrien Florigoon, Elu pape, Acrfers, T. II , P. iv, 204 Afri, (Guillaume d') officier, & ecrivain plein de mérice, T. I. P. iij, 109. --- (François d')

grand politique, 154 Agriculture en honneur en Suiffe, T. I, P. iij, 61. Exemples rapportes à ce sujet, 62, 63

Albe, (Alvarès de Tolède, dut d') envoyé dans
les Pays-bas, T, II, P. iv, 132. Sa réponse à
Dom Carlos, ibid. Fait arrêter les comtes
d'Egmont & de Horn, 133. Sa sevérité, 134,
136. Son orgueil, 138. Son avarice, ibid. A

recours à la perfidie, 141. Sa dureré blamée, 145. Sa cruanté, 147, 148. Se démet du genvernement,

Aibert, premier duc d'Autriche, veut soumettre les Suiffes, T. I, P, iij, 64. Moyens bizarres qu'il emploie, T. II, Albert de Baviere, comte de Hollande P, iv, 72

Albert, empereur & roi de Hongrie, T. II. An. H.

Alberi Olevano, podesta de Gènes, T. I, P.iv. 16 Aldegonde, (Marnix de Saint-) T, II, P.iv. 146

# DES MATIERES. 145 Alexandre, pape. Sa fierté, T. I, P. j, 25. Excommunie les Génois, 64 Alexandre VI, pape, se rend maître de la perfonne de Zizim contre la foi des traités, T. I, P. ij, 264; & l'empoisonne, 263

P. ij, 264; & l'empoisonne, 263
Allemands assassimes, & massacrés à Bude, T. H.

An. H.

76, 77

Alliance de la France avec la Porte Ottomane,
T. I, P. j., 180, 181. --- Avec les Suisses,

T. I, P. j, 180, 181. — Avec les Suiffes, 111, 144, 163, 164. — (Triple,) T. II, P. iv, 266 Alliance étrangere, défendue au doge de Venife, T. I, P. ij, 52. — Des Vénitiens, recherchée de l'Empereur, de la France, du Pape & du

T. I, P. ij, 52. — Des Vénitiens, recherchée de l'Empereur, de la France, du Pape & du Turc,

147, 152

Almèrie, ville d'Espagne, prise par les Génois,

T. I, P. j, 23

Alphonse V, roi d'Aragon, envahit la Corse, T. I,

P. j, 123. Assiége Gaëte, 127, Est fait prisonnier.

P. j., 123 Assiège Gaëte, 127. Est sait prisonnier, 120. Assiège Naples, 134.

Alviano conseille au général Vénitien de donner la bataille d'Agnadel, T. I., P. ij, 132; perd la bataille de la Motta, 135; devient plus prudent & plus heureux, 136; se souvre de gloire à la bataille de Marignan, 138; sa mort, ibid.

Amaral, (d') chevalier de Rhodes, trahit son Ordre, T. I. P. ii. 267, 268; découvert & puni.

Amaral, (d') chevalier de Rhodes, trahit son Ordre, T. I, P. ij, 267, 268; découvert & puni, 269

Amaulri, roi de Jérusalem, rompt la paix faite avec le Soudan d'Egypte, T. I, P. ij, 228; em-

porte Balbéis, 229

Ambassacurs Vénitiens arrêtés, T. I, P. ij, 76.

Autres sévèrement punis, 117. — Suisses magnisiquement reçus & traités à Paris, 173, 174, 175. — Hollandois à la Chine, T. II,

magnifiquement reçus & traités à Paris, 173, 174, 175. — Hollandois à la Chine, T. II, P. iv, 352

An. Bohém. K

Ambrons, (les) les mêmes que les Helvétiens, T.l, P. ii, 17 Anides I, comte de Savoie, T. II. Suppl. 7. Ce qui lui arrive à Vérone, ibid. --- II, 9; chasse les François de la Savoie, 10. --- III, 19.

Son éloge, 31. — V: d'où lui vient son sur, ibid.
Son éloge, 31. — V: d'où lui vient son surnom, 36. Institue l'ordre de l'Annonciade,
37, 38. Va au secours de Jean Paleologue, 39.
Sa mort, 14. — VI adroit & vaillant, ibid. -VII, 42. Son attachement pour la France,

43. Créé duc de Savoie, ibid. Son abdicarion & sa retraite à Ripaille, 34. Elu pape, 46. Son abdication, 48. Sa mort, 49. — VIII, 52. Ses vertus, Amende du singe; ce que c'est, T. II, An B.

T.U., P. iv., 191 T. II., P. iv., 154 Amiens pris avec des noix, T. II, P. iv, 154 T. II, P. iv, 62 Amnistie fans effet, Amstede, citoyen généreux,

Anulio, (Marc-Antoine) ambassadeur Vénitien à Rome, nommé par le pape à l'évêché de Vérone, T. I, P. ij, 155. Sa nomination cassée par le Senat, ibid. Fait cardinal, ibid. Traité de Rebelle,

Amurat II, Sultan des Turcs, T. II. As. H. 80. Fait une trève avec les Hongrois, 81. Com-

ment il venge la violation du traité, 82,83 Anabaptifles, herétiques, T. II, P. iv., 108. Leurs fupplices & leur constance, ibid. Veulent surprendre Amsterdam, Azaseste, (Paul-Luc) premier duc de Venise, T.L.

Anafere (raul-Luc) prenate une P. ij, 113
Anafere fait affaifiner le prince d'Orange, T. II,
P. iv, 171 André I, roi de Hongrie, T. II. An. H. 10.

#### Anjou; (le duc d') frere de Henri III, élu prince des Pays-Bas, T. II, P. iv, 170. Veut s'emparer d'Anvers, 175, 176. Echoue dans son projet, 177 Annonciade, (l'ordre de l') T. II. Suppl. 37 38, 65 Anselme, riche Vénitien, obtient l'entrée au grand-conseil, T. I, P. ij ,99 Antioche, ville de Palestine prise par les Sarafins, T. I , P. ij , 224 Anvers affiégé & pris, T. II, P. iv, 182, 183 Appel des Vénitiens au futur concile, T. I, P. ij, 116. Autre, Arbalite de Guillaume Tell se voit à Zurich; T. I , P. iij , 135 Argentoria, chef des Helvétiens, T.I, P, iij, 20. Contraint de s'empoisonner, Armenio, capitaine Vénitien, T. I, P. ij, 129 T. II, P. iv. 195 T. II, P. iv, 26 Arminius, hérétique, Atnoud, comte de Hollande; T. I, P. ij, 13c Arsenal de Venise incendié, Arjenat de venne incenure, Art d'émailler; par qui inventé, Ti I, P. iij, 129 Artifice fingulier d'une femme Cypriote, T. I, P. ij, 253, 254. Affassinat horrible, T.IL An. H. 35 Assarbadu duc de Milan punis, T.I., P.j., 141, Aubuffon , (d') grand maître de Rhodes , défend cette ille contre les Turcs, Til, P. ii, 256, Κij

DESMATIERES. 147
André II, 21. Accorde de grands priviléges à

Anecdores. [Pour ne point rendre cet article de la Table trop long, nous les avons rangées sous

Anello livre Naples aux Aragonnois, T. I, P.j,

134

fes fujets, 24. ---- 111.,

leurs titres particuliers. ]

art. Savaeur hercione, 158, 179. Fonteles enterns a lever le lège.

113

Manus minimus un parriarche de Jerusken.

T. I. P. 1, 211

Aug. . vine de Sinle; quand de par qui fonte.

T. I. P. 1, 25 m

Auglia. Farte Louis) airont cavalier di forte

theme. T. I. P. J. 113 demand demás den confedent , T. H. P. J. J. demand, anders express de la Same, par par de mans, marse

Annue roumme caprase de la Scale, par par les formans, T. I. F. v. 27 Annuer roumme oure Generie, T. I. F. 1, 112. Aure, 183, 184. Aure, par Ame.

100. Aure, 155, 152. Aure, 102. Aure, 218, 219 Assure merelline de valende dandre de Sant, T. I. P. D. 140. Aurene perce Encom-

Sand, T. I. F. 12), 1431. Annie demois Finders gelestes i Annie in immelie Harmare T. II. An Al. 83, 311. Annie plantanie, ier Asia, ganeur pour le pape Benon XIV, I, P. 8,

And important donne an Senar de Verde, T.I.

Fig. 153

And d'an jeune fermaire, T. II. de H. 113

Andrew Suite, T.I. Fig. 163

Andrew (le comie de) gouverner des Pars-

Armen, (.2 comis de) gouverner de l'aventes, T. 2, l'. 17, 229

Ayers, comte Savoie, T. IL Sagen 14

BACHA Fribourgeois recontrois de les conpaniores, T.I. P.M. LLI. 112 Existe , ministre de la republique de Venirà la rorre, conclut la paix avec le Unad-Se-

Ja rorre, conclut la paix avec le crind-segueur, T. I, P. ii, 149. A que les confmons, iiid. Se justine d'une accutation. 113 Baile de la république de Venite, arrête à Confquisople; pourquoi T.I. P. ii 18, Mis

emimople; pourquoi, T.I, P.ij, 181. Mis an cachar,

Bajazet I, Sultan des Turcs, remporte sur les Chrétiens la fameuse victoire de Nicopolis, T. II, An. H. 67, 68. -- Il fait la guerre aux Vénitiens, T. I, P. ij, 128, 129. Fait la guerre à son freie Zizim, 260. Veut se rendre maître de sa personne, 261; & traiter avec la

149

grand-maître de Rhodes, 262. S'oblige à payer pension pour son frere, 263. Envoice les flottes contre les chevaliers, ·266

Balduino conspire contre la république de Venise;
T. I, P ii, 98, 99
Balsour,
T. II, P. iv, 153 Balfour, Baneban, palatin de Hongrie, massacre la reine. Pourquoi, T. II, An. H. 22, 23, 24 Banno, commandant des Zarétins, T. I, P. ij, 59

Banque de S. Georges, à Gènes. Son origine, T.I, P.j, 119
Barbarigo, (Marc) doge de Venife, adoré des Véhitiens, T. I, P. ij, 122. Chagrins qu'il reçoit de son frere, 123. Sa retraite & sa mort, bid. --- (Augustin) maltraite le doge son

frere, ibid. Parvient au dogat, ibid. Sa mort, 130

Barbaro, (Almor) nommé par le pape au patriarchat d'Aquilée, T. I, P. ij, 124. Son refus & fon obéissance, ibid. Forcé par le sénat de se démettre, 125. Sa mort, 126. Barberousse, fameux Corsaire, T. I, P. j, 165. Barberin, (Taddée) préset de Rome, veut avoir le pas sur l'ambassadeur de Venise, T. I, P. ij, 172. Artifice dont il use à ce sujet, ibid-Barde, (la) ambassadeur de France en Suisse, T.I., P. iii, 164. Eprouve de grandes dissi-

cultés dans le renouvellement de l'alliance avec les Cantons, Barissone, élu roi de Sardaigne, T. I, P.j, 27,28 K iii

.

Euraveile, grand-penfiounaire de Hollande, T. II, P. iv., 196. Hai du prince d'Orange, qui medite la perte, 197. Injustement accide, 202. Condamne a mort, ibid. Motifs de sa concampation, 203. Sa termeté, 205. Sa mort, 207. Son eloge, ibid. 208
Barratier, (Nicolas) fameux architecte, T. I., P. ii, 37. Grace inguliere qu'il demande, 38
Baju, ville de Suste; quand & par qui fondée, T. I, P.iij, 30. Entredans l'alliance des Cantons,

119

119

Bashis tyrannises par les Nobles, T. I, P. iij, Bataglia se ugna e contre les Turcs, T. I, P. ii, Estaille planante, T. I, P. j, 208, 209; --- de Trapani, T. I, P. ij, 50; --- de Corfola, 54; --- de Fornoue, 126; --- d'Agnadel,

132, 133; --- de Ravenne, 134; --- de Na

varre, 13, P. iij, 120; --- de la Motte, ibid.
--- de Marignan, 138, P. iij, 120; --- de Lépante, 163; --- de Tibéniade, 233; --- de
Morat, P. iij, 109; --- de Pavie, 122; --- de

Friedelingue, 188; --- de Hochstedt, 189; ibid. - - de Calais, T. II, P. iv, 231;

des Dunes, 233, 234, 235, 236; --- dela Mariaille, Suppl. 111; --- de Nicopolis, An. H. 68, 69; --- de Varna, 82; --- de

Bataves, anciens peuples des Gaules, T. II. P.iv., 2. Soumis à Célar, 3. Auguste choist chez

eux sa garde ordinaire, ibid. Leur zele pour venger la mort de Caligula, 5. Aimés de l'empereur Adrien, 6. Se siguent avec les Francs

Callovie,

coure les Romains,

TABLE GENERALE

# DES MATIERES. 151 Batavia deux fois affiégée sans succès, T. II., P. iv., 217 Batavie; d'où ce pays a pris son nom, T. II, P. iv., 2 Battes, aïeux des Bataves, T. II, P. iv., 1 Baudouin, roi de Jérusalem, T. I, P. j, 15, 16; empoisonné P. ii. 2007, and Emporeur de

Battes, aïeux des Bataves, T. II, P. iv, I Baudouin, roi de Jérusalem, T. I, P. j, 15, 16; empoisonné, P. ij, 227. --- Empereur de Constantinople, expire dans les supplices, P. ij, 42 Baudouin I, grand-forestier de Flandres, T. II, P. iv, 17. Amant de la princesse Judith, fille

P. iv, 17. Amant de la princesse Judith, fille de Charles le Chauve, 18. L'enlève & l'épouse,

Bauten, (le comte de)

Bazes, (Francisco) assassin, T. II, P. iv, 174

Bazarade, vainqueur des Hongrois, T. II, An. H.

38, 39

Baqurade, vainqueur des Hóngrois, T. II, An. H.
38, 39
Beauvais affiégé, T. II, P. iv, 89
Beauvaisfennes courageuses font lever le siège de leur ville, T. II, P. iv, 89
Béla I, T. II, An. H. 11; --- II, 16; -- III, 18;
IV, 25
Bedmar, (le marquis de) un des auteurs de la fameuse conjuration de Venise, T. I, P. ij, 172.

Son portrait, ibid.

Belisaire sait la guerre en Italie, T.I, P. j, 6

Benoît XIV, pape, également regretté des Protestans & des Catholiques, T.I, P. iij, 214,

Bergamasc, (Bertrand) découvre une conspiration contre Venise, T.I, P. ij, 73. Récompense qu'il exige, 74. Celle qu'il reçoit, ibid.

Berghen, T. II, P. iv, 133

Berghen, T. II, P. iv, 133
Berg-op-Zoom, T. II, P. iv, 142. Affiégé inutilement, 11. Pris d'affaut, 322
Bernard, (S.) prêche la Croisade en France & en
Allemagne, T. I, P. ij, 223. P. iij, 40, 41
K iv

Borry of a de builler, pur qui fixtame. T. L · John Strate Berger **3**. Zone prie is place par le marecinei de Soni-ن د ۱۰۶ Jenus aremer come de Autore, T. I.,

سنة تبعيز Before, emeral come à comment : amounant de Venne, Elèle, e, con est nie mili. 2012 p. M. is i<del>lliner Fran</del>pis imre pa 2013 p. illiner François imre pa

Economy, M. is union França interpe interpreta conceptat de regimen de Can-terio. T. i. e., etc. Italian de conceptation Escentia de de solice don commence, T. i. e., etc. Conformalment algunera ::ક . 1:7

Jugar is article is than he is irrague la milia-Burger . Te art Displante . Diana um le respecte

Bosenie : T.L. du E. .... Europius, proposi en Suile : T.L. Rib : 117 Bau-Night Simultone in indenting to pro-per order. This Post for Chip indi-Com it is the promoted by the other side. Semiduano de La sociamore, por los

In eministee in. --- (Jean Barme) en un la Geniu revinta regimente ne le grite CLIMATOR : e la tent manifice par arme il gurenter François, ::. Biggrace, entit agus configuration a Venire.

T.I. For the Amodie . T.I. For the Brienes, prace d'Amnoche. T. I. F. 1. 11 Boistes, (les one ne de ce nom. T. II., An S.:

Boins, ander peuple, T. II, An. 5: 21, 12 Bouns , ancies peuple ,

## DES MATIERES. Boisbaudran, général des galeres de Malthe, T. I,

153

P. ij, 294. Sa valeur & sa mort, Boissieu, genéral des François en Corse, T. I, P. j, 267, 270

Boleslas I, duc de Bohême, lâche affassin, T.II, An. B. 57, 58. Sa conversion, 64. Sa péni-

tence, Bon-mot d'un doge de Genes à Paris, T.I, P.j, 241; --- de Louis XII, P. ij, 132. Autre du comte de Stahremberg, T. II, P. iv, 202

Bona, (Alexandre) faux délateur, T. I, P. ij, 157.

Puni, 158 Boniface, évêque de Lausanne, veut réformer le

clergé, T. I, P. iij, 51. Persécutions qu'il essue, ibid. 52; --- comte de Savoye, T. II, Suppl. 5 T. I, P., 6 Bono, duc de Gènes, T. II , P. ij , 173 Borde, (Nicolas la) assassin, T.11, P. iv, 153 Bordet, officier François,

Borgia, (Rodrigue) le même qu'Alexandre VI; --- (César) digne neveu de ce pape, T.I, P. ij, 265 Borselen, favori du comte de Hollande, abuse

de sa faveur, T. II, P. ij, 59, 60. Est jetté par les fenêtres, ibid. Autre de ce nom, Stad-houder, 76. Sa générosité, 77. Sa passion pour la comtesse de Hollande, ibid. Son mariage, 78. Est condamné à mort, ibid. Comment sauvé, 79

Bossu, (le comte de) Stadhouder de Hollande, T. II, P. iv, 141

Boucicaut, (Jean le Maingre de) gouverneur de Gènes, punit les Génois révoltés, T.I, P. j, 116, 117. Force le roi Lufignan à demander la paix, 118. Quitte Gènes, & perd son gouvernement, 120

Boufflers, (le duc de) meurt à Gènes, T. I,
P. j. 284
Boulets rouges employés, pour la presmiere fois,
en Hollande,
T. II, P. iv, 188
Bourbon, (le connétable de) général de l'empereur Charles V, T. I, P. ij, 191. Affiège

rear Charles V, T. I, P. ii, 191. Affiege Rome, 143. Blessé mortellement à l'attaque des fauxbourgs, 144. Bourguignons vaincus à Morat, T. I, P. iii, 109

Bourguignons vaincus à Morat, T. I, P. iij, 109
Braccio, seigneur de Pérouse, sollicité par les
Vénitiens, T. I, P. iij, 99
Bragadino, gouverneur de Famagouste, écorché
vis, T. I, P. iij, 162
Bréda affiégée & prise, T. II, P. iv, 229, 230

Brêda affiégée & pnie, T. II, P. iv, 229, 230
Brêderode, T. II, P. iv, 133. — Airre, 229
Bref remarquable, T. II, An. H. 5
Brille, (la) ville de Hollande attaquée & prife,
T. II, P. iv, 141
Bubenbourg, (Adrien de) gentilhomme Suiffe, se
distingue dans Morat, T. I, P. ii, 109

Bubenbourg, (Adrien de) gentilhomme Suiffe, se distingue dans Morat, T. I, P. iij, 109
Buffarola, (combat de) T. II, Suppl. 99
Buffet de crystal offert à l'empereur Fréderic III
par les Vénitiens, T. I, P. ii, 112, Comment

reçu, ibid.
Buis, (Paul) grand-pensionnaire de Hollande,
T. II, P. iv, 146
Bulle in Cana Domini point reçue à Venise, T.I,

P. ij, 159 & 210. Autre teméraire de Sine V,
164

CABÉLIAUX, nom d'une faction en Hollande,
T. II, P. iv, 70

Caiffe remplie d'artifice, T. II, P. iv, 70
Caiffe remplie d'artifice, T. I. P. j., 234
Calerge, (Léon) fait révolter les Candiots, T. I.,
P. ij, 61. --- (George) autre chef des révoltés de Candie,

99

155

Caligula, empereur Romain; ses extravagances,
T. II, P. iv, 4
Calixte II, pape; jugement qu'il porte contre les
Pisans & les Génois,
T. I, P. j, 18
Calloo, (bataille de)
T. I, P. iv, 23 t
Calojean, empereur de Constantinople, déthrôné
par les Génois, T. I, P. ij, 82. Sa rendresse paternelle,

ternelle,

Calvi, la clef de l'isle de Corse, livrée au roi d'Aragon,

T.I, P.j, 123

Calville, (Nicolas) gouverneur de Gènes pour la

France, T. I, P. j, 114

Canale, (Jérome) croyant donner la chaffe aux corfaires de Barbarie, se rend maître des galères du Grand-Seigneur, T. I, P. ij, 147

Candiano, doge de Venise, brave soldat, T. I, P. ij, 15

Candie, (l'isle de) enlevée aux Vénitiens, T. I,
P. ij, 192
Candiots, (les) révoltés contre Venise, T. I,
P. ij, 61. Punis & soumis, ibid. Corrompus
par le luxe, & révoltés de nouveau, 77,78
Canée, (la) prise par les Turcs, T. I. P. ii. 182

par le luxe, & révoltés de nouveau, 77,78

Canée, (la) prise par les Turcs, T.I, P.ij, 183

Canon dirigé contre le palais de l'ambassadeur de

France à Venise, T.I, P.ij, 160

Cantons Suisses Résormés, éloignés du service de
la France, T.I, P.ij, 183, 184. — Catholiques attachés à cette couronne.

Cantons Suifies Réformés, éloignés du service de la France, T. I, P. iij, 183, 184. — Catholiques attachés à cette couronne, 186 Capello, (Marin) prend seize galiottes Barbaresques, T. I, P. ij, 181. Son incapacité, 183, 184 Capitaine du peuple; ce que c'est, T. I, P. j, 59 Capucin, excite les Corses à la révolte, T. I, P. j,

Carattere des Suisses, T.I, P. iij, 4, 5, 6 Carlo-Zéno, ami de Calojean, veut le rirer de prison, T.I, P. ij, 82. Repousse les Génois de l'isse de Ténésios, 83. Ses exploits, 85. Remet

156 TABLE GENERALE Calojean sur le thrône, 86. Combat mémorable qu'il livre contre un vaisseau Génois, 87. Ses blessures, son courage, sa grandeur d'ame, ibid. Sa générosité, ibid. 88. Son embarras, 89. Exclus du dogat par trop de mérite, 90. Met en fuite la flotte Génoise, 93. Sa mort, 100. Ingratitude de la patrie à son égard, ibid. Condamné à deux ans de prison, 101. Sa soumisfion , ibid. Pélerinage qu'il fit à la Terre-Sainte, ibid. Ses maladies, ibid. Honneurs que lui rend le senat, Carmagnole, soldat de fortune, T.I, P.ij, 103. le sénat, Envié, calomnié, ibid. S'attache aux

tiens, 104. Ménage les ennemis de la république, ibid. Sa condamnation & sa mort, 105 Carrare, (Marsile & Ubertin) seigneurs de Padouë, T. I, P. j, 29
douë, T. I, P. j, 64. --- (François) ingrat envers la république de Venice, 80. Auteur d'une conspiration, ibid. 81. Fait la guerre aux

Vénitiens, & est contraint de faire la paix, ibid. Trame de nouvelles intrigues, ibid. Sa persidie, 93. Sa mort tragique, ibid. Marsile, son frere, s'efforce envain de le venger, 97. Sa fin malheureuse, Cassette remplie de pistolets, & l'effet qu'elle

produit, T.I, P.j, 231
Cassiere, (Jean de la) grand-maître de Malthe, T.I, P. ij, 289. Mis en prison par les chevaliers révoltés, 291. Pourquoi, ibid. Va à Rome, 292. Sa mort, Castelli, (les) nobles Génois, T. I, P. j, 23.

Sont proferits, Castel-Vecchio, assiégé par les Génois, T.1.

Pj, 228 Catalan, (le marquis de) désend contre les Génois la ville de Castel-Vecchio, T. I, P. j, 229

Catinat, vainqueur de Staffarde & de la Marsaille. T. II, Suppl. 110, 111
Caues, (les) ancien peuple de la Hesse, T, II, P. iv, r

Céfar défait les Helvetiens, T.I, P. iij, 22, 23; & les range sous ses loix,

Chanson plaisante, T. I, P. iij, 12t Chapeau de Geller, T. I, P. iij, 65. Vers à ce fujet, Chapelle érigée en mémoire de la délivrance de la

Suisse, T. I , P. iij , 95 Charietto, chef des Francs, cruel & barbare, T. II, P. iv, 7

Charlemagne met fin à la puissance des Lombards, T.L. P., 7. Sa prétendue donation au faint siège, 9. Soumet les Saxons, T. II, An. B. 32. Fait un traité avec la Bohême,

Charles I, duc de Savoie, T. II, Suppl. 59. --. Jean-Amédée II, 61. --- III, 64. Change l'ordre du collier en celui de l'annonciade, 65. Attire sur ses Etats les armes des François, 67. Meurt de chagrin, 68. --- Emmanuel I, 72.

Fait tirer son horoscope, 73. Guérin miraculeusement, ibid. Va se marier en Espagne, 74, 75.
Vient en France, 83. En sort mécontent, 86.
Perd une partie de se Etats, 88. Veut surprendre Genève, 90. S'empare du Mont-Ferrat, 93.
Viole le traité de Suze, 96. Sa générosité, 97.
Sa most ibid en Empanyel II. 106. a d'Apa

Sa mort, ibid. --- Emmanuel II, 102. - - d'An-jou, An. H. 33. Assassiné avec toute la famille royale, 35. --- Le Petit, assassiné, 54 Charles le Bon, comte de Flandres, prince équitable; sa fin tragique, T.II, P. iv, 38. --- Le

Hardi, duc de Bourgogne; remporte une vic-

158

toire sur les Liégeois, 87. Son aveugle introdité, ibid. Trait de justice de ce prince, 88. Sa lettre à l'amiral & au ministre de Frant, ibid. 89. Ravage la Picardie, ibid. Africa. Beauvais, que les femmes de cette-ville luitent lever, 90. Défait & rué devant Nanci,

Charles-Quint, porte la premiere atteinte à lab-berté des Bataves, T. II, P. iv, 103. Fait m pape de sa façon, ibid. Veut détacher les Vénitiens de l'alliance de la France, T.I, P. ii, 140. Punit les Gantois, T.II, P. iv, 116. Gagne la bataille de Muhlberg, 117. Détache les Paybas de l'Empire, 120. Porte la guerre en Provence, 141. Tâche d'effrayer le pape, 142.

Fait assiéger Rome, 143. Fait presser vivement le siège du château Saint-Ange, 144. Ordonne des prieres pour la délivrance du pape qu'il tient assiégé, ibid. Abdique tous ses Etats, T.II, P.iv , 121 Charnasse, (le baron de) ambassadeur de France,

T. II, P. iv, 227 Charolois, (Charles, comte de) T. II, P. iv, 82. Sa passion pour les armes, 83. Se couvre de gloire à la bataille de Monthéri, 85. Etourderie de ce prince, 86. Voyer Charles le Hardi. Chartier, ambassadeur de Louis XI, T. II, P. iv, 85

Chaffe-Diables, corsaire Barbaresque, T.I, P. ij,

Chatan, (victoire de ) remportée par les Hollandois, T. II, P. iv, 262 Cheval de Libuffa, fameux dans l'histoire de Bo-

T.II, An. B. 16, 17 5, T.I, P. iij, 56 Chevalerie; (la) son utilité,

Chevaliers de Malthe. Voyer Hospitaliers. - de Rhodes. Voyez Hospitaliers.

#### MATIERES. DES Chevaliers de S. Jean. Voyez Hospitaliers.

İ

119

Chevaux de bronze du fameux Lisippe, T. I, P. ij, Chien d'un ambassadeur Suisse, T. I, P. iij, 148 Chimai, ambassadeur du duc de Bourgogne à la cour de Louis XI, T.II, P.iv, 84. Réponse hardie qu'il fait au Roi, Chio, (isse de) attaquée par les Vénitiens, T.I. P. j, 125, 126 Churchil, duc de Marlborough, gouverne la reine d'Angleterre, T. II, P. iv, 313. Guerrier infa-tigable, & négociateur habile, 314. Assiége Lille, 315. Perd la faveur de la reine Anne, 319 Chymie appliquée à la Médecine, T. I, P. iij, 128 Chypre, (l'isle de) prise par les Génois, T. I, P. j,

Clément, Cordelier, arrêté à Gènes, T. I, P. ij, 177. Clément VII, pape, ennemi des Vénitiens, P. j, 66,67 Clément VII, pape, se ligue avec les Vénitiens & les François, T. I. P. ij, 142. Assiégé dans le Château-Saint-Ange, 144. D'où il trouve le moyen de s'évader, Chref de Bohême désobéissant à son Souverain, T. II, An. B. 104

Caën, (Jean-Pietre) général & gouverneur de Batavia, T.II, P. iv, 218 Colleges d'amirauté; par qui créés, T.I, P.iv, 95

Collier, (ordre du) T. II, Suppl. 38, 65 T. II, An. H. 14 T. I, P. ii, 32 Coloman, roide Hongrie, Colombe messagere, Calomnes de la place S. Marc à Venise, T.I, P. ij.

Combat mémorable devant Acre, entre Saladin & les Chrétiens, T.I. P. ij, 233. Autres, 296, 297 Compagni, (Jean) souverain en Guinée, T.II. iv , 257 T. I, P. 1, 7 Contes établis à Gènes,

Condé, (le grand) T. II, P. iv, 279, 290, 291, 292

Conduite vigoureuse d'un ambassadeur d'Anglegleterre à Constantinople, T. I. P. ii, 187

Congrès de Baden, T. I., P. iij, 79

T. I., P. iij, 205

Conjuration découverte, T. I, P. j, 117. Autre, 168, 169, 170, 171, &c. Autre, 224. Autre, P. ij, 55. Autre, 57. Autre, 97. Autre, 173. Autre, 298
Conquêtes de Louis XIV, T. II, P. iv, 266, 269
Confécration d'une chapelle en Suisse, T. I, P. ij,

Confécration d'une chapelle en Suisse, T.1, P. iij,

Confeil; (grand-) son établissement à Venile,

T.1, P. ij, 36, 37. Rendu stable à perpétuité,

55. --- des Dix, son origine, 58. Sa résorme,
178
Constantinople; sa prise par Mahomet II, T. II,
An. H. 94

Constavel; ce que c'est, T.I, P.iij, 79, 80
Constitution du Corps Helvétique, T.I, P.iij, 7
Convention de Charles-Quint concernant la Hollande, T.II, P.iv, 119
Cool-Héad; ce que c'est, T.I, P.iv, 315
Corté (les) nobles Génois, T.I, P.j, 34, 36

Corté (les) nobles Génois, T. I, P. j, 34, 36
Corafinis, (les) ravagent la Palestine, T. I, P. ij,
236, 238
Corbiere, (Pierre) élu pape, T. I, P. ij, 63
Cornaro, (Catherine) reine de Chypre, abdique
ses Etats en faveur de la république, T. I, P. ij,

fes Etats en faveur de la république, T.I.P.ij,
124. --- (Marc) pris par les Corfaires, 146.
--- (George) se venge publiquement, 177.
Rigoureusement puni, 178
Cornets d'airain accordés aux habitans de Luceme,
T.I.P.ii, 33

Corfe, (la) isle; sa découverte & son nom, T.1, P. ij, 3, P. j, 2. Se souleve contre Gènes, 122. Attaquée

pluse par Alfonse V, rei d'Aragon, 123. Tente pluseurs fois de secouer la joug de Gènes, 145, 156. Tentaine de la France sur entre ille, 179. Gouvernement des Génois en Corse, ibid. 80. Progrès des François dans l'ille, 189, 175. Les Génois la reprennent sur les François, 189. Restre sous la domination de la France, 192.

Rentre fous la domination de la France, 1922.

Est abandonnée à elle-même, ibid. Soumise à la France, 1922.

288

Carses les) se révoltent, T. I., P. j., 71. Leur caractere y ros. Se l'oblevere 1256/Leur

Corvin; (Jean) poyeq Huniade: (Matthias)

voyer Mathias.

Conc., nom & famille illustre, T. I, P. iii, 86.

Cri de guerra de cette maifon, 87.

guerran VII de) rassemble les grandes com-

guerran VII de) rassemble les grandes compagnies, 88. Cousin germain du duc d'Autriiche, 89. Fair une éruption en Alface, 90. Batta par les Suisses, 92, 93. Obtient les duchés d'Autriche, inide.

triche,

Courten, (Maurice de) colonel Suisse; sa mort & son éloge,

T.I. P. iii, 217, 218

Courtisants expulsées de Malthe, T.I. P. ii, 293

Cox, (Thomas) ambassadeur d'Angleterre en Suisse.

T.I. P. iii, 183, 184

Cox, (Thomas) ambassadeur d'Angleterre en Suisse, T.I, P.iij, 183, 184.
Cracus I, législateur de la Bohême, T.II, An. B.
10. Elu roi de Pologne, 11; --- sime de fait fleurir les sciences,

fait fleurir les sciences,

Crainville, (le chevalier de) défait une escadre
Turque,
T.I, P. ij, 395, 396

Grocodile monstrueux dans l'isle de Rhodes, T.I,
P. ij, 245. Sa description, 246. Attaqué par un

Crocodile monstrueux dans l'isle de Rhodes, T. I,
P. ij, 245. Sa description, 246. Attaqué par un
chevalier, ibid. Ses efforts, 247. Sa mort, ibid.
Croisade contre le tyran Ezzédin, T. I, P. ij, 49.
Autre contre Michel Paléologue, 50. Autre
Anecd, Bohém,

contre Pierre d'Aragon, 53. Autre contre la Vénitiens. 57 --- (premiere) comment & par qui prêchée, 215, 216. Ses succès, 218, 219. Autre, T.II, Supplin Croifés, viurpateurs, Cruautes inouies, T.II, P. iv, 144, 147, 148,

Curé de Lipparo dans l'isle de Corse; prêche la révolte, T. I., P. j., 271. Czech, chef des Sarmates, T. II, An. B. 4. Elu 1. souverain de la Bohême, 5. Aimé de ses su-

- jets, DACERI, (Renzo) gouverneur de Crême, se signale par une infinité d'exploits, T.I. P. ij, 136, 137. Jaloux du commandement, 138

T.I, P. ij, 76 T. I, P.j. 45 Damare, (Guillaume) Dandolo, (Henri) doge de Venise, T.1, P. ij, 40, 41, 42. --- (Jean) fait prisonnier par les Génois; se brise la tête contre une galere,

Dalmas, officier Espagnol, se joue des Vénitiens,

rent (François) s'humilie devant le pape Clément V, 60. Comment traité par la cour du pontife, ibid. Surnom qui lui fut donné, ibid. Elu Doge, 63. —— (André) premier hillorien de Venife, 68. Autre de ce nom, exilé Zana : pourquoi

Zara; pourquoi Debordement de l'Yffel, T. II, P.iv, 123

Déclaration (finguliere) de guerre; comment & T.I., P. ij, 118 Découverte des Indes, T. II, P. iv, 123

- d'un passage aux Indes par la mer de Sud, T. I, P. ij, 130. Funeste aux Vénitiens, ibid.

Décret en faveur des Suisses. T. I. P. iij, 150 Delateurs découverts & punis, T. I, P. ij. 176

Delfino, commandant une division de la flotte Vénitienne, fait des prodiges de valeur, T. I, P.ij, 190, 191 Démon famil er & curieux, T. I., P; iij; 78 Denain, (affaire de) qui sauve la France, F. I., P. iv , 139

Deuil général des habitans de Prague, T. II, An. B. 27 Despotisme de Philippe III, roi d'Espagne, T.II, P. iv ; 123

Devise de la maison de Savoie, T. II, Suppl. Diamans de la couronne engagés aux Suisses, TI, P. iij, 162; 163

Dideric, (Jean) fanarique, T. II, P. iv, 111 Différend entre la noblesse & les bourgeois de T.I, P. iij, 103, 104 les) T.I, P. j, 63 Berne, Disciplinans, (confrérie des)

Discours pathétique, T. I, P. j, 32 Dispute, source d'une guerre civile, T. I, P. ii, Differtation de M. le baron de Zur-Lauben, T. 1,

T. I, P. iij, 56, 57 T. I, P. iij, 78 fçavante, Distique curieux, T.I, P.j, 89. Forme Doge (premier) à Gènes, du gouvernement des doges, Dominicain conseille un assassinat, T. II, P. iv,

P. iij , 31

Donato, (Louis) nommé par le sénat de Venise au patriarchat d'Aquilée, malgré le pape, T. I, P. ij, 124, 125. Obtient des bulles, 126. -- (Léonard) brave les menaces ou pape, 169. --- (Antoine) accusé de péculat, 174. Pros-

crit & chasse d'Angleterre, Doria, (Simon) noble Génois, T.I, P.j, 29. --- (Nicolas) 38. --- (Luchetto) 74. --- (Hu-

## TABLE GENERALE bert) 76. --- (Tedifio) ibid. --- (Barnabé) 78. --- (Caftanéo) 79. --- (Antoine) 86.

--- (Odoardo) 87. --- (Lucian) adoré des foldats, 99. --- (Pierre) 100. --- (André) 155. Livre Gènes à la France, 158. Rendla liberté à sa patrie, ibid. Se soustrait aux entreprises des François, 161. Honneurs qu'on lai rend à Gènes, ibid. Sauve Messine, 165. Dif-.. tinction flateule qu'il reçoit du pape, 165, 166. . Chargé de soumettre la Corse, 186. Assiége

. & prend San-Fiorenzo, 187, 188. Vengeance barbare & deshonorante qu'il tire d'un des en-, nemis de samaison, 190, 191. --- Jeannetin) bat une florte de corsaires, & fait Dragut,

leur chef, prisonnier, 168. Affaffiné, 174. --- (Etienne) repousse les Corses rebelles, 196. Corse, 201. Pacifie certe îsle, 203 Dragut, sameux corsaire, fait prisonnier, T.I,

P. j, 168. Se venge de sa prison, 176. Sa 285 mort, Drahomira, duchesse de Bohême, son caractere, T. Il, An. B. 47. Son ambition, 49. Ses cri-- mes , Drencenne, général Hongrois, vaincu & fait pri-: sonnier par les Turcs, T. II, An. H. 127. Sa

Droit des gens, violé par Charles-Quint, P. ij , 76 Drost, (le baron de) chef des Corses rebelles,

T.I, P.j, 270, 271

Drudo-Marcellini Podestà de Gènes, T. I, P. j, 38

Duel suivi de fàcheux esses, T. I, P. j, 274

Dullicker, (Ulric) haï des Lucernois rebelles,

T.I, P. iij, 171 Dumont, capitaine Grison, signale son zèle pour la France, T. I, P. iij , 162

165 Duines, (bataille des) T. H. P. iv, 234, 235, 236 Dupré, envoyé de Louis XIV à Gènes, se plaint fièrement au nom de son mattre; menaces qu'il T.I, P.j, 241, 242 fait au lenat, Dupuis, grand-maître des Hospitaliers de saint

Jean, T. I, P. ij, 227 E Cozzs de Budecz, les plus anciennes dont l'histoire moderne fasse mention; par qui fondées, T. II, An. B. 12 Edit perpénuel fatal aux De With, T. II, P. iv,

264, 280 Edouard, comte de Savoie, T. II, Suppl. 32, 33 Eglise de S. Sabas, source de divisions & de guerres entre les Génois & les Vénitiens, T. I,

P. ij, 50 Egmont (d') se brouille avec le prince d'Orange,

T. II, P. iv, 131. Meyrs für un échafaud, T. I, P. ij, 78 Election due au hazard,

Elizabeth reine de Hongrie, T. II, An. H. 53. 7. I, P. j, 14 Comment traitée, Embriaque, général Génois, Emeric, roi de Hongrie, Emeric, roi de Hongrie, T. II. An. L. 19. Emmanuel-Philibert, duc de Savoie, T. II, Suppl.

Enfans qui broutent l'herbe des prés, T.I, P. ii.

Enthousiasme des Hongrois, T. II, An. H. 51, 52.
Eperons, (journée des)
Epigramme,
T. II, P. iv, 23.
T. II, P. iv, 268. Epinoi (la princesse d') désend la ville de Tour-T. II, P. iv, 170

Epitaphe, T.I, P. iij, 110. Autre, 113. Epoque de la naissance de l'ordre Teutonique, T.I, P. ij, 235 Lij

Ericto scie par le milieu du corps, T. II, P. ij, 118. Pourquoi & par qui, ibid.

Erlack (M. d') officier Suisse. Ce qu'il fait à Briffac, T. 1, P. ij, 155. Sa mort & fon éloge,
101.—(régiment d') refuse de passer le Rhin, Escale (Martin de l') seigneur de Vérone, T. P. ij, 64. Ses emploits & fes débauches, ibid.

Trompé par Marsile Carrare, 65. Trahi de toutes paris, 67. Obligé de demander la paix,

--- (Barnoro de l') forme une conspiration contre les Vénitiens,

Espagnuls (les) tentent de surprendre Genes, T. I, P. j, 243 Etats-généraux (les) renoncent à l'obéissance de Philippe, T. II, P. iv, 169. Offrent la sou-

veraineté à la reine Elizabeth, 183. --- De la Ligue fuppl. Etienne 1, (S.) roi de Hongrie, T. II, An. H.

5 --- II, 15 --- III, 17, --- IV, 28 (avanturiers de l') T. I, P. j, 98 Etoile, ( avanturiers de l') T.I, P. ij, 289 Etourderie punie, T. I., P. ij, 289
Eugene, (le prince) T. II, P. iv, 314. Affiege Lille, 215. Vainqueur à Péterwaradin, 320

Even ment singulier, T. I, P. ij, 44
Eveques guerriers & superstitieux, T. II, P. iv, 274 Excommunication lancée contre le doge & le sé-😕 nat de Venise, T. I, P. ij, 56. Autre, 122 Expédient singulier,

Exécutions sanglantes, T. II, P. iv, 135, 136
Expédient singulier, T. II, P. iv, 151
Exportation inconsidérée, nuisible à l'Etat, T. l, P. ij, 62 Extases merveilleuses, T. I., P. j., 222
Extédin, tyran de Padouë, T. I., P. ij., 49. Croilade publiée contre lui, ibid. Massacre horri-

## DES MATIERES. ble dont il est l'auteur,

d'une conspiration contre la république,
T.I.P. ij, 71,72
T.II, P.iv, 102

Fanatiques barbares, T. II, P. ij, 71, 72

Fanatiques barbares, T. II, P. iv, 102

Fanatifine prodigieux, T. I, P. j, 42; --- d'un
foldat Suiffe, T. I, P. ij, 183

Famine générale en Italie, T. I, P. j, 167

Famine générale en Italie, T. I., P. ij., 167
Farnese, (Alexandre) duc de Parme, T. H., P. iv.,
162. Opposé à Henri IV., 188. Sa mort, 189

Fecondité inguliere, T. II, P. iv, 51
Femme Cypriote, anime ses citoyens contre le
tyran, T. I, P. ii, 254. Autre, emporte fon
mari sur ses épaules.
P. iii, 117

mari sur ses épaules, P. iij, 117
Femmes Corses désendent les remparts de Calvi,
T. I, P. 7, 191; --- Rhodieimes se distinguent
à la desense de l'isle, 270; --- Cimbres,

P. iij, 18, 19

Fermeté rigoureuse d'un pere contre son fils.

T. I, P. ij, 92; --- du sénat de Venise con-

tre les entreprises de la cour de Rome, 116, 125, 126 Ferdinand, archiduc d'Autriche, élu roi de Hon-

Ferdinand, archiduc d'Autriche, élu roi de Hongrie,
T. II, An. H. 142
Fête des foux (la) s'est conservée à Zug, T. 1,

Fête des foux (la) s'est conservée à Zug, T. I,
P. iij, 215, 216
Feux d'artifice d'une espece singuliere, T. I, P. ij,
285

Fidelité singuliere d'un chien, T.I, P.iij, 148;
-- d'un valet-de chambre, 149, 150
Fiejque, (les) famille Génoise, T.I, P.j, 68;
--- (Objetto de) 144, 145; --- (Louis de)
conspire contre sa patrie, 168, 169, 170,

conspire contre sa patrie, 168, 169, 170, 170, 171; --- (Ottobon de) mis à mort par André Doria, 190

Filinghieri, Corse rebelie, pris par les Géneis; T.I. P. j., 250. Sa fermeté dans les supplices, & fa mort, Flabenigo, chef des conjurés, est élu doge de Ve-

rise, T. I. P. ij, 26, 27
Flandret donne son nom à la Flandre, T. II,
P. iv, 10
Flieux qui désolent Gènes, T. I. P. j., 164
Florent I, comte de Hollande, T. II, P. iv, 30.
Victoire fameuse, qu'il remporte, 32; --- II,

Victoire fameuse, qu'il remporte, 32; --- II, défait les West-frisons, 37; --- III, 40; --- IV, prince courageux, 48. Aimé de la comtesse de Clermont, ibid. --- V, soumet les Frisons, 74. Institute l'ordre S. Jacques, 55 Focaccia, (Valens) comment puni, T. I, P. 1,

les Frisons, 74. Institue l'ordre S. Jacques, 55
Focaccia, (Valens) comment puni, T. I. P. 1,
131
Fogliette; (Laurent) Génois, se désend contre
sept vaisseaux Anglois, T. I. P. 1, 122
Foiblesse des Vénitiens, T. I. P. 1, 202, 203
Forestier; (grand-) ce que c'étoit, T. II. P. 1, 10
Forsait abominable, T. II., An. H. 129, 130

Forestier; (grand-) ce que c'étoit, T. II, P. iv, 10
Forfait abominable, T. II, An. H. 129, 130
Forgatz, (Blaise) assassin de Charles le Peix, roi
de Hongrie, T. II, An. H. 54
Fornari, ches des troupes Génoises en Corse,
T. I, P. j. p. 200. Vengeance horrible qu'il
médite, 201, 202
Fornoue, (bataille de) où les François sont visto-

médite, 201, 202
Fornoue, (bataille de) où les François sont victorieux, T. I. P. ij, 126, 127
Foscari, (François) doge de Venife, T. I. P. ij, 103. Accusé d'avoir reçu des présens des princes étrangers, 109. Condamné & banni, ibid.

ces étrangers, 109. Condamné & banni, ibid.
--- (Jacques) faussement accusé, 1 14. Exilé,
119. Reconnu innocent, ibid. --- (Antoine)
injustement mis à mort,
176.
Foudre (la) tombe sur trois magasins à pondre,
T, I, P. ij, 200,

164 François I, prend le titre de Duc de Mi-lan, T. I, P. j, 154. Se ligue avec les Véni-tiens, P. ij, 137. Remporte la victoire à Ma-rignan, 138. S'empare de Milan, 141; Hyacinte duc de Savoye, T. II, Suppl. 99. Fréderic-Barberouffe ménage les Génois, T. 1, P. i. 24 25 de la préside guerra, T. Sa P. j, 24, 25; --- leur fait la guerre, 51. Se couronne lui-même, P. ij, 47; --- (Jean) électeur de Saxe, battu & fait prisonnier à Mühlberg, T. II, P. iv, 118; --- (Dom) fils du duc d'Albe, fait massacrer les habitans de Nageden Naërden, 147. Assiége Harlem, 150. S'en rend maître, 152. Fait massacrer les habitans, rend mattre, 132. Autorite d'Orange, 238 153; --- (Henri) prince d'Orange, 7.1, P. j.

Frégose, (Dominique) noble Génois, 95; --- (Thomas) grandeur d'ame de ce doge.
132. Elu pour la troisseme fois, refuse le dogat, 135; --- (Pierre) élu doge, ibid. Sa sé-vérité, ibid. Son ambition, 137. Sa mort, 138; --- (Thomassin & Paul,) 144; ---(Jean) 151; --- (Octavien) sa politique, 153) 4. Défend Gènes, 156. Sa mort, 157; - (Céfar) affiége la ville de Gènes, 166

Fribourgeois, (trois) arrêtés en Turquie. Ce qui T. I, P. iij, 151, 152 leur arrive, Friedelingue; (bataille de) ce qu'elle opere en Suisse, T. I, P. iij, 188
Frife, (la) par qui habitée, T. II, P. iv, 11. Soumile, par qui,

Frisons, (les) par qui gouvernés, T. II, P. iv, 11. Se révoltent, ibid. 13

Fromages de Suisse en réputation sous Antonin le Pieux, T. I , P. iij , 27 Fuentes, (le comte de) partisan du despotisme, T. II, P. iv, 189

170

CAETE assiégée par le roi d'Aragon, T. 1; G P. j., 172. Délivrée par les Génois, 128 Calcotte, senateur François à Gènes, mis à mort, T. 1, P. j., 135 G. tidolphe, (dom Jean) conspirateur, T. II, Suppl. 104

Gantois (les) refusent de payer les impôts, T.II, P. iv, 113. Se révoltent, 114. Humiliés & punis, 116

Gara, (Nicolas) palatin de Hongrie, meurt en défendant son roi, T. II, An. H. 56 Gargallo, évêque de Malthe, brouil on & turbulent, T. I., P. ij, 290, 293 Gatt nara, mauvais général, T. II, An. H. 146 Giné logie intéressante. T. I. P. iii. 20. Autre

Gené logie intéressante, T. I, P. iij, 39. Autre qui ne l'est pas moins, 41, 44, 45. — De la maison d'Hapsbourg, 56 Générosité du doge Mocénigo, T. I, P. iij, 102. — De Saladin, Soudan d'Egypte, 132; — des Suisses, P. iij, 94

Gines, ancienne capitale de la Ligurie, T. I, P. j, 1. Etymologie de ce nom, 9;--- Détruite par Magon, général Carthaginois, 5. Rebâtie par les Romains, ibid. Reçoit la lumiere de l'Evangile, ibid. Soumile à différens maîtres, 6. Excommuniée, 69. Livrée

Rebâtie par les Romains, ibid. Reçoit la lumiere de l'Evangile, ibid. Soumile à différens maitres, 6. Excommuniée, 69. Livrée au pillage, 156. Plan de son gouvernement, 259, 160. Ses différends avec la France, 136. Louis XIV la fait bombarder, 237 Gen belli, artificier fameux, T. II, P.iv, 182 Génois, (les) vaincus par les Pisans, T. I, P.j,

enois, (les) vaincus par les Pisans, T. I, P.j, 13. Suivent les Croisés en Orient, ibid. 14. Désendent Jérusalem, 15. Beaux droits qu'ils reçoivent de Baudoin, 16;--- en guerre avec les Pisans, 17, 18, 19, &c. S'attirent la colete de l'empereur, 48. Rompent avec les Véni-

: tiens, 60. Se donnent à la France, 113. Se révoltent, 115, & sont punis, ibid. 116. Secouent le joug de la France, 120. Envoyent huitgaleres au secours des François, 122. Se soumettent au duc de Milan, 125. Se donnent & la France, 137. Chassent les François, 139. Se donnent aux Milanois, 140. S'affranchissent

de cette domination, 143. Rentrent sous celle de la France, 153. La quittent, ibid. La reprennent, 154. Leurs égards & leurs soumisfions pour Louis XIV, 221. Insultent l'ambas-

sadeur de France, 237. Comment punis, ibid. Obligés d'envoyer leur doge & quatre sénateurs demander pardon à Louis XIV, 238. Déthrà-nent Calojean, empereur de Constantinople, P. ij , 82

Gerard, premier grand-maître de l'ordre des T. I, P. ij, 229 Hospitaliers, Gerards de Villesans, le même que François Guion.

Gesates, nom donné aux Helvériens. Pourquoi? Gester, (le chevalier) baillif d'Altors, homme dur & séroce, T. I, P. iij, 64. Traits bizarres

de sa tyrannie, 65. Autres cruels, 67, 68. Emmene Guillaume Tell garotté, 69. Le sait délier, p. 70. Son embarras, 71. Est tué par

Guillaume, ibid Gertrude, comtesse de Flandres, remporte deux victoires, T. II, P.iv, 33

Geysa I, roi de Hongrie, T. II, An. H. 12; -- II,

Ghioka, domestique fidèle, T. II, An. H. 64 Giafferi, général des Corses rebelles, T. I, P. 7, 255. Son humanité, 256. Ses victoires, ibid. Pris par les Génois, 258. Remis en liberté, 260. Se met à la tête des révoltés,

472

T. 1, P. 1, 39 Giuffredotto Podesta de Gènes, Godefroi, roi de Danemark, soumet les Frisons, T. II, P. iv, 14. Joug onereux, qu'il leur impose, ibid. Autre de ce nom, aussi dur, 22, 23 Goth, (le) parjure par honneur, T. II, P. iv,

179 T. II, P. iv, 196 Gomaristes hérétiques, T. II , P. iv , 295 Gomarus, hérétique, Gordon; ses réflexions sur le gouvernement des T. I, P. iij, 132 Grisons,

Gouvernement de Gènes, T.I.P.j, 159, 160 Gozewin d'Amstel, évêque déposé, T.II, P.iv, Gouvernement de Gènes, Gozon, (Déodat ou Dieu-donné de ) chevalier de Rhodes, attaque & tue un énorme croco-

dile, T. I, P. ij, 246, 247. Puni de sa déso-béissance, 248. Comblé d'honneurs, ibid. Un des électeurs du grand-maître, 249. Se donne fa voix à lui-même, 250. Elu tout d'une voix, ibid. Donne sa démission, Gregoire IX, pape. Ses démêlés avec l'empereur Frédéric, T. I, P.;, 51, 52. P.j, 46. Son andace, 48; --- IX, pape, T. II, Suppl. 20 Grand-Pierre, fameux pirate, T. II, P. iv, 100 Granvelle, ministre de Philippe III, T. II, P. iv,

124, 125 Grimaldi, (les) famille Génoise, T. I, P.j, 68, 80; --- (Ambroise) 125, 126 125, 126

Grimani, (Antoine) envoyé contre les Turcs, T. I, P. ij, 129. Ce que lui fait faire la jaloufie du commandement, ibid. Sa punition, ibid. Parvient au dogat, 140; --- (Jean Baptiste) donne la chasse à la flotte Ottomane,

Grillo, (Damien) contribue par sa bravoure à la levée du siège de Chio, T. I, P. 1, 126 Grisons, (les) leur gouvernement, T. H, P. ii, 132, 133, 134

Grotius sauvé par sa femme, T. II, P.iv, 209 Guesses & Gibelins, T. I, P. j, 57, 80. P. ij, Guerre civile & de religion, T. I, P. iij, 125, 165, 166

Gueux, nom des confédérés des Pays-bas. Son origine, T. II, P. iv, 130; --- de mer, 140 Gui, comte de Flandres, T. II, P. iv, 54 Guido-Guerra, vaffal de Gènes, T. j. P. I, 24 Guillaume I, comte de Hollande, T. II, P. iv,

43, 44; --- II, élu roi des Romains, 49; --- III, bat les Flamands, 64. Ses alliances,

65. Veut être obei, 66. Grand-justicier, ibid. --- IV, 67. Massacré par les Frisons, 68; mords, ibid. -- VI, prince brave, 74; -- I, de Nassau passe en Allemagne, 132. Dé-claré rebelle, 135. Veut faire lever le siège de Mons, 146. Ses succès, 144. Déclaré gou-

verneur de la Hollande, 160. Assassiné, 171, 172. Guérit de sa blessure, 173. Eprouve l'ingratitude des Antwerpiens, 177. Tombe fous les coups d'un assassin, 179, 180, 181; ious les coups d'un attaitin, 179, 180, 181;
--II, 239. Soupçonné de se frayer un chemin à
à la royauté, 240. Sa mort, 243; --- III,
ou Guillaume-Henri, 243, 244. Déclaré capitaine amiral-général, 267. Puis Stadhouder,
273. Généralissime des troupes Espagnoles,
287. Sa valeur à la bataille de Senes, 290,

291. Au siège de Grave, 293. Au siège de Maëstricht, 297. A la bataille de Cassel, 298. . Son mariage, 299. Court risque de la vie 300. Invité de monter sur le thrône d'Angle-

terre, 303. S'embarque, 304. Descend en Angleterre, 305. Est déclare roi de la Grande-Bretagne, 307. Sa mort, 312

#### TABLE GENERALE Guion, (François) fanatique assassin, T. II; P. iv, 179, 180 Gusman, (Alonzo Pérès de) sans capacité, T. II, P. iv, 189 HACHETTE, (Jeanne) héroine

T. H., P. ij, 89

Hanfsoom, (Hans) affaffin, T. H., P. iv, 179

Hapsbourg; (la maison de) fon origine, T. I,
P. iij, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 56, 57. Sa puissance, Harangue d'un vieillard Corse, T. I, P. j, 275.

célèbre ;

Autre d'un gentil homme Suisse, P. iff, 105.
Autre du cardinal de Birague, 144, 145 Harangue, (belle) des ambassadeurs Bohémiens à Charlemagne, T.H , An. B. 33 Hardiesse d'un officier de Guillaume VI, comte de

Hoslande, T. II, P. iv, 74

Harlem, ville des Pays-bas, assiégée, T. II, P. iv, Hollande, 150. Prife, T. II , P.iv, 150 Haffelaw, femme guerriere,

Hein, (Pierre) amiral de Hollande, T.II, P.iv, Heinsius, grand-pensionnaire de Hollande, T. II, P. iv , 318 Telvétie; (l') origine de ce nom, T. I, P. iij, Helvétie; (l') origine de ce nom, tans, 12. Son antiquité, 13,

Helvétiens partagent les triomphes & les défaites des Gaulois, T.I., P.iij, 16. Se joignent aux Cimbres & aux Teutons, 17. Défaits par Ma rius, 18. Font une irruption dans les Gaules, 21. Défaits par César, 22. Repoussent sa cavalerie, 23. Sont battus, 24, & forcés de

. mettre bas les armes , Helvétique; (corps) ce qu'il a été, ce qu'il est,

#### DES MATIERES. · T. II, P. iij, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Henri VII, empereur, passe à Gènes, P.j, 78 Héraclius, patriarche de Jérusalem, s'emporte contre le roi d'Angleterre, T. I, P. y, 233 T. II, An. A. 1

Hercinie; quel pays c'étoit, T. II, An. B. 2 Héredia, (Jean Ferdinand d') grand-mairte de Rhodes, conduit le pape à Ostie, T. I. P. 3, 251. Joint sa flotte à celle de Venise, ibid. Sa valeur au siège de Patras, ibid. Fait prisonnier au siège de Cerinthe, ibid. Sa générosité, 252. Sa délivrance, Herloch, (Jean de) de Valkembourg, traitre,

T.II, P. iv, 220 T. I, P. ij, 121 Hermite.fanatique, Héroisme barbare, T. I. P. ij, 270, 275 Hyloire de Guillaume Tell, reconnue authenti-

T. I, P. iij, 84 que, Hoëkins; nom d'une faction en Hollande, T. II, P. iv , 70 Holbein, peintre fameux, T. I, P. iij, 129, 130 Hollande; (la) origine de ce nom, T. II, P. iv, 17. Accablée d'impositions, Hollandois, (les) jouets de la politique de leurs souverains, T. II, P. iv, 119. Désont une flotte Espagnole, 221. Brûlent le roi Char-

les II en effigie, 272. Leur orgueil, 264, 265. Hollandoise de taille & de force prodigieuse, T. II, P. iv, 66 Honneur sacrifié & vengé, T. ij, P. iv, 88 Hoorn, (le comte de, arrêté par ordre du duc d'Albe, T. II, P. iv, 133; a la tête tranchée, Hôpital de S. Jean; par qui fondé à Jérusalem, T. I, P.ij, 278

T. II, P.iv, 14 Horic, duc de Frise, Ĺ

Hervat, (Jean) gouverneur de Croatie, vengt cruellement le roi Charles, T. II, An. H. 55, 56. Son supplice, 60
Hospitaliers, (chevaliers) T. I. P. ij, 219, 220. Leur valeur, 231. Massacrés presque tous par les Khorasmins, 277. Animosité, qui règne entr'eux & les Templiers, 238. Dépouillés de

leurs conquêtes, s'embarquent pour l'isse de Chypre, 240. Forment le projet de s'établir à Rhodes, 241. En sont la conquête, 242. Attaqués par Ottoman ibis. Leur luxe & leur mollesse, 243, 248. Desendent Mytilène, 253.

& Rhodes, 272. Errans & disperies, ibid. Etablis à Malthe. Hotel de ville d'Amsterdam, Hugo-Colonne, comte de Corse,

T. II, P. iv, 249 T.I, P.j, 8 Hugues d'Auvergne, commandant à Gènes, en l'absence du maréchal de Boncicant, massacré par les Génois, T. I. P. j., 120

Humbert I, T. II, Suppl. 6; --- H, 8; --- III, 12. Se mort, Huniade, le héros de la Hongrie, T. H, An. H. 80. Elu administrateur du royaume, 85. Dé-

fait à Cassovie, 88. Ce qui lui arrive dans sa suite, 89, 90. Vainqueur à Sindérovie, 92. Chasse les Turcs de devant Belgrade, 97. Sa

mort, Honor & Magor, peres des Hongrois, T. II, An. H. Y Huns (les) s'établissent en Hongrie, T. II,

An. H. 3

BRAHIM, empereur Turc, entreprend la conquête de l'isle de Candie, T. I, P. ij, 182. Poignarde son Grand-Vizir, 186. Est étranglé par les Janissaires, konoclastes en Hollande, T. U, P. iv. 133

Inti, e

#### DES MATIERES. Imbise, premier échevin de Gand, abuse de son autorité, T.II, P. iv, 164 Impériali, (le cardinal) chassé de Gènes par ordre du sénat pour avoir shaulté l'ambassadeur de Louis XIV à Romé, T. I, P. j, 221; ---[François-Marie] doge de Gènes, vient en France demander pardon à Louis XIV, 238, 240. Bon-mot de ce doge, Impériaux (les) se rendent maîtres de Genes, T.I. 280. En tont chaues, Impositions multipliées, Imposis sur les bleds, toujours dangereux, T. II, P. ij, 198 280. En font chassés, Incendie de l'arsenal de Venise, T. I, P. ij, 131; --- de Rialte, 135; --- de l'arsenal, 159 Instexibilité du conseil des Dix, T. I, P. ij, 115. Instadion condamnable, T. I, P. ij, 228, 230 Innocent II, pape, termine les différends entre les Pisans & les Génois, T. I, P. j, 20; --- IV, ce que pense l'empereur Fréderic de son exal--:: 55 tation, Inondation furieuse, T. II, P. iv, 106. Autre , 139 Inquisition établie à Gènes, T.I, P.j, 207. Ses entreprises, 222. Réprimées, 223; --- Source des troubles de la Flandre, T. II, P. iv, 129, 130 Inquisition, établie en Bohême, T. II, An. B. Inscripcions trouvées en Suisse, T.I, P.iij, 28. Autres, 110, 111. Autre, 180. Autres, T. II. P. iv , 136 , 138 Instructions remarquables d'un Souverain mourant, à son fils., T. II, An. B. 73 Intrepidité d'un prisonnier Anglois, T. II, P. iv, :284.; --- d'un Hongrois, An. H. 63, 64 T. I, P. j , 201 Invention abominable,

- M

An, Bohém,

TABLE GENERALE 178 Isabelle d'Autriche, gouvernante des Pays-bas, T. II, P. iv, 222 Ifarel, (Bertuce) amiral de Venise, conspire avec le doge, contre sa patrie, T. I, P. ij, 72. Découvert & mis à mort, Ifanche, Biscursen, un des auteurs de l'affassinat du prince d'Orange, T. II , P. IV , 171 TACQUELINE, comtesse de Hollande, T. II, P. ij, 75. Manque d'argent, 76. Comment elle en trouve, 77. Sa reconnoissance, ibid. Renonce à tous ses droits, 80. Sa morr, 81 Jacques II, roi d'Angleterre, hai des Anglois, T. II, P. iv, 303, 304. Déthrôné, 307. Sa mort, 310 Javon, (le commandeur de) brave & généreux chevalier, T. I, P. ij, 297 Jauregui fanatique, assassin du prince d'Orange, Janegat tananque, ananin ou prince d'Orange,
T. II, P. iv, 171, 172

Jean I, comte de Hollande, T. II, P. iv, 58,
61; -- II, ibid. -- de Leyde. Voya Leyde
-- Sans-Merci,
Jean Sigismond élu roi de Hongrie, T. II, An. H. 148. Dépouillé de ses Etats; par qui,

Ufuire, impliqué dans un affaffinat, T.I., P. iv, 174. Autre complice du même crime, 180

Ufaites bannis à perpétuité de l'état de Venife, T.I., P. ij, 167. Leurs intrigues, ibid. 168. Exceptés de l'amnistie, ibid. Chassés de l'isle de Malthe; 294. --- chassés d'Anvers, T.II, P. iv, 163; --- complices d'assassins, 172, --- chassés des Provinces-Unies, 211

Juan d'Autriche (dom) gouverneur des Fays-bas; T. II, P. iv, 160. Son ambition, 161

Judith, sille de Charles le Chauve, aimée de Bandouin, T.II, P. iv, 18

Iugement par le duel, T.I., P. j, 49

### DES MATIERES. Tuifs de Tirnaw punis. Pourquoi, T. H. An. R. 129, 130 Justiniani (Jacques) reçoit le roi d'Atagon, prisonnier, T. I. P. j., 129. Sa famille possada

l'isle de Chio, ibid. --- Autre de ce noin, réfident de Venife à Confiantinople, se une de désespoir, 235; --+ (Pierre) accusé d'intelligence avec François Carrare est mis à mort, P. 17, 91

KELLER, capitaine Suiffe fidèle à la France, T. I, P. iij, 159, 160 Kennemers, (les) peuples de la Hollande, T.II., P. iv, 52, 53 Knipperdolling, lieutenant barbare du barbare Jean de Leyde, T. II, P. iv, 109, 112

Kekenus, infilme particide, T. II, An. B. 7 . . . . . . Kornpus, commandant Hollandois, auteur d'un fratagême fingulier, T. II, P. iv., 169
remine. autre fanatique, T. II, P. iv., 112 Krewing, autre fanatique, Kuik, (Jem de) T. H. P. iv , 149

Lacheré d'un futur époux, T. I, P. j, 218
Ladiflas I, roi de Hongrie, T. II, An. H. 13.
—11, 22. — III, 28. — IV, 34. — V, 94.
—Corvin mis à most. Son intrépidité, 98.

Lamfertzoon, (Henci) comment traité, T. II,
P.iv, 249
Landgrave d'Alface, titre, par qui porté, T. I,
P.ii, 45, 47 Langlade, l'un des agens de la conjuration de Venile, T. I, P. II, 173

Lannoi, gouverneur de Genes, T.I, P.j, 151 Mij

Lança-Azinca, roi de Corfe, T. I, P. 1, 7.

Lantrec, général de François I, s'empare de Brefle, T. I, P. ii, 139

Légende de la ville de Lucerne, T. I, P. ii, 153.

— Autre, fatyrique, T. II, P. iv, 127

Ligende de la ville de Lucerne, 1. 1, P. 11, 153.

— Autre, fatyrique, T. II, P. 127

Leizefte (le comte de) gouverneur des Provinces-Unies, T. II, P. 183. Sa vanité, fa haffesse, 184.

Léonard (le P.) missionnaire en Corse, appaise la révolte, T. I, P. j, 278

Léonisson général Vénitien, temporiseur, T. 1,
P. ij, 113

Lépanse, (bataille de) T. I, P. ij, 163

Lés dignières (le connétable de) envoyé par la France, contre les Génois, T. I, P. j, 209.

Assiège Gavi, 210. Attentat des Génois con-

tre se jours, ibid. 211. Fait la guerre en Savoie, T. II, Suppl. 80, 82

Leyde, (Jean de) prétendu roi de la nouvelle

lérusalem, T. II, P. iv, 109. Son supplice.

Liberté de religion accordée en Allemagne, T. II, P. iv,

157. Liberté de religion accordée en Allemagne, T. II,

P. iv, 107

trop étendue dans le commerce des grains,

nuifible à l'Etat,

T. I, P. ij, 62

Libuffa, duchesse de Bohême, T. II, An. B.

muisible à l'Etat, T. I., P. ij, 62
Libussa, duchesse de Bohême, T. II, An. B.
14. Ses belles qualités, ibid. Comment elle
vient à bont d'épouser son amant, 16
Lidérie de Buquois, premier gouverneur de la
Flandre, T. II, P. iv, 10, 11
Ligue offensive & désensive contre Venise. T. 1,

Flandre, T. H., P. iv., 10, 11
Lique offensive & désensive contre Venise. T. l.,
Pr ij, 121. --- De Cambrai 151. --- Renouvellée ayec les Vénitiens par François I, 137.
--- Des Suisses, avec l'empereur, le roi d'El-

pagne & le pape, contre les François & les Vénitiens, 138. --- Du pape Clément VII, · avec Venise & la France, 142. Autre, contre les Corsaires Barbaresques, 204.— (la sainte) P. iij, 124.— Des Francs, T. II, P. iv, 8.

Entre la Hollande & la France, 220 T.I, P.J, 2 Ligurienne, (aventure d'une) T.I, P.j, 2 Liguriens, (les) peuple d'Italie; leur caractere; T.I, P.j, 2. Font la découverte de l'îsle de

Corfe, L'Isle-Adam, grand-maître de Rhodes, soutient tous les efforts des Turcs, & ne cède qu'à la derniere nécessité, T. I., P. ij, 268, 369, 270, 271. Son courage & ses exploits, ibid. Sa mort.

T. I, P. ij, 76 Loix somptuaires, Lomelini, (les) nobles Génois, T. 1, P. j. 204

Lopes, (Rodrigue) assassin & médecin, T. II, Loredan gagne une bataille navale contre les Turcs, T. I, P. ij, 99.--- (André) facrifié

par un rival, 129. -- (Pierre) doga de Venile, Lossonzi, capitaine de réputation, T. II, An.H.

Louis, duc de Savoie, T. II, suppl. 50. --Grand, roi de Hongrie, An. H. 41. Prince

belliqueux, 43, 45, 46, 47. — II, \$33. — XI, roi de France, cède ses droits sur Gènes au duc de Milan, T. I, P. j, 140. Veur établir la gabelle en Bourgogne, T. II, P. iv, 84. Forcé par Charles, duc de Bourgogne, de le suivre contre les Liégeois, 87. Envahic les Etats de Marie, 91. Son repentir,93. --- XIII,

Passe à Gènes, 147. Se propose de la réduire, 149. Son arrivée à Gènes, 150. Sa bonte, ibid. Fait la conquête du Milanez, P. ij, 128. Gagne la M iij

# TABLE GENERALE bataille d'Agnadel, 132, 133. fe ligue contre les Génois, 208. -- XIV fait bombarder Gènes, 217

Lue, (le comte du) ambassadeur de France en Suille, représente avec dignité, T. I, P. ii. 192. Sa pénétration, 193. Service qu'il rend au roi son maître,

Time II, pape, confirme les priviléges des Gé-nois, T. I, P. j. 21 Lufardo s'echappe des mains des bourreaux, T. I, P. j. 116

Lufgnan (Gulde) fait prisonnier par Saladin, T. I. P. ij, 233. --- (Pierre de)-roi de Chy-pre, tyrannise ses sajots, 253. Est poignarde, 254. --- (Jacques de) prisonnier du Soudan d'Egypte, Lusher (la doctrine de) se répand en Hollande, T. II, P. iv, 101. Proferie; 102, 103

Luxo étonnant pour les Vénitiens, T. I, P. ij, 28. --- Functio aux Etats,

Extembourg, (Valerande) gouverneur de Genes pour la France, T. I, P. j, 113 T.1, P.j, 113 Lamembourg, (Jean de) roi de Bohême, vrai chèvalier orname, T. II, An. B. 123, 124. Se fait tuer à la bataille de Créci, 126

MAGGIOCO fauve sa maitresse, T. I, P. j. 176, Mugifirate des pauvres, T. I, P. j, 177 Magnificence des Venitiens, T. I, P. ij, 163. A quelle occasion, ibid. Mahomet II, Sultan des Turce, prince perfide & fans foi, T. 1, P. ij, 118, 120; prend Conftantinople, T. II, An. H. 92. Affiége Belgrade, 95, 96; fans succès,

Maillebeis, (M. de) général des François en Coste, appaile la révolte, T. I , P. j. 270

# DES MATIERES. Maladie contagieuse, T. I, P. ij, 109 Malatesta, prisonnier de guerre, T. I, P. ij, 99 T. Il, P. iv, 146 T. Il, P. iv, 146

Malleolus, satyrique sameux; comment traité, T. I. P. iij, 101, 102 Malthe; (ille de) sa situation, T. I, P. ij, 211; fes productions, Manigoldo, Podestà de Gènes, T. I, P. j, 34, 35
Manauvre extraordinaire & heureuse, T. I, P. ij,

108 93. --- Autre incroyable,

Manswelot, (Pierre-Ernest de) gouverneur des Pays-bas, T. II, P. iv. 189 Marabotti, capitaine Génois, T. I, P. j., 82 Marabotti, capitaine Génois, T.I, P.j, 82
Marcello, (Jean) capitaine Vénitien, remporte
une victoire navale sur les Turcs, T.I, P. ij, T. I, P.j, 36, 37 Marévalde,

Marguerite de Hollande accouche de trois cens soi-zante-cinq enfans, T. ii, P. iv, 51. Autre, comtesse de Hollande, 68. Autre, gouver-nante des Pays-bas, 99. Sa mort, 107. Autre, aussi gouvernante des Pays-bas, 125. Sa

131

politique, Mariages des Vénitiens, T.I, P. ij, 21. Mariage du Doge avec la mer, 39 Marie, toi de Hongrie, T. II. An. H. 51. Vindicative,

Marignan, (bataille de) gagnée par les François, & les Vénitiens, contre les Suisses, T. I, P. fi

Marius défait les Helvettens, 1,1,7,11, 10.

Martinugei, (Géorge) administrateur de Transilvanié, T. II., An. H. 150. Abuse de son autorité, 151. Meurt assaisse, 152.

Marfaille, (bataille de la) T. H. Suppl. 111.

Martin (S.) resuse de combattre contre les Chrétiens, 1, P. iij, 29 Marius défait les Helvétiens, T. I, P. iii, 18

M iv

Marval (Louis de) refuse de garder le duc à Longueville prisonnier à Vincennes. Pourque, T. I, P. iij, 157 Mascherato, nom d'une faction à Gènes, T.I.

conseiller de Coire, esprit brouillon, Masner, conseiller de Cone, esprit brouillon, T. I, P. iij, 176. Proscrit, 200. Sa mort, 203

Massa, (le marquis de)

Massacre du doge de Venise,

T. I, P. j, 23

T. II, P. iv, 147

Matelots Génois se soulevent,

Mathias Corvin, roi de Hongrie, T. II, An. H. T. I, P. j, 8 T. I, P. ij, 23 100, Ses exploits, 103, 104, 105, &c. Assiége Vienne, 117. Prend cette capitale, 120. Sa

mort, ses funérailles & son éloge, 121. Son bonheur, 'Maurice & son pere, tyrans de Venise, T. I, P. ij, 15, 16 - de Nassau, prince d'Orange, T. II, P. iv,

181. Reprend plusieurs places sur les Espagnols, 177. Prend Zutphen par stratagême, ibid. Prudent & brave, 190. Sa vie est attaquée de toutes parts, ibid. 191. Remporte une grande victoire, ibid, Ennemi du grand pen-fionnaire, 197. S'arroge les droits de la souveraineté, 201. Fait arrêter Barneweldt, ibid. Lui fair faire son procès, 202, & le fair exécuter, 207. Ses remords, 213. Sa mort, ibid. Maxime (belle) des Vénitiens, T. I, P. ij, 135, sublime d'un roi de Bohême, T. II,

An. B. 109 Maximilien, empereur, abandonne ses alliés, T.I, P. ij, 128. Leve le siège de Padouë,

gogne, T. II, P.iv, 94. Révolte les Hollandois par une expression trop peu ménagée, 96

# DES MATIERES. Midaille curieuse, T.I., P. iij, 131. Autre.

28£

Médailles humiliantes pour la France, T. II, P.iv, 269
Mégollo se venge de l'empereur de Trebizonde, T. I, P. j, 102
Melec-Saïs, Soudan d'Egypte, se rend maître de la Palestine.

Melec-Sais, Soudan d'Egypte, se rend maître de la Palestine, T. I, P. ij, 240 Memmo, baile deVenise, mis en prison à Constantinople, T. I, P. ij, 198

mendozza, officier Espagnol; ce qu'il pense des Hollandois, T. II, P. iv, 199 Méprises de deux généraux Vénitiens, T. I, P. ij,

Merveilleux, interprête du roi de France, arrêté à Coire. Pourquoi, T. I, P. iij, 197
Michieli, doge de Venise, dissipe les soupçons des Croisés, T. I, P. ii, 31
Miracle douteux, T. II, P. iv, 13

Miracle dans la Suisse, T. I, P. iij, 116

Miracle douteux,

Misce affreuse dans la Suisse,

Moscenigo, doge de Venise, fait rebâtir le vieux

Palais,

Mœurs des anciens habitans de la Corse, T. I,

P. j, 3

Mohats, (bataille de) T. II. An. H. 135, 136,

Moines Corfes, T. I, P. j, 252. Leur ignorance,

Mole fameux à Gènes, T.I, P. 1782

Molondin; (le régiment de) sa valeur, T. L,
P, iij, 156; son incorruptibilité, 259, 160

(Laurent d'Estavage) colonel du ré-

P. iij, 156; son incormptibilité, 259, 160

(Laurent d'Estavage) colonel du régiment de ce nom, récompensé de ses services,
T. I. P. iij, 157

Monnoies, Leur vicissique en Allemagne & en

Monnoies. Leur vicissitude en Allemagne & en Suisse, T. I, P. iii, 214 Mons, ville des Paysbas assegée, T. II, P. iv.

Montagne merveilleuse, T. I, P.j, 272
Monteclair, (François de) T. I, P.j, 115
Montigni, député de la consédération des Paysbas; quel son il éprouve, T. II, P. iv 133
Montagne merveilleus T I P ::: 2 Monument précieux, T. I, P. iij, 48. --- Autres en Suisse,

Mora, (Christophe de) favori de Philippe II, P.iv, 190 Morat, (victoire de) remportée par les Suisses, T. I, P. iij , 109

Mores (les) battus par les Génois, T.I, P. j, 21, Moro, (Christophe) doge de Venise, forcé par le Sénat de s'embarquer, T. I, P. ij, 117 Morossii (Marc-Antoine) soutient l'homeur du

pas contre les ambassadeur de Florence, T. I,

P. ij , 127 --- (Thomas) tué en combattant contre les Turcs, 185, --- (Louis-Léonard) la serreur des Turcs, 189, --- (François) vainqueur du Péloponnèse,

T. II, P. iv, 95 Mort glorieule Musatio, rei Sarasin.

T. I. P. j. 12

Musslapha, Bacha des Turcs, sait écorcher vis le
gouverneur de Famagouste, T. I. P. ij. 163

général Ottoman, assière Malthe, T. I.
P. ii. 286 Musatto, rei Sarafin

. P. ij , 285. Sa cruauté,

NARDEN, ville de la Gueldre. Comment Nos habitans surent traités, T.II, P. iv, 147

Neuhoff, [le baron de] célèbre aventurier. Voyez

Theodore ... Nicopolis, [bataille de] T. II, An. H. 66, 67, 68

Nimegue, [paix de] T. II, P. iv, 299

# DES MATIERES. 187 Noblesse acherée, T. I, P. iij, 96, 97. Réslexiors. sur ce sujet, ibid. 98. Noblesse chassée quatre fois de Basse, 190. Noblesse de race, la seule considérée en Suisse, 113, 114. Exclue du sénat à Basse, 179 Noradin, Soudan d'Egypte, se rend maître d'Antioche, T. I, P. ij, 224. Son estime pour le roi Baudouin, 227 Normands; [les] leurs ravages, T. II, P. iv, 16, 19, 21

OCQUENDO, [d'] amiral Espagnol, T. II, P. iv, 232, 233, Omèdes, [d'] grand-maître de Malthe, négligent & mal-intentionné, T. I, P. ij, 279, 280 Opdam, amiral de Hollande, T. II, P. iv, 258 Opinion tidicule, T. I, P. iij, 171 Orange, [le prince d'] Voyez Guillaume de Nassau.

Ordogno, [Pedro] affassin, T. II, P. iv, 174

Nostradamus, T. II. Suppl. Nugolo, roi de Corse, T. I, P. j,

Origine d'une procession à Venise, T. I., P. iv, 174
Origine d'une procession à Venise, T. I., P. ij, 21.

—— De la cérémonie de tuer un taureau, le jeudi gras, dans la place de S. Marc à Venise,

134
Ornano, [Michel-Ange] assassin de San-Pietro,
200.—— [Alphonie] chef des Corses, T. I.,

P. j., 201
Orso, chef des Génois,

T. I., P. j., 9

Osser furioux, T.I.P. ij, 172
Ottocare, surnom de Przemislas II. roi de Bohême; ce qu'il signisse, T.II. An. B. 102
Ottoman, [le P.] religieux Dominicain, cru sils du Grand-Seigneur, T.I.P. ij, 288
Ouragan surieux,

Ourrege fair à deux dames Vénitiennes, T.I, P.]; . 92; comment puni, ibid.

Pacheco, pris & pendu, T. II, P. iv, 143
Pacification de Gand, T. II, P. iv, 161 Pagano di Piétra-santa, podestà de Gènes, T. I, P. j, 20

Peix conclue entre les Vénitiens & les Turcs, T. I, P. ii, 31. Autre, 193. Autre, 199. de Rastadt & de Baden, T. I, P. iii, 105 106. --- De Munster, T. II, P. iv, 240. -D'Aix-la-Chapelle, 264. --- De Nimégue, 299. De Ryswick, 310. De Passarowits, 321

Pannonie, ('origine du nom de) T. II, An. Paoli, (Paschal) chef des Corses rebelles, T.I., P. j., 285 mes, T. I,

Pape (le) nomme auxévêchés de Gènes, T. I, P. j, 20 Paracelse, (Théophraste) fameux médecin, sa vanité, T. I., P. iij, 127. Comment il guérit l'empereur, ibid. Sa passion pour le vin, ibid. Ses transports, 128. Ses ouvrages. ibid.

Parme. (le duc de) voyez Farnese.

(la ville de) assiégée, T.I, P. j, 57

Paul III, pape, recherche l'alliance des Vénitiens, T. I, P. j, 153.— V, ambitieux, entreprenant treprenant, 165. Menaces dont il use contre

les Vénitiens, 166. Bref qu'il envoie au senat, venise, ibid. Rappelle son nonce, 167. Veni déclarer la guerre aux Vénitiens, 168. Leve

Paulmi, (M. le marquis de) ambassadeur en Suisse, très regretté, T. I, P. iij, 213

#### DES MATIERES.

Pension accordée au colonel Molondin, T. I, P. ij, 157,158. Autre au capitaine Henri de Zur-Lauben, 159 Persidie atroce, T. I, P. j, 82. Autre plus atroce, encore, P. ij, 71, 72. Autre de Mahomet II,

189

Sultan des Turcs, 118, 120. Autre du papé Sixte IV, 121. Perroquet d'une intelligence surprenante, T. II, P. iv, 237

Pejaro, (Jean-Baptiste) assassine son-beau pere, T. I., P. ij, 157. Sa punition, ibid. Autre,

Peste (la) ravage l'Italie, T. I, P.j, 163; & Gènes, 216; & Venise, T. II, 69, 76, 119,

Pétigliano, général Vénitien, vaincu par Louis XII,
T. I, P. ij, 132

Pfullenderff, (la comtesse de) gourmande, riche,
voluptueuse, T. I. P. iii, 43. Meure à l'hôpi-

voluptueuse, T. I., P. iij, 43. Meurt à l'hôpital, ibid.

Piffer (le colonel) signale son zèle & son courage pour la France, T. I., P. iij, 137, 138, 139. Ches de l'ambassade du Corps Helvétique, 244. Autre de ce nom, se distingue au siège de Dunkerque.

244. Autre de ce nom, se distingue au siège de Dunkerque, 156, 157.

Philippe I de Bourgogne résorme le clergé, T. II,

Philippe I de Bourgogne résorme le clergé, T. II,

Philippe I de Bourgogne réforme le clergé, T. II, P. iv, 81, 82. Marche contre les Gantois, ibid. Institue l'ordre de la Toison d'or, 86. — II, 94. Danger qu'il court sur mer, 98. Sa r mort, ibid. 99. — II, roi d'Espagne, emploie la persidie pour se désaire du prince d'Orange,

167. Met en mer une flotte formidable, & paroît insensible à sa perte, 185. Recherche la
paix avec les Etats-Généraux, 192. Sa mort,
ibid, 193. --- III, ci-devant duc d'Anjou, 311.

Philippe I, comes de Savoie, Suppl. 27. -- duc de Milan, maître de Gènes, T.I,

le droit de présenter les sujets pour les évêchés de la république, T. I, P. ij, 155. Ce qu'il fair à cette occasion, 156 Pierre, comte de Savoie, T. II, Suppl. 24. Son

bonheur, 26. -- roi de Hongrie, An. H. 7 (l'hermite) prêche & décide la croifade,

T. I, P. ij, 215, 216

l'un des agens de la conjuration de VeT. I, P. ij, 273 nile,

Finello, (Félix) général des troupes Général, en Corfe, T.I., P.j., 262. Vicine de la févérité,

Pippo, général Hongrois, traite mal les prison miers Vénitions, T. I, P. ij, 98
Pirate fameux en Hollande, T. H., P. iv, 100 T. I, P. ij, 98 T. II, P. iv, 100 Pifuni, amiral Venitien, trop sensible aux repro-

ches, T.I, P. ij, 84, 85. Sa générolité, 85. Sa mort, Pisans (les) prennent l'isse de Corse, T. I. P. j. 12. En guerre avec les Génois, 17,18, 19. Défaits par ces derniers,

Plaisanterie de l'empereur Frédéric II, T. I. P.1. 56. Autre, cruellement vengée, P. ij, 71. Autre, fource d'une guerre, P. iij, 105 fource d'une guerre, T. I , P. iij, 212 Poëte conspirateur,

Politique blamable des Vénitiens, T. I, P. ij, 11. 148 : Autre, fage, des mêmes, Pompiliani, chef des Corses révoltés, T. I, P. j,

- 247, 248, 249. Venge la mort de fon lieure-

# DES MATIERES. 191 mant, 251. Pris & mis à mort par les Génois, Pert d'armes défendu à Lucerne, T.I, P. iij, Portrait du pape Jules II, T.I, P. ij, 134 Prédiction de Nostradamus, T.II, Suppl. 72 Prélats mis en liberté par les Suisses, T.I, P. iij, Prémontrés ou Chanoines Blancs, établis miraculeusement en Bohême, T.II, An. B. 96

Prescription des plus incontestables, T. II, An. H.

Présent miraculeux, T. II, An. B. 97

Présentions du préset de Rome sur la préséance,
T. I, P. ij, 178

Priuli, (Laurent) doge de Venise, singulièrement estimé, T. I, P. ij, 154. — (Jérôme)

son frese de pour lui succèder

ment estimé, T. I, P. ij, 154. -- (Jérôme)
fon frere, élu pour lui succéder,
Propriété singulière,
T. I, P. ij, 212, 213
Proverbe orgueilleux,
T. I, P. I, 72
Przémislas, simple laboureur, T. II, An. B.
17. Comment élevé sur le thrône de Bohême, ibid. 18. Son règne glorieux, 19, 20;

Pfarémilinge, chef des Candiocs, T. I., P. ij, 61.
Sa réfolution & fa mort, 62
Puificux, (le marquis de) ministre de France,
gagne les Suisses par sa politesse, T. I., P. iij,
185, 186
Puntliglie, ce que c'est, T. I., P. j, 162
Pufillanimité d'un vieillard, T. I., P. ij, 79
Pyramide érigée par le duc d'Albe, T. II, P. iv,

136

Our Des (les) anciens habitans des environs du Danube, T. II, P. iv, 7

Quidifle, (foldat Suiffe), T. I, P. iii, 182

Quirini, (Charles) prélat Vénitien, banni à perpétuité; pourquoi, T.I, P. ij, 177 R ADROD, roi des Frisons, consent à se faire baptiser. T. II. P in ... Propression baptiler, T. II, P. iv, 11. Plaisante raison qu'il apporte pour se rétracter, 12 Rampino; nom d'un parti à Gènes, T. I, P. j, 54

T. I, P. iij, 205 Rastadt, [paix de] Ravestein, lieurenant du roi de France, à Genes, T.1, P. j, 149 Rebellion de Vachéro à Gènes, T.I, P.j, 212 213; découverte & punie. 216

Reflexion sur le commerce des grains, T. I, P. ij. 62. Autre, très-judicieuse, 169. Autres sur la

noblesse, P. iij. 32 Autre du baron de Zur-Lauben,

Réfugiés François inondent la Suisse, V. I, P. iij, Réglemens concernant les hospitaliers de S. Jean, T. I, P. ij, 221

Regrets remarquables des soldats Génois à la mort de Doria, leur général, T. I, P. j, 100 Religion, quelquefois subordonnée à la politique, T. II, P. iv, 107

Reliques d'Abraham, d'Isaac & de Jacob, T, I, P. iij, 46. Priles par les Génois, T. I, P. j, T. II, P. iv, 168 Renneberg, [le comite de]

Repartie d'un Sultan Turc à l'ambassadeur d'un roi de Perse, T. I., P. II, 119. --- D'un colonel de Perie, 1.1, r.11, 1.9.
Suisse à M. de Louvois, P. iij, 184. — d'un duc de Savoie. Suppl. 74, 75, 85, 86, 96
eprésailles barbares, T. II, P. iv, 152

Représailles barbares, Représentations sages des Vénitiens au pape Paul III, 1.1, P. 11, 153

Requesens [Dom Louis de] gouverneur des Paysbas, T. II, p. iv, 154. Sa mort, 260

Requête Requéts

# DES MATIERES. Requête pour la liberté de conscience,

163

. ₫

T. II :

P. iv, 130
Résistance plaisante d'un Suisse en sentinelle, T. I. P. iij, 185 T. I, P. j, 125 Rêve singulier, Révocation, [la] de l'édit de Nantes indispose les Suisses contre la France, T. I, P. iij, 186 T. I, P. iii, 171 T. I, P. j, 283 Revolte des paysans Suisses, Révolution à Genes; Rhodes, [l'isle de] conquise par les chevaliers Hospitaliers, T. I, P. ij, 242; attaquée par les Turcs, ibid. 256, 257, 258, 259, 267, 268, 269, 270; qui s'en rendent maîtres, 275, 269, 270; qui sen renuent manne,

Rhodiennes femmes) défendent la brèche avec
leurs maris,

T. 1, P. ij, 270

Richelieu, [le duc de] général des François à
Gènes,

T. I, P. j, 285 [le cardinal de] fait une tentative sur Orange, T. II, P. iv, 220 Rienzi, [Nicolas] tribun du peuple Romain, T. I; P. ij, 69, 70 Ripaille, & faire ripaille, T. II. Suppl. 44, 45 Riva, chef d'escadre, redoutable aux Ottomans. T. 1, P. ij, 189 Robert, frere de Baudouin, comte de Flandres, T. II, P. iv, 33; vaincu par la princesse Ger-- trude qu'il épouse, ibid. est fait prisonnier, 34; bat les François, ibid. 35; justifié d'un crime, ibid. Rohan, [le duc de] ambassadeur en Suisse, T. I,
P. iij, 153 Rollon, chef des Normands, bat les Flamands, T. II, P. iv, 21 Rome assiégée, & prise d'assaut, T. I, P. ij, 143, Romégas, [le chevalier de] se fignale contre les.
Turcs,
T. I, P. ij, 281, 282, 283
Romero cruel & perfide, T. II, P. iv, 147, 148 Au. Bohém.

Ronconi, (Marie-Therèle,) morte en odeur de fainteré, T. I, P. j, 222 Roseneck; [le baron de ] comment sauvé par sa semme, T. I, P. iij, 117 semme, T. I, P. iij, 117 Rotharis, roi des Lombards, détruit Gènes, T. I,

Roualé, [les.] nobles Génois, T. I, P. j, 204, Routiers, [les] T.I, P. iij, 82, austi nommes Anglois, 84. Leurs excès, ibid. 85 Rozzi, [Pierre] général de la Ligue formée con-

tre le seigneur de Vérone, T. I. P. ij, 66, 67
Ruiter, [Hermand de] T. II, P. iv, 140. — Autre de ce nom, vice-amiral de Hollande, 250. Ses exploits, 255, 256; est fair amiral, 258; bat les

Anglois, 260, 262, 285, 286. Sa modestie, ibid. Sa mort, Runckel, secrétaire des Etat-Généraux, ux, T.Í, P. iij, 194 Ruse adroite, T. I, P. j, 89. Autre d'Antoinette

Adosni, 108, 109. Autre, 128. Autre des Génois, 139. Autre d'André Doria, P, ij, 148. Autre de Charle-Quint, Ac de Bodegrave & de Swammerdam, T. II, P. iv,

Saint-Olon, ambassadeur de France à Gènes, in-fulté publiquement, T. I, P. j., 237 Saint-Olon, T. I, P.j, 237

Saladin, Soudan d'Egypte, fair la guerre aux Chrétiens de la Palestine, T. I, P. ij, 232. Exemple de sangénérosité, 232. Assiége Jérusalem & la prend, 234. Sa mort,

Saliens [les] artaques par les Baraves, T.II,
P. iv, 7

Salis, [le baron de] mis à la torture; par qui, & pourquoi, T. 1, P. iij, 131 Salsede yeut faire assassiner le duc d'Anjou & le

# DES MATIERES. prince d'Orange, T. II, P. iv, 172. Tire à qua-

tre-chevaux, Salomon, roi de Hongrie, T. Il. An. H. II San-Pietro-Ornano, Corfe de nation, excite & conduit les François à la conquête de sa patrie, T. I, P. j, 182; rappellé en France, 187; fait rentrer la Corse sous le joug des François, 192; traite avec l'Espagne, ibid. puis avec les Furcs, ibid. poignarde lui-même for épouse, 194?

' souleve de nouveau la Corse, 196; danger qu'il court, 197; échappe à ses ennemis, 198; est assassiné, Sanci leve des troupes en Suisse pour Henri IV, T. I, P. iij, 149. Il veut engager le diamant qui porte son nom, ibid. Aventure tragique à ce sujet, 150.

Sanci, nom d'un fameux diamant de la couronne, T. I, P. iij, 149, 150 Sangfroid de Philippe II, T. II, P. iv, 187, 186
Sardaignac, traître, puni, T. F. P. j., 196
Sardaigne, [l'ifie de] T. F. P. j., 13, 27
Sarrafins, maîtres de la Corfe, T. I, P. j., 7, 10,

11; en sont chasses, Saveuse, gentilhomme Picard: zele généreux qu'il témoigne à son Souverain, T. II., P. iv, 95 Sceau curieux, T. I. P. ii, 60

Schullembourg [le comte de ] chaffe de Génes, P. I., P. j., 283 Schwez, Allemand au service de France; traitre, T. I, P. iij, 160, 161

Sclavoni, corsaire Vénitien. T. I, P. ii, 54, 55

Séduion en Corse, T. I, P. j, 246

Sélim, empereur Turc, déclare la guerre aux Vé-

nitiens, T.I, P. ij, 160; tente la conquête de l'isle de Chypre, 161 ; s'en rend maitre, 162 Sénat [le] de Venise rend justice aux droits de

Nij

796.

Henri de Bourbon, roi de Navarre, à la cou-ronne de France, T.I. P ij, 164; s'oppose aux fausses prétentions du pape Paul V, 165; ne fait aucun cas des brefs du pontife, 166; empêche que le Service divin ne soit interrompu, 167; bannit à perpétuité les Jésuites

& quelques autres religieux, ibid est inébranlable, 168; consent à un accommodement ho-

norable pour la république, Senef, [bataille de]

ibid. 169 T. II, P. iv. 290

Séren sime; qualité accordée au doge de Gènes, T. I, P. i, 207 T. I, P. ij, 245 les Suisses, T. I,

Serpens monstrueux, Services rendus à la France par les Suisses, T. I, P. iii, 5 Sesse [Galatian de] livre le château de Goze aux Turcs, T. I. P. ij., 277

aux Turcs, T. I, P. ij, 277

Sforce, [François] maître de Gènes, T. I, P. j,
140. Ses exploits à la tête des Vénitiens, P. ij,
109; abandonne les Vénitiens, ibid. défait leur

armée, 110; réduit Milan aux abois, 111; 💢 remonte sur le thrône des Visconti, 112; veut attirer les Vénitiens au combat, 113. - [Ga-

les Suisses, 146. --- [Ludovic] trahi & livré . aux François, P. ij, 128 Siege du château d'Amour,

T. I, P. ij , 44 mémorable de Rhodes, T.I, P. ij, 256, 257, 258. Autre, plus fameux encore, 267,

268, 269, 270, 271. Autre, T. II, P. iv, 217. Autre, Suppl. Sigismond, roi de Hongrie, T. II, An. H. 58, venge la reine son épouse, 59, 60; sa sévérité, 62; sa désaite & sa suite à Nicopolis, 68, 69;

arrêté dans son palais, & mis en prison, 70, 71; recouvre sa liberté, 73; élu empereur, يعسب براز

# DES MATIERES. Simioni, chevalier de Malthe, esclave à Tunis; meloni, chevalier de resente, interes, livre cette ville à Charle-Quint, T. I, P. ij, 276

297

Sinam le Juif, fameux corsaire, afsiège & prend Tripoli sur les chevaliers de Makhe, T. I, P. ij, Singe, pris pour le diable, T. H, An. B. 163 Sixte IV, pape, ennemi juré des Vénitiens, T. I,

P. ij, 121; les excommunie, 122; les trahit, ibid. meurt de chagrin de n'avoir pas pu mettre obs-

tacle à la paix, Shaffelaar [ Jean ] se sacrifie pour ses concitoyens,

T. II, P. iv, 95 T. II, P. iv, 168 Snaater, I. II. Suppl. Soliman II, empereur des Turcs, attaque & prend l'isle de Rhodes, T. I, P. ij, 267, 268, 271,

272; alliége: Malthe, 284; fans succès, 288, 289; vainqueur à Mohats, T. Il, An. H. 139, 140. Prend sous sa protection le roi Jean Zapolski, 142. Assiége Vienne sans succès, ibid. Porte ses armes en Hongrie, 145, 146. S'empare des Etats du roi Jean, 150; & lui

donne la propriété de Transilvanie, ibid. Fait attaquer Temeswar, & s'en rend makre, -142,'153 Sonoi, lieutenant du prince d'Orange, T. II, P. iv.,

153, 158, 159 T. II, P. iv, 6 Soranus, excellent archer, So bolo forme & exécute le projet le plus hardi T. I., P. ij, 108 Spinola, [les] famille Génoise, T. I., P. j, 67,

76, 77, 79. ---- [George] ambassadeur en France, est déchu de ce titre. Pourquoi, 221 [le marquis de] échoue devant Berg-op-Zoom, -. . T.II , P. ivy 2 1 1

Niii

## 498 TABLE GENERALE Stabrenbog, [le comte de] prisonnier à Senei,

Seino [Michel] excite par un bon mot une horsible conjutation imposseur, T. I, P. ii, 210
Suphane, iameux imposseur, T. I, P. iii, 201
T. I, P. iii, 201 rible conjugation contre Venife, T. I, P. ij, 71 Seralem, chancelier du comte de Flandres, l'af-T. II, P. iv., 38 T. I, P. j., 82 falline, Stratageme d'un amiral Génois, de Libussa, duchesse de Bohême T. II , An. B. 16 ......... fingulier, T.U, P. iv, 161. Antre de la femme de Grotius, 200 Strigonie, wille de Hongrie, par qui assiégée & défendue, T. II, An. H. 144 Suppe, capitaine aux Gardes-Suisses, leve un régiment Geison, T. I. P. ijj, 177, 178. Difficultés qu'il éprouve,

T. II , P. iv, 292

Suife, [le saint] se voit à Gènes, T. I, P. j.

Suife, [la] pays ingrat, T. I, P. iij, 3, 35.

Voyez Helvetie. [l]

Suifes [les] vaincus à Marignan, T. I, P. ij,

138; leur caractere, P. iij, 36; leurs services, 5; leur gouvernement, 6, 7; leurs sevenus, 8; leur sobriété, ibid. leur ressemblance avec les Grecs, ibid. 9. (Voyez Helvétiens.) Leur origine, 19; aimés de Charlemagne,

33; leur haine pour la maison d'Autriche, 99; s'engagent pour la première sois an service des princes étrangers, 102; vainqueurs à Morat,

109; décident suictoire à la bataille de Dreus,

130; sauvent le roi de France, par une des actions les plus hardies dont! Histoire fasse mention, 138, 139, 140, 141, 142, 143; veulent de l'argent, & reçoivent en gages les pier-

# DES MATIERES. 199 reries de la cousonne, 162, 163; leurs mércontentemens, 165; se signalent à Denain & à Malplaquet, 204; loués publiquement par Louis XIV, ibid. Superstition barbare, T. II, P. iv, 101 Supplice singulier d'un traître, T. I., P. ij, 53 Sufveivel, [Guillaume] héroine Allemande, T. II. Syracuse assiegée & reprise, T.I, P. j, 39, 40 assassiné ACHELIN, fanatique Flamand, T. I, P. iv, 36 T. I, P. iij, 83 Tard-venus, Tartares (les) envahissent la Hongrie, T. II, An. H. 25, 26, 29 30, 42, 43 Tell, (Guillaume) refuse de se prosterner devant le chapeau de Gester, T. I, P. iij, 66. Sa réponse au tyran, 67. Supplice auquel il est condamné, 68. Son adresse, ibid. Son projet de

Suppl

vengeance, 69. Emmené prisonnier par le bail-lif, ibid. S'échappe, 7.1. Tue Gester, ibid. Témér court, chevalier de Mahhe ; défait une escadre Turque, T. I., P. ij, 295, Est fait prison-nier, 296; a la tête tranchée, ibid. Temple, (les chevaliers du)

T.I. P. ij, 222

Templiers, [les mêmes que les chevaliers du Tem-obligé d'en sortir, ibid. Finit ses jours en Angleterre, 272. Son épitaphe, Théodoric I, premier comte de Hollande, T.II, P. iv, 24. - II, soumet les Frisons, 25. - III, bat les Impériaux, 29. ----- *IV* , for-N iv

#### TABLE GENERALE prend Dordrecht, 30. --- V, 32. --- VI, 37;

38. ---- VII, Thermes, (le marquis de) fait une descente en Corfe, uépolo, (Bajamont) auteur d'une conjuration, découvert & puni, Thiepolo, T. I, P. ij, 57. Comment découvert & puni,

Thomas I, comte de Savoie, T. II, Suppl. 15. 16, 17, 18, 19 Ses exploits,

Tillemont, pris & saccage, T. II, P. iv, 225 Tilleul auquel on avoit attaché le fils de Guillaume Ţell , T. I, P. iij, 135 Tolède, (Pierre de ) gouverneur de Milan, con-jure la perte de Venife, T.I, P. ij, 172 T.I, P. ij, 172 T.ij, P. iv, 17 Tolérance permise par Lothaire,

Tomorée, (Paul) évêque & mauvais général, T. II, An. H. 135, 136, 137 Torré, (la) Génois, conspire contre la patrie, T. I, P. I, 224. Découvre & fait approuver son projet au duc de Savoie, 226, 227. Est trahi par son complice, 228, Sa tête est mise à

prix, 230. Veut se venger de son complice, 231; & du sénat de Gènes, 232. Suite de ses aventures, & sa mort, aventures, & fa mort,

Tourbillons functes aux François, T. II, P. iv, 226 Tournei; parqui desendue, T. II, P. iv, 147, 148, 158, 159, 160

Tournoi fameux, T. II, P. iv, 64
Tradénigo, doge de Venise, assassiné, T. I, P. j. Trahifon punie, T. I, P. j, 196, 197; P. ij, 150, 208, 268, 269

Trait singulier, T. I. P. j. 41. Autre de ven-geance, 50, 102, 201, 202. Autre de bar-barie, 52, P. ij. 171. ---- horrible de jalousie,

84, 194. ---- de modération, 86. ---- de sé-

## DES MATIERES. · vérité, 92, 135; P. ij, 92. ---- de générosité,

· 83, 184, 185. --- de clémence, 102, 103. ---- de continence & de générosité, 112. ---- de bravoure d'un soldat Génois, 114.

courage & de termeté, 147. Autre d'intrépidité, 152, 220. Autre d'un capitaine Corse, 166. --- d'amour, 176, 177, 219. --- de persidie, 180; P. ij, 50. --- de repentir, 211.

---- de tendresse paternelle, 215. Autres d'en-

thousiasme, 286, 287. Autres de franchise & de simplicité, P. iij, 209, 210. Autre de va-nité, 207. Autre de sensibilité, 211. Autres d'intrépidité, T.II, An. H. 63, 64, 103, 129. Traite de Meaux; évènement glorieux pour les

Suiffes,

fles, T. I, P. iij, 135, 136, 137

- entre Genes & la Corie, T. I, P. ij, 258

clement de verre, T. I, P. ij, 131 Tremblement de terre, Trève de vingt ans emre la Porte Ottomane & les

T. I, P. ij, 298 chevaliers de Malthe, - entre l'Espagne & les Provinces Unies, T. II, P. iv, 194

Trevisani [Marc-Antoine] refuse le dogat de evisani [Marc-Antoine | result | Venise, & est élu malgré lui, T. I, P. ij, 154 Tribunal des troubles,

Tribus établies en Suisse, Tr.I., P. iij., 48, 49
Trivulce fait le siège de Bresse, T. I., P. ii, 138.
Son désessoir Son désespoir, ibid. 139 Tromp, [Martin] amiral de Hollande, T.Y, P. iv, 232, 233, 245, 246, 247 diere, T. II, An. B. 112 T. II, P. iv, 54

Tromperie singuliere, Trophée barbare,

Troubles à Gènes, T. I, P. j, 148, 149, 153, 176, 203, 204. ---- en Corfe, 244, 245---- à Venise, P. ij, 12. ---- à Malthe, 290, 293. ---- en Suisse, P. ij, 196

hême,

Tulipes, (premieres) importées en Bohême; T. II , An. B. 140 Twees, [les] vaincus par les Vénitiens, T. I., P.u., 90. S'emparent de Négrepont, 118; & de Belgrade, Turenne; [le vicomte de ] sa grandeur d'ame & sa

générolité, T. I. P. iij, 155. Sa premiere cam-pagne, T. II, P. iv, 214, 215. Sa mort, 294 Turin, [ siége de ] T. II, Suppl. 203 Turskon, prince Sarmate, souverain de la Bo-

T.II, An. B. 5 TDALRIC, abbé de S. Gall, foldat déterminé.

T. I, P. iij, 38 Ugolin. noble Pifan, puni de mort, T.I, P., 73 Utha nVIII, pape, suscite plusieurs affaires aux Vénitiens, T. I. P. ij, 180. Contraint par la fermeté du lénat à s'accommoder, Urfins, [des] commandant des François en Corfe, T. I, P. j., 191 . I, P. j, 191 Usage barbare, T.1, P. ii, 54

Usage barbare, Quelle sorte de nation, T.1,
P. ii, 170. Manx qu'ils causent à la république
de Venise, ibid. Trait abominable de leur

cruauté, 171. Continuent leurs pirateries, 172 . Chassés du golfe,

des troupes Génoifes en Corfe, T.I., P., , 252. Avis qu'il reçoit des Corses rebelles, 259 Valette, (Jean de la) grand-maître de Malthe, T. I. P. ij, 280. Défend Malthe contre trente

mille Turcs, 284. En fait lever le siège, 288, 289. Sa mort & fon portrait, Valkembourg. Voyez Herloch.

T.II, P.iv, \$35 Vander-Berghen,

i

### DES MATIERES. Vander-Eiden, pensionnaire de Hollande, T. II,

203

P. iv , 135 Van-Ghent, chef d'escadre de Hollande, T. li, P. iv , 261 Vanina, femme de San-Pietro; ses aventures & sa fin tragique, T. I, P. J, 193, 194. Sa more

vengée,

Vanité plaisante d'un Suisse, T. 1, r. 11, Velsen arrête le comte de Hollande, T. II, P. iv,

Vénéro, (Antonio) l'un des auteurs de l'assassinat du prince d'Orange, T. II, P.iv, 172
Vénéroso, député de Gènes en Corse, T. I, P.iv, 248
L'engeance d'un époux outragé, T. I, P. iv, 55, 56
Vénier, (Sébastien) élu doge dé Venise, T. I, P. iv, 55, 56
Christophe) comment traité

par les pirates, T. I, P.ij, 7 Venise; son origine,

Vénitions; (les) leurs démêlés avec les Génois, T. I, P. j, 60, 70. Refutent la bénédiction du pape, P. ij, 41. Refusent des vaisseaux à saine Louis, roi de France, P. ij, 52. Vaincus par les François à la bataille d'Agnadel, 133. Leurs disgraces, 125. Fidèles à la France, ibid. 141, 142. Se justifient auprès de Soliman, 145. Leur

alliance recherchée, 147, 148, 152. Inébranlables dans leur neutralité, 152, 153. Soutiennent leurs droits contre le pape Pie IV, 155. Perdent la Morée, 199. Leurs fuccès en Dal-matie, ibid. Leurs foiblesses, 202, 203. Leurs inquiétudes, 204

Vers latins, fingulièrement curieux, T. II, An. B. 12T Vico, complice de la Torré, découvre la conjuration, T. I. P. j. 191

204 Filte-Amelie I, duc de Savoie, T. II, Sappl 98. --- 11, marca car Caman, 110, 111. Perd somes les piaces, 113. Vient porter la guerre en Provence . 115. Roi de Sarciaigne ,

Pamio, (Samos) généra Genois, T.1, P.j, 92, Value (Fouques de) grand mairre de Rhodes, T. I., F. 4, 243. Son de ponime, 244. Prochânte fane contre ali, ib de Sa retraite,

Va er; le marechal de) ta réponte sun décurés de Base, T.1, P. m, 187. Vanqueur a De-Filmerre, (Héson de) grand-mairre de Rhodes, maniem a dicipine avec rigueur, T.I, P.ij,

Fincentelle d'Ithia, fait révoluer la Corle, T.I, P. j , 122 Vincenile, la ville de ) affrégée, T.I, P. J. 43. -- Gullaume de) corfaire; comment est forfiric à amon, 47,48 Fisience faite aux envoyés de Florence par un

aminafiadeur Vénitien, T. I. P. ij., 127
Vineuserg, (le prince de) médiateur extre les
Genois ôt les Corfes, T. I. P. j., 257 Visconi, (les) gouverneurs de Genes, T.1, P. j.

Vivane, riche & vermenx Génois, T.1, P. j. 112
Vois finezziers, T.1, P.j., 164

WASSENAER, amiral de Holiande, T. II, P. iv, 248 Wence Las I, duc de Bohême, affaffiné par son frere, T. II, An. B. 58

Wieckers, officier Hollandois, trompe & re-possile es Espagnois, T. II, P. iv, 230 With, (Jean de) grand-pensio maire de Holiande, T. II., P. iv., 258. Atlastiné, 271. In-

# DES MATIERES. 205 Sustement accusé, 275. Appliqué à la question, 276. Mis à mort par la populace avec son frere & son pere, 278, 279, 280 Withind, prince Saxon, soumis par Charle-

Witkind, prince Saxon, foumis par Charlemagne, T. II, An. B. 32 ---- demande le baptême, T. II, P. iv, 12
Wladislas, roi de Pologne & de Hongrie, T. II,
An. H. 79. Parjure, sur la décision du pape, 81.
Désait & tué à Varna, 83, 84

Wlasta, semme Bohémienne, courageuse & barbare Amazone, T. II, An. B. 20. Ses sureurs, ibid. 21. Sa mort, ibid. Wogen, duc de Bohême, singulièrement regretté,

Wogen, duc de Bohême, singulièrement regretté,
T. II, An. B. 26, 27
Wolfran, évêque de Sens,
T. II, P. iv, 12
Wratislas 1, duc de Bohême, T. II, An. B.
44. Ses victoires,

TOLANDE de France, duchesse de Savoye,
T. 11, Suppl. 54. Sa politique, 55. Sa prifon, 57. Sa mort,

58

ZACHAN, (Félicien) monstre abominable,
T. II, An. H. 35, 36
Zaliger, ministre Luthérien, T. II, P. iv, 166
Zane, sénateur Vénitien affassine par son gendre,
T. I. P. ii. 167 Généralissime

T. I, P. ij, 157. Généralissime, 160

Zapola, (Jean) élu roi de Hongrie, T. II, An. H.

141. Appelle les Turcs à son secours, 142;
est remis en possession de ses Etats, 143

est remis en possession de ses Etats, 143

Zarz, ville de Dalmatie; prise & pillée, T. I,

P. ij, 41

Zarstine (les.) se révoltent controlles Vénisions

Zarétins (les) se révoltent contre les Vénitiens;
T. I., P. ij, 59
Zastro, général Vénitien, bat les Monténégrins,
T. I. P. ij, 210
Zéno, (Reinier) conemi juré de Cotnaro, T. I.

Zino, (Reinier) ennemi jure de Cotnaro, T.1,

### 206 TABLE GENERALE, &c.

P. ij, 178. ---- (Antoine) déclaré incapable de tout service, 197. ---- (Carlo) voyez Carlo Zéno.

Ziani, doge de Venise, défait la flotte de l'empereur Frédéric, T.I, P.ij, 38

Zizim, prince Turc, frere de Bajazet, cherche un asyle à Rhodes, T.1, P.ij, 261. Comment reçu par les chevaliers, 262. Passe en France, 263. Livré au pape, ibid. qui l'empoisonne, 265. Zurich; origine de cette ville, T.1, P.iij, 19

Zur Lauber, (M. le baron de) auteur des Anecdotes Helvétiques, T. 1, P. iij, 10. Heureuse application qu'il fait des quatre vers de Crébillon, 35. Observation du même, 37. Ses recherches sur l'histoire de Guillaume Tell, 81. Ses réflexions sur la bataille de Morat, 112.

Ses talens & ses qualités, 154. ---- (le comte de) aimé & récompensé de Louis XIV, 189, 190

Fin de la Table des Matieres.

#### APPROBATION.

J'AI lu par ordre de Monseigneur le Chancelier les Anecdotes des Républiques; & je n'y ai rien trouvé qui doive en empêcher l'impression. A Paris, le 25 Novembre 1770.

Signé DUCLOS.

Le Privilège se trouve au commencement des Anecdotes Angloises,

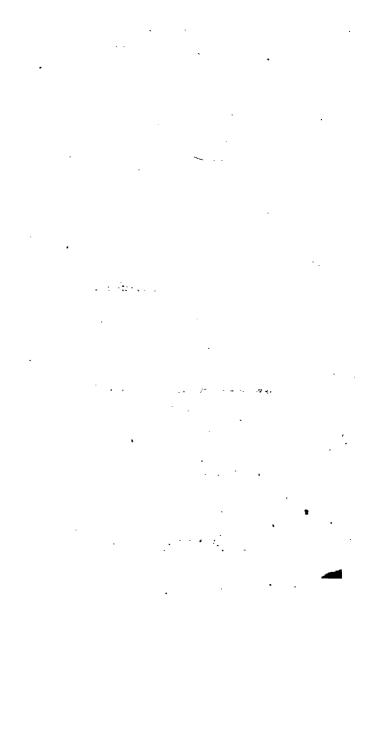

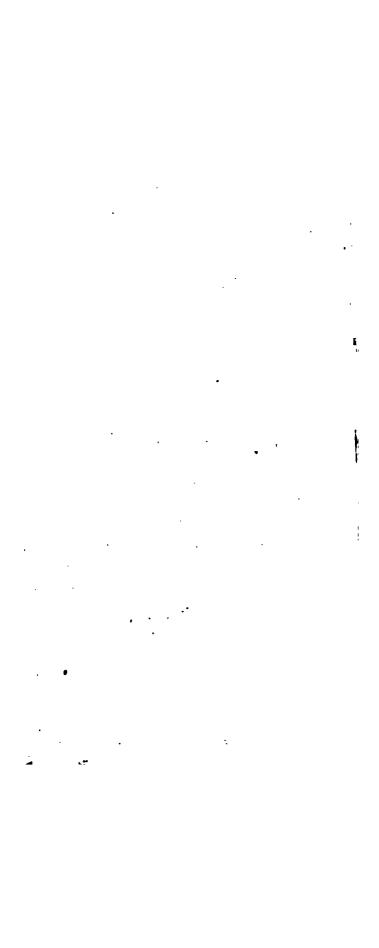

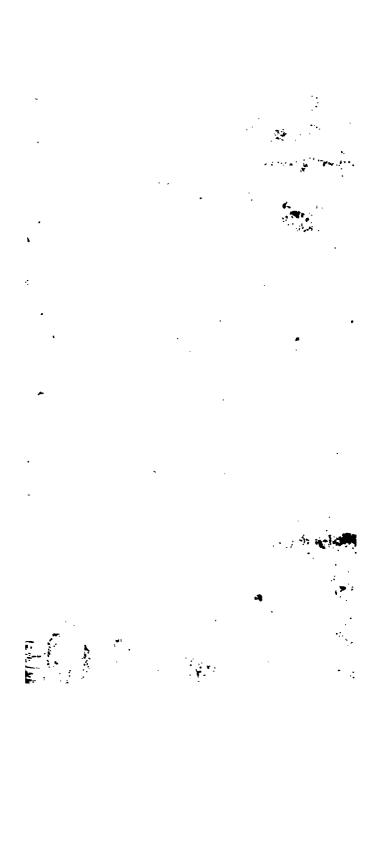

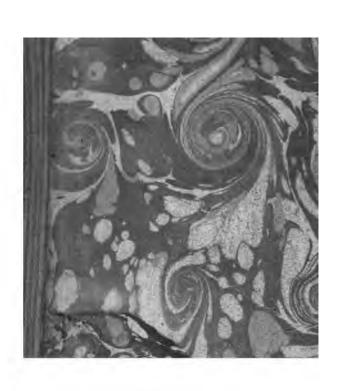

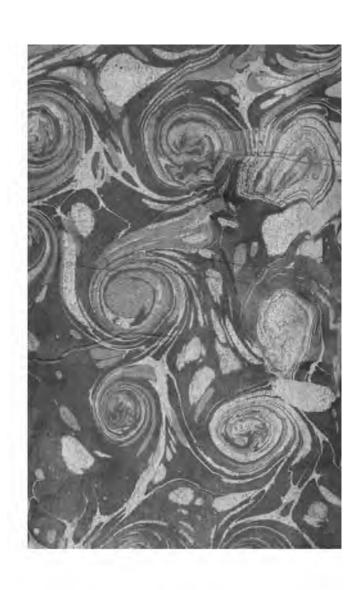

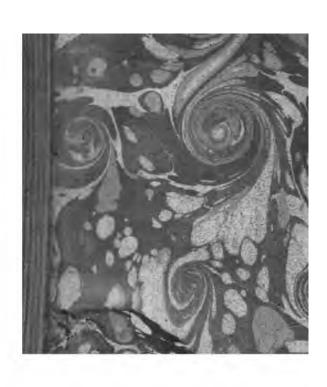

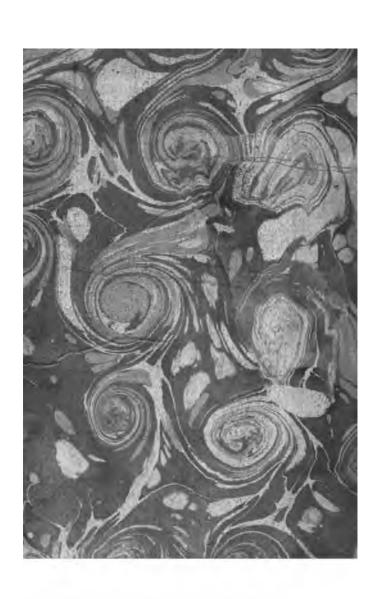

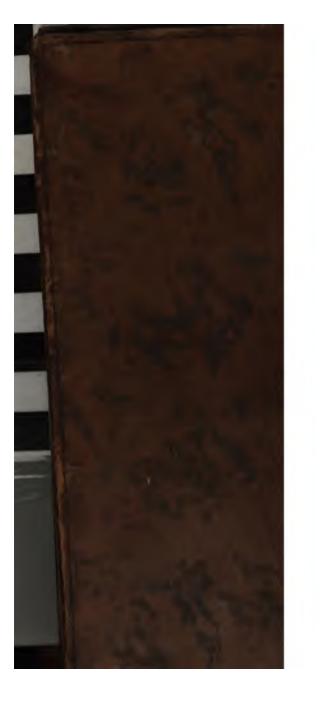